

### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

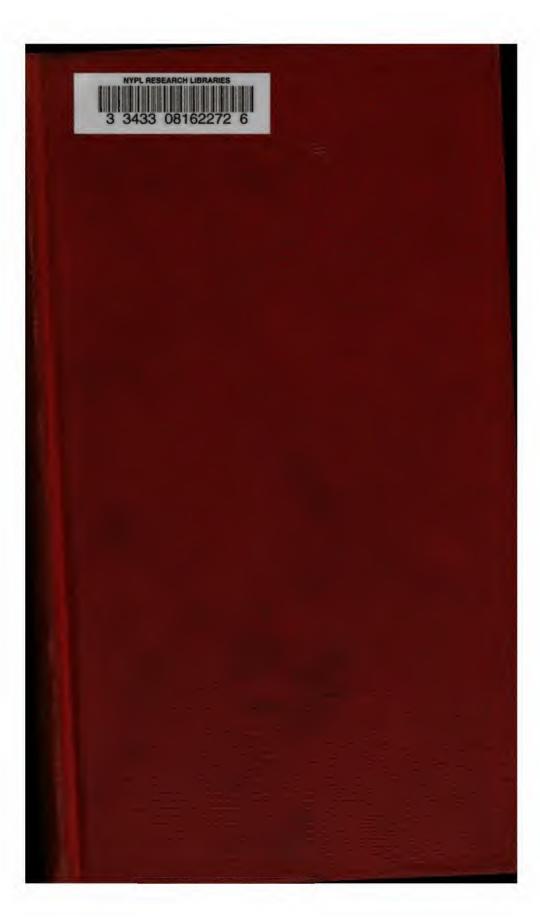

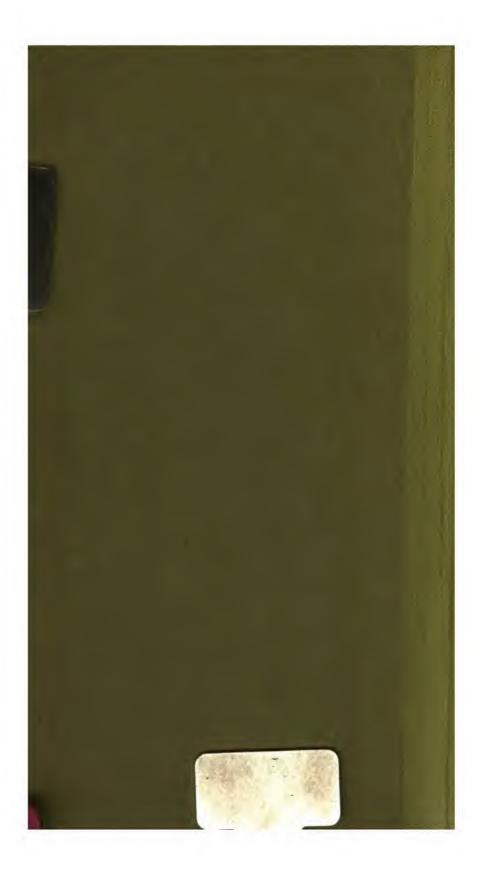

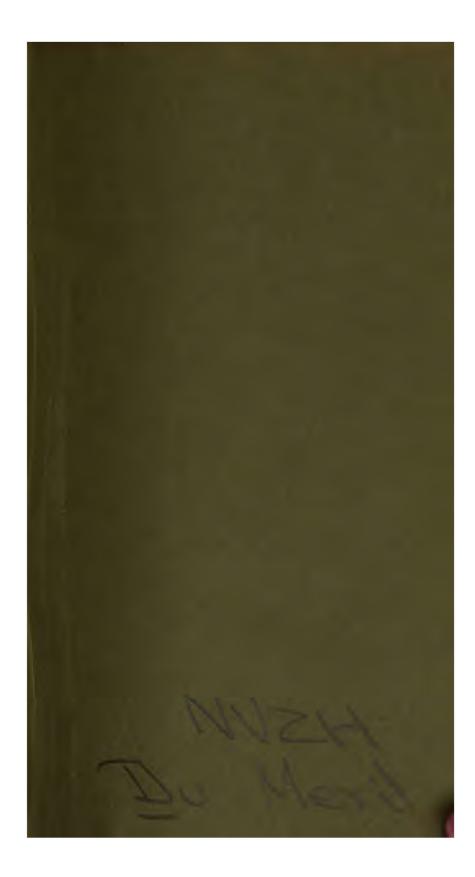

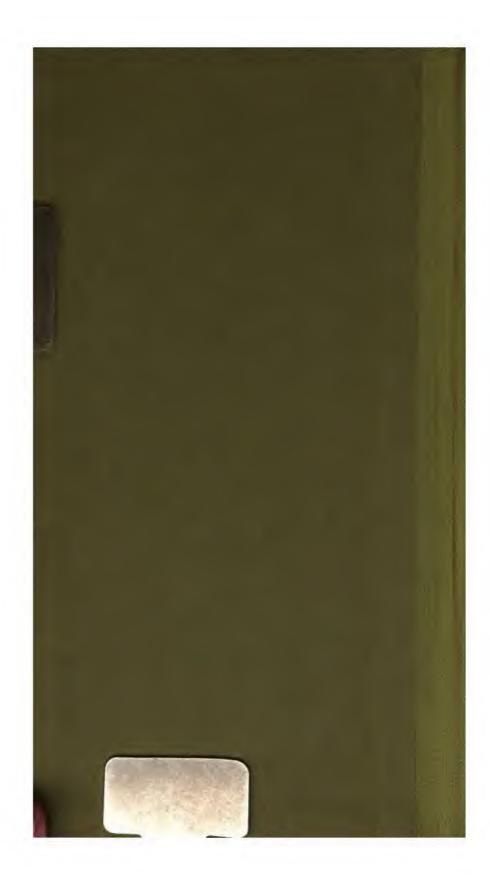

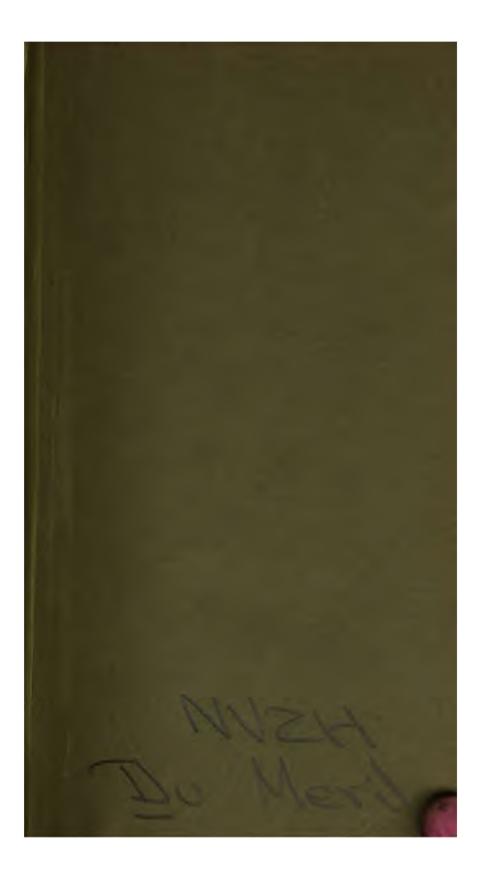

1 .

### POÉSIES POPULAIRES

LATINES

DU MOYEN AGE.

(JI.M.

### **LATINA**

QUAE, MEDIUM PER AEVUM, IN TRIVIIS NEC NON MONASTERIIS VULGABANTUR,

# CARMINA,

SEDULO ITERUM COLLEGIT, QUAMPLURA VERMIBUS ARRIPUIT ET VARIIS

ILLUSTRATA DISQUISITIONIBUS GRATANTER

ERUDITIS DONAVIT

Edelestand du Meril.

EBROICIS,

TYPIS LUDOVICI TAVERNIER ET S11,

VIA VULGO DICTA DU MEILET.

MDCCCXLVII.

## POÉSIES POPULAIRES

### **LATINES**

DU MOYEN AGE;

PAR

M. Edelestand du Meril.



PARIS,

Libraires et Imprimeurs de l'Institut, 56, RUR JACOB.

FIRMIN DIDOT FRÈRES, | A. FRANCK, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 60, Rue Richelieu. LEIPSICK, MÊME MAISON.

### INTRODUCTION.

Quand, sous l'influence d'une heureuse circonstance, un poête est plus vivement pénétré de la beauté d'une action ou d'une idée; quand en un mot l'inspiration a doublé la puissance de son esprit et mis à sa disposition une forme en harmonie avec ses pensées, il fait de la poésie littéraire, et sa personnalité s'y réfléchit tout entière. Cette expression du poête dans ses œuvres est même la principale cause du plaisir que l'on éprouve à les lire; en nous donnant une idée plus élevée de notre nature. elles nous élèvent nous-mêmes, comme le spectacle d'une belle action, à des pensées plus nobles et à des sentiments plus désintéressés. Dans les époques de décadence ou de civilisation prématurée, où toute puissance manque à l'âme humaine, la poésie est vide des hautes conceptions et des élans passionnés qui font son essence; ses idées sont communes à tous et uniformes jusqu'à la platitude : le seul mérite qui lui soit accessible est un rhythme harmonieux, un heureux choix d'expressions et l'élégance soutenue de la forme. Cette poésie, si toutefois la patiente élaboration d'une versification sans pensée mérite un pareil nom, s'appelle poésie artistique. Tout le plaisir qu'on en peut attendre est celui d'une difficulté habilement vaincue et d'une sorte de musique de mots, nécessairement bien imparfaite. Il est enfin une troisième espèce de poésie qui n'a rien d'individuel dans la nature des pensées ni dans le travail du style. Toujours generale, sans jamais devenir vague ni obscure, elle exprime le sentiment expansif des masses par une forme simple et, pour ainsi dire, instinctive. Improvisée par le premier venu et perlectionnée au hasard par cent improvisateurs secondaires, perionne n'y appose le cachet de son talent et tout le monde v net son mot; le véritable auteur est le peuple qui la chante en y introduisant les changements successifs qui la font répondre plus fidèlement à son esprit (1); ce n'est plus une jouissance esthétique qu'il faut lui demander, mais un témoignage de la civilisation nationale, un utile renseignement pour la philosophie de l'histoire. On peut donc reconnaître le caractère populaire d'un chant sans l'entendre retentir en chœur dans quelque veillée, ou lui trouver des titres dans un vieux grammairien plus ou moins suspect d'erreur. Quels que soient le temps et les circonstances où on l'ait recueilli, il est populaire quand à une signification historique ou mythique il réunit l'impersonnalité de la pensée et la naïveté de la forme.

Par malheur, tous les chants que des raisons quelconques font adopter au peuple sont indistinctement appelés populaires, et ils n'ont pas tous ce sens profond et cette forme naturelle qui en rendent quelques-uns si curieux et si importants. Les peuples cèdent plus facilement encore que les individus à des exaltations factices, dont les louanges et les accusations sont trop passionnées pour ne pas viser à l'effet des détails, et trop évidemment fausses pour ne pas être bientôt oubliées; mais lors même que l'écho des places publiques répéterait pendant longtemps ces poésies fortuites, il serait impossible de les considérer comme populaires, si ce mot n'est pas seulement l'indication d'un fait grossier, indigne d'occuper l'histoire, parce qu'il ne s'y rattache aucune idée. Ainsi, la popularité des chansons politiques de 1815 ne prouve pas que Napoléon et le souvenir de ses

(1) Cette incessante participation du peuple à la rédirection des posses véritablement populaires se manifeste avec une singulière évidence dans la double version du Ramagana. Malgré la base toute religieuse de ce poème et l'immobilité des idées dans l'Indoustem, la rédiction qui s'est consérvée dans le nord diffère complètement de celle da Bengale; la forme a été rénouvelée et les idées clies-mémes out subi, cà et là d'importantes modifications; voyez l'édition de Schlegel et celle de M. Gorcaio. Un l'ût semblable s'est produit pendant le moyen age pour les ouvrages mysfiques qui etalent devenus le bréviaire quotidien des moines;

des changements considérables by introduisatent d'année en année ou même de monastère en monastère. Veils pourquoi les mss. de l'Imitation de Jésus-Christ sont si différents et ont été attribués à tant d'auteurs. On lit en tête du Speculum humanne satoutionés qui est conservé à la Bibliothèque royale, suppl. lat. no 4081, sot. 1, ve col. 1: Incipit prohemium cujusdam novae compitationis éditae sub anno suiffestime couxxxx: nomen nostri auctoris humilitate sièter. La 'nhême indication se trouve à la Bibliothèque de l'Arsenal, Théolog. no 384, in-fol. Cette étroite spécialité et l'imperfection de la langue vulgaire empechèrent la plus grande partie de parvenir jusqu'à nous; celles-là seulement qui s'adressaient à la nombreuse classe des clercs, et dont la forme érudite était à l'abri des variations continuelles du langage, trouvaient des mémoires empressées de les retenir, et des écrivains disposés à les recueillir. Les habitudes du culte faisaient du latin la langue naturelle du clergé; les magistrats lui demandaient la connaissance des lois et l'intelligence de leurs difficultés; l'éducation de tous les lettrés commençait par son étude, et ils lui conservaient ces amours involontaires que l'on porte aux idées et aux choses qui font l'occupation de sa vie. Grâce sans doute aux chants de l'Église, longtemps encore après qu'il avait été remplacé dans l'usage journalier par les idiômes qui en étaient sortis, le latin était même en quelque sorte resté populaire. Si ce charme de la langue ne se fût pas ajouté aux agréments de la musique, des chants presque inintelligibles et d'un intérêt historique si minime ne se seraient pas transmis de bouche en bouche pendant une longue suite de générations (1). Quelques-uns pouvaient être écrits dans le langage usuel, mais la plupart l'étaient certainement dans la langue des clercs. Pour n'en citer que deux exemples incontestables, vers la fin du XIº siècle, des chansons latines sur les dérèglements d'un évêque d'Orléans étaient répétées publiquement dans son diocèse (2), et nous savons par Radulphe de Caen que l'on chantait encore dans les rues, en 1110 : Franci ad bella, Provinciales ad victualia (3). Les anciens poëmes qui, à défaut d'autre intérêt historique, fournissent au moins des renseignements exacts sur les mœurs et les usages contemporains,

<sup>(1)</sup> Voyez nos *Poésies populaires latines*, p. 40, not. 2; p. 122, not. 1; p. 234, not. 2, et p. 239, not. 2.

<sup>(2)</sup> Et ne me ista aliqua occasione confinxisse credatis, unam cantilenam de multis, metrice et musice de eo compositam ex persona concuborum suorum vobis misi, quam per urbes nostras in compitis et plateis similes illi adolescentes cantitant: Pro-

nis, Carnutensis episcopi, epist. LXVI, p. 130, éd. de 1610. Quidam enim concubii sui appellantes eum Floram, multas rithmicas cantilenas de eo composuerunt, quae a foedis adolescentibus, sicut nostis miseriam terrae illius, per urbes Franciae in plateis et compltis cantilantur; Ejusdem epist. LXVII, p. 133.

<sup>(3)</sup> Gesta Tancredi, ch. LXI.

mentionnent souvent des récits et des chants latins. Ainsi, dans la Chanson des Saisnes, pour occuper les loisirs de Charlemagne,

> L'apostoille li conte la vie saint Martin, Et devise la letre et espont le latin (1).

Il fallait même que ce goût fût bien général pour motiver les défenses faites aux religieux (2) et aux clercs (3) de composer et de chanter des chansons. Il inspira sans doute ces nombreuses pièces où le latin se mélait capricieusement aux langues vivantes (4), même quand leur esprit et leurs formes étaient entièrement différentes (5). Mais cette prédilection inintelligente

- (4) Str. xxxviii, t. I, p. 65.
- (2) Childéric III, cap. de 744, dans Baluze, t. I, col. 154; Concile d'Elne (Eliberitanum); Statuts de l'Ordre des Prémontrés, cités dans du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatie, t. V, col. 1561, éd. des Bénédictins
- (3) Item praecipimus quod clerici non sint joculatores, goliardi seu bufones; Statuti synodaux de 1289, publiés dans Marteune, Thesaurus anecdotorum, t. IV, col. 727.
- (4) Ainsi dans le ms. B. R. no 1139, fol. 48, ro, dont l'écriture semble appartenir au XIe siècle, il y a un noël dont les couplets écrits tour à tour en latin et dans un dialecte méridional se terminent par De Virgine Maria. Malheureusement beaucoup de lettres sont effacées, et l'entière subordination de l'écriture aux convenances de la musique ajoute de très-grandes difficultés à l'obscurité de la langue; nous en citerons seulement les deux premiers couplets:

In boc anni circulo vita datur saeculo, nato nobis parvulo de Virgine Maria. Mei amic e mei fiel iaisar estar lo gazel p....ndet use noel de Virgine Maria.

Le texte latin a été publié par Leisentritt, Geistliche Lieder, t. I, fol. 49, et l'on trouve une traduction allemande, faite en 1421 dans Docen, Miscellaneen, t. I, p. 286. Le ms. de le B. R. fonds français, no 6813, nous a conservé des chansons françaises mi-parties de latin, composées pendant le XVe siècle. On en faisatt encore dans le XVIe (voyez les Chansons nouvelles, fol. E, 1, recto, réimpression de Silvestre), et au commencement du dernier siècle, le peuple

chantait à Évreux, le jour de la fête de l'abbé des Cornards :

De asino bono nostro, meliori et optimo debemus faire fête; en revenant de Gravignaria, un gros chardon reperit in via, il lui coupa la tête.

Vir monachus in menae julio egreasus est e monasterio, c'est Dom de la Bucaille; egressus est sine licentia, pour aller voir Donna Venissia et faire la ripaille.

Mercure de France, avril 1725, p. 727.

(5) Chant sur la seconde réconciliation de l'empereur Othon I, avec son frère le duc Henri, en 941:

Nunc almus assis films there ewigero thierrunn Benigmus fautor mibit, that ig is coose muoti De quodum duce, themo herin Heinriche, Qui cam dignitate there beiaro riche bewaroda. Intrans nempe mantius them keisar namoda her that: Cur sedis, inquit, Otdo, there unsar keisar gwodo? Hic enim adest Hemrich, bruother hero, kuniglich: Dignmu hibi fare thit selve mare. Tuno surrezit Otdo, there unsar keisar gwodo, Perrexit illi obviam inde vilo manig man Et except illium mit taiohilon eros. Primitus quoque dixit: Wilicumo, Reinriche, Ambo vos acquivosi, bethiu goda inde mi Nec nem et secti, wilicume sid gi mi! Dato responso bono Heinriche so score, Conjunxer manus: her leida ina in thas Godes hus. Petierunt ambo thero Godes genathono.

ne changeait point la nature de la poésie des clercs; elle avait touiours un caractère lettré, étranger au peuple; et lorsque les

> Oramine facto , intflegena aver Otdo , Duzit in concilium unit michilon en Et commisit illi so was so her thar hafede Praeterquam regale, thes thir Heurich ni gerode, Tunc steit al thiu spracha sub firmo Heinriche. Quicquid Ordo feeit, was so her thar hafede quicquid Otdo fecit, al geried iz Heinrich; Quicquid ac commisit, ouch geried iz Heinrich. Hie zon fuit ullus—thes hafon ig guoda fulleist Novellis ac litteris, that this allas — fe that thit allar war is , — Cui non feeisgat Heinrich allero rehto gilich.....

Cette pièce; publice d'abord par Eccard, Veterum monumentorum quaternio, p. 50, a ete reimprimée par M. Wackernagel, dans le Fundgruben für Geschichte deutscher Sprache und Litteratur de M. Hoffmann, t. I, p. 340; par M. Soltau, Ein Hundert deutsche historische Volkslieder, p. 16, et par M. Lachmann dans le Jahrbucher des deutschen Reichs unter dem sachsischen Hause. Malheureusement il nous a été impossible de nous procurer ce recueil, et quoique plusieurs leçons nous semblent fort suspectes, nous avons reproduit le texte de M. Wackernagel.

Chant sur la mort, extrait d'un ms. écrit vers 1400 :

Esto memor mortis, jam porta fit omnibus ortis, saepe sibi juvenes accipit ante senes.

Syth alle that in thys worlde hath heen in rerum natura,
Or in thys wyde worlde was seen in humana cura;

Alle schalle passe withouten ween via mortis dura , God graunte that mannys soule be cleen paenas non passura!

When thou lefte wevys, veniet mors te superare; thus thy grave grevys . ergo mortis memoral

Unde vir entolleris?
thow schalte be wormes mete;
qui quamdlu vixeris
thy spanys wolds thou not lets.

Quamvis dives fueris and of power grate, eum morte percuteris, helpe may thow noon gete.

Si dives flas, do thyself gode man with thy handis; post nects ergo vias, ful fewe wele lose the of thy handis. Tays angt wale to fel thy pride, quod es moriturus; thow knowest nether tyme ne tyde qua es decessurus.

Wormes schalle ete the bakke and syde, inds ais securus;
as thou hast wrougt in thys worlde wyde,
sic es recepturus. Thus dethe the ledeth terrae timulo (arc) quasi nudum;
Dethe uo man dredyth;
mors terminat blocine ludum. Nam nulli vult parcere dethe that ys ynders. pro argenti munere ne for noou fayre prayere. Sed dum rapit propere, be changes sche mannys cheir, in peccati scelere yif he be fownden here. Sic cum damnatis hells to thy mede thou wynnes ,

that never blynnes pro peccatis sceleratis.

Whan y thenk upon my dede, tune sum constrictatus, and wexe as hevy as any lede meos ob reatus.

Wyth full bare honys

Bede torneth into wrecchidhede viros magni actatis; than may pothynge stonde in stede mundi dominatis.

rebus cariturus thus from thys wonys transit nunquam rediturus. Caro, vermis ferculum, lienk on the pypes of helle; mors habet spiculum that smyteth man fulle felle ; Te ponet ad timulum (sic) tyl domesday to dwelle; hoe relinquis saeculum, there nys not ellis to telle. Mors cito cuncta rapit, therfor man thynk on thy werkys, thus sey these clerkys, mors cito cuncta rapit.

God that devidest on the tree pro nostra salute, and arose after dayes three divina victute.

Yif us grace synne to flee, stante juventute; on domysday that we may see vultum tuum tute!

Delful dethe, drede y the veniet quia nescio quando; be redy, therefor y vvarne the, de te peccata fugando.

Reliquiae antiquae, t. 1, p. 138.

Nous citerons encore un noël latin et hollandais, publié par M. Hoffmann, Geschichte der deutschen Kirchenliedes, p. 153, et, parmi les pièces mi-parties d'allemand, les trois chansons qui sont à l'appendice de l'Episiolae obseurorum virorum, éd. de Francfort, 1624; la chanson satirique sur le siècle de Frédéric II, dans Barth. Adversariorum col. 1575 et le Cantilena de asino presbyteratum ambients, dans Denis, Catalog. sodieum mes. Theolog. Bibl. Palat. Vindoboniensis, t. I, p. 11, col. 2339.

langues usuelles eurent aussi leurs chansons et leurs jongleurs, les poëtes latins ne tardèrent pas à se plaindre de l'indifférence du public et de la pauvreté de ses dons. Un des plus habiles, qui se désignait orgueilleusement par le nom d'Archipoëte, disait, dès la fin du XII<sup>e</sup> siècle :

Saepe de miserie meae paupertatis conqueror in carmine viris litteratis; laici non sapiunt (1) ea quae sunt vatis, et nil mihi tribuunt (2); quod est notum satis (3),

et ne comptait plus que sur les générosités des érudits et des moines.

Viri digni fama perpetua, prece vestra complector genua; ne recedam hinc manu vacua. fiat pro me collecta mutua. Mea vobis patet intentio, vos gravari sermone sentio, unde finem sermonis facio, quem sic finit brevis oratio: Praestet vobis creator Eloi, caritatis lechitum (4) olei, spei vinum, frumentum fidei, et post mortem ad vitam provehi; Nobis vero mundo fruentibus, vinum bonum saepe bibentibus, sine vino deficientibus, nummos multos pro largis sumptibus (5)!

Longtemps encore cependant, on continua à faire des chan-

<sup>(1)</sup> Il y a capiunt dans l'édition de M. J. Grimm; mais notre leçon se trouve, fol. 96 b, dans la copie du ms. de Munich, qui nous a été communiquée par M. Ferdinand Wolf.

<sup>(2)</sup> Retribuunt de l'édition de M. Grimm donne au vers une syllabe de trop.

<sup>(3)</sup> Gedichte des Mittelalters auf Kony Friedrich I, p. 56.

<sup>(4)</sup> Pour lecythum (ληχυθος); cette corruption se trouve dans les glosses du Doctrinale d'Alexander de Villa-Dei.

<sup>(5)</sup> Grimm, Gedichte des Mittelalter auf Konig Friedrich I, p. 51, col. 2.

sons à l'imitation de l'ancienne poésie populaire (1); mais la naïveté en disparut de plus en plus, et elles finirent par ne plus être qu'une fantaisie d'érudition où la pensée était aussi travaillée que la forme. La poésie latine ne servit plus, même dans les monastères et dans les écoles, qu'à développer des lieux communs ou à se proposer des questions captieuses et des problèmes de pures mathématiques; mais dans le temps de sa plus grande popularité, il y avait déjà des pièces qui exprimaient cet esprit discuteur et dialecticien dont le rôle fut si considérable dans la civilisation du moyen àge. Nous en citerons seulement deux exemples.

Moesta parens miserae paupertas anxietatis afflictis satis es(t) dura superque satis. Infelix quidam sic ductus ad ultima rerum, quod genus omne mali deprimeret miserum; Exosus, vitam ne semper egeret (l. ageret) egenus, elegit laqueum mortis habere genus; Collaque subjiciens laqueo quem sponte ligarat, ut finire malum possit, obire parat. Jam quodcungue (potest?) homo morte doloris habere senserat, in laqueo mortuus ille fere; Cum celer accurrens miles sibi vincula rupit et facit ut vivat qui periisse cupit. Ut tandem vitae vox reddita, spiritus ori, quaerit et agnoscit cur velit ipse mori. Compatiens igitur miserandae pauperiei, mensibus undenis cuncta ministrat ei. Cum satis afflicto dominus fecisse putaret, destitit et placuit ne sibi plura daret. Redditus antiquae miser anxius asperitati, quae passus fuerat cogitur ecce pati,

<sup>(</sup>t) On en trouvera plusieurs exemples dans ce recueil; nous nous bornerons à citer ici huit chansons sur des airs popuaires, par Adam de La Bassée, qui sont conservées à la Bibliothèque de Lille, dans le ms. B. Z. 24; un motet latin sur Louis X,

B. R. fonds fr. no 7067, fol. 145; un autre sur l'empereur d'Allemagne, Henri VII, no 6812, fol. 2, et une complainte sur l'assassinat du duc Jean de Bourgogne au pont de Montereau, qui se Jrouve dans le ms. no 9681.

Et solitum repetens ex paupertate dolorem, utilius, dixit, mortuus ante forem.

Et quia sub laqueo jam senserat exitiale quidquid habere potest mors inimica mali, Ergo sub adstricto legum discrimine quaerit judicium, rursus cur moriturus erit;

Cur vel egere sinat quem non sinit ut moriatur: res haec judicibus discutienda datur (1).

D'après l'écriture du manuscrit qui nous l'a conservée, on ne saurait croire cette pièce postérieure au XIII° siècle, et, mieux encore que la forme des lettres, la barbarie de la langue et du rhythme (2) prouve que l'autre est beaucoup plus ancienne. Nous nous contenterons de la reproduire textuellement, sans chercher à lui donner une pureté systématique; la grossièreté en est trop continue pour tenir à des erreurs de copiste, les seules qu'une critique intelligente puisse se permettre de cor riger.

Audite versum parabolae, quod quendam pueri contigit: dum iret in solitudine aprum cum canibus quaerere, invenit illum celeriter. Per spatia multa dum curreret, venator eum prosequitur; nam fervidus, mox ira repletus, volens velociter perdere, cucurrit ubi gladius fixus est. Sed in compedibus (3) coluber venenum auxit mortiferum;

(4) B. R. no 6415, dernier folio, verso. Comme l'Histoire littéraire de la France, M. Cousin a parlé de cette pièce dans l'introduction des OEuvres inédites d'Abélard, p. 637. Il l'attribue à Bernard de Chartres (Silvestris); mais rien n'indique dans le ms. qu'elle en soit réellement. Si elle se trouve à la suite du Mathematicus que précède le Microscomus, il y a après d'autres pièces qui sont certainement de Hildebert, et la

table des matières, écrite au moins dans le XVe siècle, la lui attribue formellement.

<sup>(2)</sup> Au moins la première ligne nous semble-t-elle indiquer une sorte de rhythme, probablement basé sur l'acceptuation et sur une psalmodie musicale.

<sup>(3)</sup> Peut-être faut-il donner à ce mot la signification qu'il prit pendant le moyen âge, Enceinte, Lieu fermé de pieux où l'on a cculait les bêtes sauvages.

nam fera pervalida cucurrit, et occisi simul mortem dederunt in invicem.

Nuntius matri adveniens; perrexit puerum quaerere, invento corpore, genitrix fundensque lacrymas pectore, verbae quae ista locuta est.

Si tantum vixisses, tu fili mi, quantum vixisti, dulcissimi, iterum tanti et medium tanti, annoque uno expleto, centum annorum exstiteres (f).

Malheureusement aucun indice matériel ne caractérise les poésies latines dont l'inspiration était populaire; les autres n'observaient pas beaucoup mieux les règles de la prosodie classique. Milon, qui mourut en 872, disait dans son poème sur la sobriété:

Posthabui leges, ferulas et munia metri, Non puto grande scelus, si syllaba longa brevisque Altera in alterius dubia statione locetur. Quod si, ut credo, nequit carmen jam jure vocari, Sit satis huic saltem conferri nomine rhythmi (2).

(1) L'enfant avait seize ans et demi. Beaucoup de questions de ce genre ont été imprimées et attribuées, tantôt à Bède, t. 1, col. 103, tantôt à Alcuin, t. II, p. 441. Nous en citerons une qui s'y trouve, p. 446, à cause de sa ressemblance avec la pièce qu'on vient de lire. Quidam senior salutavit puerum, cui et dixit : Vivas, Fili ; vivas, inquit, quantum vixisti, et aliud tantum, et ter tantum, addatque tibi Deus unum de annis meis, et impleas (l. implehis?) annum centum. Solvat qui potest, quot annorum tunc tempore puer erat. On voit qu'il avait huit ans et trois mois. Cette pièce, dont la copie nous a été trèsobligeamment communiquée par M. Champollion-Figeac, se trouve dans un Glossaire du IXe siècle, conservé à la Bibliothèque de Clermont, sous le no 189; un copiste, postérieur d'environ deux cents ans, a rempliavec différents morceaux de peésie les blancs qui étaient restés entre les différentes lettres : celle-ci est à la fin de l'E, après le mot Ezzcaiet.

(2) De Reiffenberg, Annuaire de la Bibliothèque royale de Belgique, t. III, p. 152. Dans le XIIe siècle, Odon disait aussi dans son poème sur Ernest de Bavière qu'it avait appris:

Quot versus currat pedibus; quid harbarus error, Quid soloecismus peccet, quantumque poetis Indulsit veniae c(a)esurae larga potestas.

Dans Marienne, Thesaurus enecdolorum, t. III, cel. 309.

Voyez aussi Jean de Salisbury, Entheticus, v. 177.

Et ce rhythme, que quelques lettres affectaient de trouver grossier, s'associait souvent à une métrique plus savante (1). A leur tour, des poèmes composés dans l'ancienne forme trochaïque, la plus populaire de toutes, montraient un respect scrupuleux de la quantité (2), et lors même qu'ils la remplaçaient par la rime et violaient les premières lois de l'ancienne versification, ils conservaient parfois une recherche d'idées tout à fait opposée à la simplicité de la poésie populaire. Tel est le poème suivant, où la césure n'est pas toujours marquée, et où les syllabes ne sont comptées qu'approximativement, même dans le second hémistiche (3).

Multi sunt presbyteri qui ignorant quare super domum Domini gallus solet stare; Quod propono breviter vobis explanare, si voltis benivolas (l. vultis benevolas) aures mihi dare. Gallus est mirabilis Dei creatura et rara prespiterii (l. presbyteri) (4) illius est figura, Qui praeest parochiae animarum cura (5), stans pro suis subditis contra nocitura.

- (1) Dans le XIe siècle, la rime léonine devint même, comme on sait, une sorte de nécessité des vers hexamètres; mais on la trouve déjà quatre ou cinq cents ans auparavant dans les hymnes consacrées au culte, dans le Jesus refulsit omnium de saint Hilaire, dans le Martyris ecce'dies Agathae de saint Damase, etc. Quelquefois même elle était double, comme dans le Pange lingua gloriosi corporis mysterium de S. Thomas d'Aquin : nous citerons, comme exemple, une hymne sur la croix, écrite dans le XIVe siècle, que nous croyons inédite : Salve, Christi crux, praeclara arbor, astris pulcrior, facta reis ex amara mellis stilla dulcior; vitae nobis viam para, dux effeta gratior. In te nobis summi dueis dulcessit memoria, cujus formans se caducis inter hace mortalia, mediante scala crucis, ad se traxit omnia. etc. B. R. fonds de Saint-Germain, no 376,
- (3) L'hymne pour le matin : Hymnum dicat turba fratrum, hymnum cantus personet ; l'hymne sur le Jugement dernier :

fol. 179, ro.

Apparebit repentina dies magna Domini;

celle de Théodulf pour le jour de Noël : Lumen clarum rite fulget, orto magno sidere ; la légende de saint Pierre - le - Magicien attribuée à Alcuin, B. R. fonds de Saint-Germain, no 1455, fol. 56, ro; le petit poëme sur la translation de saint Corneille à Compiègne, publié par Lebeuf, Recueil de divers écrits pour servir à l'histoire de Trance, t. 1., p. 369; etc.

- (3) Il se trouve dans un ms. écrit probablement au commencement du XVe siècle, qui est conservé dans le trésor de la cathédrale d'OEhringen, sous le no 3, fol. 143, vo, et a déjà été publié très-uégligemment dans le Serapeum, t. I, p. 107. Il aurait dû être constamment divisé en quatrains monorimes, et tous les vers devraient avoir treize syllabes et une césure après la septième.
- (4) Presbyterium, officium, vel dignitas, vel ordo presbyteri; du Cange, Glossarium, t. V, p. 433, col. 1.
- (5) Pracesse gouvernait aussi quelquesois l'ablatif dans César; Equitatu Dumnorix pracerat; De bello gallico, l. 11, par. 18 et 52.

Supra ecclesiam positus gallus contra ventum caput diligentius erigit extentum; Sic sacerdos, ubi scit daemonis adventum, illuc se obiciat (1) pro grege bidentum.

Gallus, inter caetera altilia (2) coelorum, audit super aethera concentum angelorum; Tunc monet nos excutere verba malorum, gustare et percipere arcana supernorum.

Quasi rex in capite gallus coronatur; in pede calcaribus, ut miles, armatur; Quanto plus fit senior pennis deauratur; in nocte dum concinat [ut] leo conturbatur:

Sic Deus per omnia mundos et ornatos fecit suos clericos esse coronatos.

Galli sunt calcaria (l. calcarati?) more militari, castigandi feminas nutu singulari:

Sic sacerdos corrigat legis transgressiones verbis et flagitiis, ut fiant meliores.

Gallus regit plurimam turbam gallinarum et sollicitudines magnas habet harum : Sic sacerdos, concipiens curam animarum, doceat et faciat quod Deo sit carum.

Gallus granum reperit, convocat uxores, et illud distribuit inter cariores:

Tales discant clerici pietatis mores, dando suis subditis scripturarum flores, Sic sua distribuere cunctis derelictis et curam gerere nudis et afflictis.

Sic et bonus presbyter qui plebi scit praeesse, pigros cum calcaribus monens indefesse,

Cur annos obicis? pugnae cur arguor impar?

graissés pour manger; peut-être ainsi faut-il lire caeteros alites, ce qui aurait d'ailleurs l'avantage de ramener le second hémistiche au nombre habituel de six syllabes.

<sup>(</sup>i) On trouve déjà obicio pour objicio lans Lucain, l. viii, v. 796:

<sup>(2)</sup> Altilia signifiait des oiseaux en-

Confortando debiles verbo Dei, messe post laborem aureus, ut rex, debet esse.

Gallus suas feminas solet verberare, has quas cum extraneis novit ambulare: Sic sacerdos subditos debet castigare qui contra legem Domini solent peccare.

Basiliscus nascitur ovis de gallorum (1): sic crescit vis daemonis de presbyterorum Multa negligentia, qui subditorum non curant (s)celeribus nec de spe coelorum.

Gallus nunquam negligit tempus vespertinum; sed cum suis subditis volat ad supinum, Ut, in nocte media, tempus matutinum servis Dei praecinat ad opus divinum.

Sic et bonus presbyter, respuens terrena, ducit suos subdites Christi in pena (2); Praebens iter coelicum coeli ad amoena, sponsus cum advenerit cum turba duosena (1. duodena).

Gallus, noctis media, studet personare, ante cantum fortiter alis ventilare: Sic sacerdos providus, seminoctis hora, ad laudandum Dominum surgit sine mora.

Haec vobis sufficiant de gallo notata et in audientium corda sint locata; Teneat memoria (hoc?) quod nux muscata, reddit plus aromata, bene masticata.

Gallus vobis praedicat, omnes vos audite, sacerdotes, Domini servi et levitae;
Ut vobis ad coelestia dicitur (l. dicatur?): Venite, praesta nobis gaudia, Pater, aeternae vitae!

taux; Diversarum artium schedula, p. 184
(2) Ce dernier mot est vertainement cor rompu; peut-être faut - il lire perensa quoique nous nous ne souvenions pas del's voir jamais vu employé pour perennia.

<sup>(1)</sup> Le peuple croit encore en Normandle qu'il y a un serpent dans les œufs qui sont pondus par les coqs, et Théophile attribuait à son sang, convenablement préparé, la puissance de transmuer les mé-

Viri dilectissimi, sacerdotes Dei, praecones altissimi et lucernae Dei, Caritatis radiis fulgentes et spei, auribus percipite verba oris mei.

Vos nunc in ecclesia Deo deservitis, quos vocavit palmites Christus verae vitis, Cavete ne steriles nec avari sitis, si vos Christi stipite vivere velitis!

Vos estis in atrio boves (1) titulantes, prudenter a paleis grana separantes, Vos hoc in speculo legem vix amantes, beati qui non fragiles sunt nec ignorantes.

Quidquid vident laici vobis displicere credunt sine dubio sibi non licere, Et quidquid vident vos cum opere implere credunt esse licitum et culpa carere.

Secundum apostolicum (2) omnia probate et quod bonum fuerit illud approbate; Date bona proximis, illos et amate; cum cepistis gratiam, et vos gratis date.

Estote pacifici, sobrii, prudentes, casti, pii, simplices, justi, patientes, Hospitales, humiles, subditos docentes, consolantes miseros, pravos corrigentes.

Sitis breviloquii, ne vos ad reatum trahat multiloquium et verbum exaltatum; Verbum quod proponitis sit abreviatum: nam in multiloquio non deest peccatum.

Vestra conversatio sit religiosa, munda conscientia, vita fructuosa,

<sup>(1)</sup> Titulare signifie ici sans doute remlir une fonction, en avoir le tière et par nite la charge; voyez du Cange, t. VI, . 497, col. 2. 11 semble résulter de la ligne nyante que l'on se serait servi des bœufs

pour battre le blé; dans quelques endroits on fait encore fouler les gerbes sous les pieds des chevaux.

<sup>(2)</sup> Sous-entendu verbum on mandatum,

Regularis habitus, forma speciosa, ne vos coinquinet labes aerumnosa.

Ergo nunc deducite vitam temporalem, nec non laudabilem atque pastoralem; Cum vos exueritis chlamydem carnalem, induat vos Dominus stolam aeternalem!

Quelquefois aussi un amour puéril des consonnances, devenu presque universel (1), et la facilité que, grâce aux flexions peu variées du latin, on trouvait à le satisfaire, engageaient à multiplier la rime avec une véritable recherche, même dans les poésies étrangères par leur esprit et par leur destination à toute espèce d'affectation. C'est donc par la seule nature des pensées que l'on peut distinguer les poésies populaires des autres; et dans un temps où l'individualité des plus grands écrivains était si peu développée et où les mêmes idées religieuses exerçaient une influence si générale et si dominante, les différences n'étaient pas assez tranchées pour qu'il soit possible de se preserver toujours d'un certain arbitraire.

L'ordre dans lequel se succèdent les différentes pièces d'une collection de poésies populaires ne saurait non plus être déterminé par des raisons bien rigoureuses. Elles sont pour la plupart anonymes, et l'âge des manuscrits qui nous les ont conservées est lui-même trop vague et trop incertain pour que l'on

(1) On en vint jusqu'à faire rimer tous les mots; nous citerons comme exemple les trois premières strophes d'une petite pièce qui se trouve à la fin d'un manuscrit du XIVe siècle; B. R., no 1251:

Veritas, sequitas, largitas corruit; falsitas, pravitas, procitas viguit; urbanitas evanuit.

Caritas , castitas , probitas , viluit ; vanitas, foeditas, vilitas claruit; rusticitas praevaluit. Semitas

Semitas
abditas
novitas
circuit;
solitas,
abditas,
cognitas
arguit,
antiquitas
quas tenuit

Si *Procilas* n'est pas une syncope de *Procacilas*, il est dérivé de *Procus*, et signifie Libertinage; il manque dans la nouvellé édition de du Gange.

puisse espérer y trouver un critérium exact. Beaucoup de ces poésies ont d'ailleurs subsisté longtemps dans la mémoire des populations avant d'être recueillies par les ecrivains, et il en est sans doute plusieurs qui l'avaient été d'abord dans des manuscrits plus anciens que nous ne possédons plus. Celles-là seulement qui se rattachent à des évènements historiques ont une date à peu près certaine; si elles n'avaient pas été contemporaines, le peuple pour lequel elles étaient faites ne les eût pas comprises. Nous grouperons donc ensemble toutes les poésies purement religieuses, comme nous l'avons fait dans notre premier recueil, et nous chercherons à reconnaître l'âge respectif des autres par les allusions qu'elles contiennent et l'esprit qui les anime. Malheureusement, quoique cette division repose sur des différences réelles qu'on ne saurait méconnaître, elle porte beaucoup plus sur des expressions isolées que sur la nature de inspiration. Pendant le moyen âge, la religion pénétrait tout le ses sentiments et de ses idées; on retrouve dans les élégies historiques et dans les chants funéraires le même esprit de piété it de résignation chrétienne, que dans les hymnes exclusivement onsacrées au culte et dans les poésies qui détachaient l'âme les plaisirs du monde, comme une véritable prière. Peut-être insi, dans les reproches qui nous ont été adressés à ce sujet ar le Journal des Savants, l'esprit exact de M. Magnin n'a-t-il oint tenu suffisamment compte de la nature de la poésie popuure, et a-t-il demandé à une classification, qui se proposait urtout d'établir un certain ordre chronologique, des caracres essentiels impossibles, puisque toutes ces différentes pièces spriment également des sentiments généraux et communs à ne portion considérable du peuple (1).

i) Toute autre division aboutirait par nsequent à des contradictions que l'esprit licieux de M. Magnin n'a pu lui-même iter; ainsi, il regarde que les deux chants r la mort de Héribert, archevêque de Cone, et de Foulques, archevêque de ins, seraient mieux placés parmi les ces religieuses, parce qu'il s'y trouve des prières (Journal des Savants, 1844, p. 142-143), et n'en reconnaît pas moins (Ibidem, p. 157) le caractère purement populaire de la nénie sur la mort de Conrad le Salique, dont chaque couplet finit par une véritable prière:

Rex Deus, vivos tuere et defunctis miserere!
Albéric des Trois-Fontaines ne permet

Au milieu des observations les plus bienveillantes, no savant critique a gardé quelques sévérités pour la partie livre consacrée aux poésies populaires romaines; il nous blâ également pour celles que nous y avons admises et pour cel que nous en avons écartées, et suppose qu'en étudiant p attentivement les textes nous serions parvenu à grossir no récolte (1). Ce dernier reproche est un peu trop vague pour q nous puissions y répondre, et nous nous tenons pour disper en toute matière de regarder au-delà de ce que son éruditi lui a fait découyrir. Sans doute cependant, si nous eussio voulu prouver seulement l'existence de chants populaires ch les Romains, il nous eût été facile de recueillir cà et là quelqu fragments (2); mais ils sont malheureusement trop courts po offrir par eux-mêmes le moindre intérêt. Nous aurions pu troi ver aussi dans Suétone plusieurs épigrammes sur les emp reurs (3), qui certainement n'exprimaient pas des sentimen individuels, mais leur mesure prosodique ne nous permetta pas de leur donner place dans notre recueil. Si ingénieuseme travaillée que devienne la versification des poésies populaire le rhythme s'y appuie toujours sur des éléments réels, fourn par la nature même de la langue et faciles à percevoir par tout les oreilles sensibles à l'harmonie, et la quantité était une im portation grecque, étrangère à la prononciation habituelle d latin et fort souvent contraire à la disposition des accents. I cadence trochaïque s'accordait seule avec l'accentuation de l pénultième et les habitudes de l'oreille; elle conciliait l'ancie

pas d'ailleurs de conserver le moindre doute à cet égard, puisqu'il dit que cette chanson était répétée dans toute l'Allemagne; Chronicon, année 1039.

Terra, pestem teneto;

dans Macrobe, Saturnaliorum 1. v, c 20, et Paulus, Epitome Festi, au mot Fr. MINIUS CAMILLUS: Hiberno pulvere, veri luto, grandia farra, Camille, metes. Sek Schutte, De Cnaeo Naevio poeta, p. 36, l enfants auraient chanté à Rome ce ve qu'it a sans doute trouvé dans quelque ar cien écrivain:

<sup>(1)</sup> Journal des Savants, 1844, p. 13.

<sup>(2)</sup> Ainsi, l'on trouve dans Festus au mot Obstinet: sed jam se coelo cedens aurora suum patrem; au mot RETIARIO: Non te peto, piscem peto, quid me fugis, Galle? au mot Spicum: Quasi messor per messimunumquemque spicum collegit; dans Varron, De re rustica, l. 1, ch. 2, par. 27:

Si recte faoies, eris rex-

<sup>(3)</sup> If y en a une dans Octave, ch. 70 cing dans Tübère, ch. 39; trois dans Nérot ch. 39; une dans Othon, ch. 3, et un dans Domitien, ch. 33.

ouvement des vers saturniens avec les exigences de la nouvelle rétrique. Nous concevons donc qu'elle puisse se retrouver dans es poésies populaires; mais toute autre mesure prosodique inique incontestablement une composition littéraire. Le rhythme u fragment sur les Muses, qui nous a été conservé par saint ugustin (1), est entièrement basé sur la quantité, et l'élégance ffectée des expressions ne laisse aucun doute sur la nature de inspiration; de savants critiques y ont même vu, et peut-être vec raison, un débris de quelque chœur d'une tragédie de eneque ou de Pomponius Secundus. Le poeme sur le maître 'école Falisque était appelé savant, même dans l'antiquité (2); riscien le cite comme faisant autorité pour la prosodie, et, ce ui rejette plus loin encore toute idée de poésie populaire, il fut omposé au moins trois cents ans après les évènements qu'il aconte (3). Quant à l'hymne de Marinus sur les Lupercales, ous n'en possédons plus qu'un fragment beaucoup trop court our ne pas être insignifiant (4), et si corrompu, que Philargyius et Saumaise ne sont parvenus à lui donner une sorte de bythme qu'en supposant des lacunes et en se permettant les bangements les plus arbitraires. Nous aurions dû, suivant I. Magnin, admettre aussi parmi les poésies populaires les Vers aliens, les Inscriptions du tombeau des Scipions et le Carmen aeculare d'Horace. Sans doute des chants qui servaient au culte

l) Ite igitar, Camoenae, fonticolae puellae, quae canitis sub antris mellifilios sonores; quae lavitis ca pillum purpareum Hippocrene fonte, abi fusua olim pumea lavit ulmus ora jubis aquosis pegasus, in nitentem pervolaturus aethram.

De musica, l. 111, ch. 2, col. 473, éd. 1679.

ADocta Falisca; voyez Wernsdorf, Poelatini minores, t. II, p. 28, éd. de Vaire. Nous n'en possédons plus que deux Buents, qui nous ont été conservés par técen:

Tum literator creditus, ludo Faliscum liberos causatus in campl patens, extraque muri ducere, 'Spaciando paulatim trahit hostilis ad valli latus.

1. VIII, col. 823, éd. de Puisch.

Seu tute malis hospites.

seu tute captivos habes.

l. xII, col. 947, éd. de Putsch.

(3) L'auteur est probablement le poéte lyrique Septimius Severus, et M. Magnin reconnaît lui-même que ce poème ne fut probablement composé que du temps d'Auguste ou de Tibère; Journal des Savants, 1844, p. 13.

(4) Il nous a été conservé dans les Com-

(4) Il nous a été conservé dans les Commentaires de Servius, Églogue 1, v. 20: Roma ante Romulum fuit, et ab ea Romulus nomen adquisivit, sed de flava et candida Roma, Assculapii filia, novum nomen Latio facit, tantum conditricis nomine omnes Romani vocantur.

de Mars, le patron de la République, n'exprimaient pas les sentiments personnels d'un poëte, et quelque tronqués que soient leurs fragments, nous les eussions ajoutés à notre collection, s'ils s'étaient prêtés à un sens quelconque (1); mais nous avons pensé que dans un ouvrage destiné à faire apprécier la poésie populaire, il était au moins inutile d'insérer des mots que l'érudition la plus ingénieuse avait renoncé à comprendre. Les inscriptions du tombeau des Scipions sont évidemment de simples épitaphes, destinées à conserver le souvenir d'une douleur de famille (2). et nous ne pouvons croire qu'il fût dans nos obligations d'éditeur de poésies populaires de recueillir indistinctement tous les vers qui avaient un caractère historique, et d'admettre la vérité d'une conjecture de Niebuhr, qui nous semble, ainsi qu'à notre savant contradicteur, parfaitement inexacte (3). Pour le Carmen saeculare qui unit la plus haute poésie à la versification la plus érudite, loin d'y reconnaître une inspiration populaire, nous n'y pouvons voir, comme dans la plupart des odes d'Horace, qu'une habile imitation de l'esprit grec, qui n'avait absolument rien de romain.

- (1) Les deux premiers fragments se trouvent dans Varron. De lingua latina, l. vn. ch. 26: Cozeulodoizeso, omnia vero adputula coemisse iamcusianes duo misceruses dun ianus ve vet pos melios eum recum... Voici le second: Divum empta cante, Divum Deo supplicate. Le troisième nous a été conservé par Terentius Scaurus, De orthographia, col. 2261, éd. de Putsch: Cume ponas Leucesiae praetexere montiquolibet cunei de his cum tonarem. Quoiqu'il ressemble beaucoup plus au latin ordinaire que les deux autres, on peut dire avec M. Hermann, Elementa doctrinae metricae, p. 612: Nihil aliud dispicio, quam mentionem factam esse urbis Luceriae.
- (2) Ces inscriptions ont été publiées trop souvent pour que nous les reproduisions toutes les sept; nous nous bornerons aux deux premières :

Cornelius. Lucius. Scipio. Barbatus. Gnaivod. patre prognatus fortis. vir. sapiensque — quoius. forma virtutei parisuma fuit — consol censor. aidilis. quei. fuit. apud. vos — Taurasia. Cisauna Samnio. cepit subigit. omne Loucana. opsidesque abdoucit.

Nous conserverons la coupe de la seconde :

Honc. oino. ploirume. cosentiont. R(omae?)... duonoro. optumo. faise. viro Laciom. Scipione. filios Barbati consol. ceusor. aidilis, hic. fuet a(pud vos?)... hec. cepit. Corsica. Aleriaque urbe dedet Tempestatebus. aide. mereto.

Dans nos Poésies populaires latines, p. 50, note 3, nous l'avions déjà publiée avec les restitutions de M. Grotefend, Lateinische Grammatik, t. 11, p. 293. Le commencement semble être une formule bannale qui se retrouvait sur beaucoup d'autres tombeaux, car on lit dam Cicéron, De finibus, l. 11, ch. 38: Non elogia monumentorum id significant, velut bat ad portam (de C. Atlijo Calatino): Uno or cui plurimae cousentiunt gentes populi primarium fuisse virum.

(3) Il nous semble que pour un éditer des poésies populaires romaines, à défat de presque tout autre monument, la conjet ture de Niebuhr relative à ces inscriptio était admissible, et que, dans tous les ce le texte de ces vers si éminemment histriques aurait été pour le moins aussi ou venablement placé dans ce volume qu'e cune des pièces que nous y trouvons; Jounal des Savants, 1844, p. 10.

Les pièces qui, selon le Journal des Savants, n'avaient aucun. droit à figurer dans notre collection, sont une petite chanson sur Maximin et la Veillée de Vénus. Il ne voit dans la première qu'une traduction du grec et pense que l'original pourrait seul ètre considéré comme appartenant à la poésie populaire. Tout en la recueillant, nous avons averti nos lecteurs que l'obscurité da rhythme nous inspirait des doutes sur son véritable caractère, mais ils n'étaient pas assez positifs pour nous faire exclure un morceau très-court qui, au moins dans sa première forme, était certainement populaire. Capitolinus dit seulement que l'ignorance de Maximin l'avait empêché de comprendre des vers satiriques chantés devant lui en plein théâtre, quorum haec erat latina sententia, et l'histoire était assez piquante pour qu'on la rendit intelligible à tous les Romains en ajustant une traduction latine à la musique du grec. Cette conjecture, que les éditeurs ont partagée puisqu'ils n'ont point imprimé cette traduction sans interruption comme de la prose, nous a semblé d'autant plus admissible, que Capitolinus qui rend en vers latins les poésies grecques qu'il a l'occasion de citer, n'eut sans doute pas précisément négligé de donner un rhythme quelconque à la plus curieuse. Le refrain du Pervigilium Veneris et les chœurs différents qui s'y répondent prouvent qu'il était réellement destiné à être chanté, et, comme plusieurs philologues, nous avons cru reconnaître à la fréquence des expressions mythiques, à l'absence de tout sentiment personnel au poëte et à la décence constante des mots, si remarquable dans une ode sur l'amour physique et la puissance de la génération, qu'il avait fait partie d'une liturgie de Vénus. M. Magnin le trouve au contraire trop affecté et d'un caractère trop peu sérieux et trop peu solennel pour avoir pu servir à un culte public; mais quelle qu'ait été la gravité première du paganisme, le savant écrivain le sait mieux que nous, on avait fini par ajouter aux invocations et aux sacrifices des chants et même des actions symboliques qui célébraient les propriétés particulières de chaque Dieu, et l'on en était venu insensiblement jusqu'aux excès des Bacchantes (1) et aux prostitutions des temples d'Astarté. Encore de nos jours, on entend, d'ailleurs, dans les églises des hymnes qui, malgré leur inspiration véritablement religieuse, sont remplies d'expressions prétentieuses, et il n'est pas de fête solennelle où l'on n'y chante à pleine voix des proses de la gaîté la plus expansive et la plus oublieuse de toute dignité systématique.

Les observations de M. Magnin sur la partie de notre livre où sont recueillies les poésies religieuses, tiennent à un dissentiment beaucoup plus grave. Les chants qui ont fini par rester consacrés au culte n'exprimaient pas seulement les sentiments de leurs auteurs, ils répondaient aux croyances de tous les fidèles; leur orthodoxie est la meilleure preuve de leur impersonnalité. Quand leur forme répudie les traditions savantes et se rapproche des habitudes et des instincts du peuple, aucune poésie ne nous semble avoir des droits plus légitimes au titre de populaire. M. Magnin ne consent à y voir que des poésies sacerdotales; et, comme on devait l'attendre d'une érudition aussi variée et aussi ingénieuse, il appuie son opinion sur des raisons qui, à défaut d'une force réelle, sont au moins fort spécieuses. Nous ne voulons pas, à l'occasion du genre de quelques chants, reprendre en sous-œuvre des questions sur l'organisation de l'Eglise primitive et le caractère des premiers prêtres, que les protestants et les catholiques débattent depuis trois cents ans: nous rappellerons seulement un fait incontestable, c'est qu'avant l'adoption et la sanction d'une liturgie par l'Eglise universelle, chaque petite congrégation de chrétiens se réunissait pour prier en commun et répétait les chants qui répondaient le moins imparfaitement aux sentiments dont elle était animée (2). Que ces hymnes aient été composées indistinctement par tous les fidèles.

terrement de la sainte Vierge. On connaît d'ailleurs le nom d'une foule d'auteurs d'hymnes qui vivaient dans les premiers siècles du christianisme, Synesius, Cyrénée. Théophanes, Cosmas de Jérusalem, etc.

<sup>(1)</sup> C'est même très-probablement l'origine de notre mot Débauche.

<sup>(2)</sup> Voyez Philon le Juif, De supplicum virtutibus; Denys l'Aréopagite, De divinis nominibus, ch. 4: Nicéphore va même jusqu'à dire qu'on chantait des hymnes à l'eu-

lest ce dont il est impossible de douter après le témoignage de mint Paul: « Implemini Spiritu-Sancto, loquentes vehismetipsis n hymnis et psalmis, » dit-il dans son Epitre aux Ephésiens (1), stles paroles qu'il adresse aux Corinthiens ne sont pas moins positives : « Quid ergo est, Fratres? Cum convenitis, unusquisque vestrum psalmum habet, apocalypsim habet, linguam: habet, interpretationem habet (2). » Souvent même ces chants étaient improvisés (3), et quand sous le souffle d'une inspiration puissante ils exprimaient éloquemment le respect et l'amour tont le peuple était pénétré, il les retenait dans sa mémoire et. les répétait toutes les fois qu'il éprouvait les mêmes sentiments. Du temps de Tertullien, cet usage n'était point change; un pasage de son Apologie ne laisse aucun doute à cet égard (4), et la participation de tous les chrétiens à la liturgie nous est encore plus explicitement attestée par Eusèbe : « Hymnos canunt in Dei laudem, vel recens a se factos, vel pridem ab aliquo priscorum vatum, qui carmina et cantica multa ipsis reliquerunt trimetri generis; prosodias item et hymnos varios... Deinde hymnos canunt in Deum metris et modulationibus multis compositos nunc sanctis vocibus simul resonantes, nunc sibi invicem congrue respondentes (5). » Le caractère populaire de ces hymnes resulte du fait seul de leur emploi aux prières de toute une congrégation, mais elles n'étaient pas seulement usitées dans les églises, on les chantait en se livrant aux travaux de l'agriculture et de la navigation (6). Beaucoup d'hérésiarques profitèrent

<sup>(</sup>i) Ch. v, v. 18.

<sup>(2)</sup> Ch. xiv, v. 26. Nous ajouterons un traisième passage: Docentes et commomentes vosmetipsos psalmis, hymnis; *Eptisble ad Colossenses*, ch. 111, v. 16.

<sup>(3)</sup> ècat resulatinat. Estius dit dans su commentaire sur le passage de l'Epitire sur commentaire sur le passage de l'Epitire sur commentaire sur le passage de l'Epitire sur Corinthiers que nous citious sout à l'heure : Ad hoc enim quidam specialiter impirabantur, et Grotius s'explique en termes encore plus clairs : Omnia quae olim, aut ex ingenio, aut ex labore veniebant, lunc multis dabantur subito et divinitas.

ut ex eo intelligeretur Dei summa beneficentia.

<sup>(4)</sup> Quisque de Scripturis sanctis vel de proprio ingenie potest, provocatur in medium Deo camere, ch. xxxiv: voyez sussi Ad axorom, l. II, ch. 9.

<sup>(5)</sup> Historiae ecclesiasticae, l. n, ch. 48; il ne s'agit à la vérité que des Thérapeutes, mais Rusèbe ajoute Sicut upud nos morie est.

<sup>(6)</sup> Saint Clement d'Alexandrie, Shromata, l. vii, ch. 7, p. 851, éd. d'Oxford, 1715.

même de cette habitude pour propager leurs erreurs (1); le concile d'Antioche fut obligé de mettre à l'index les chants religieux de Paul de Samosata (2), et la disposition du concile de Laodicée qui défendit de chanter dans les églises les chants qui n'étaient pas autorisés (3), prouve que dans le IVe siècle il s'en composait un grand nombre en dehors du culte qui finissaient par s'y introduire, et devenir par conséquent populaires. Malgré l'influence de plus en plus exclusive que le clergé parvint à s'assurer sur la liturgie, cet état de choses subsista longtemps encore, même en Occident. Le roi Chilpéric composait des hymnes qu'il destinait au culte (4), et l'on peut conclure des paroles de Walafrid Strabo que l'insuccès de sa tentative n'avait pas été partagé par des écrivains plus exercés : « Notandum autem hymnos dici non tantum, qui metris vel rhythmis decurrunt, quales composuerunt Ambrosius, Hilarius et Beda, Anglorum pater, et Prudentius, Hispaniarum scholasticus, et alii multi; verum etiam caeteras laudationes, quae verbis convenientibus et sonis dulcibus proferuntur (5). » M. Magnin reconnaît lui-même dans les termes les plus explicites l'existence de ces chants d'origine laïque : « Nous croyons au contraire que tous les morceaux liturgiques, ceux surtout qui portent les grands noms du pape Damase, de saint Paulin, de saint Hilaire, de saint Ambroise, de saint Augustin, de saint Anselme, avaient pour but de se substituer aux improvisations indiscrètes de la piété individuelle, et de reprendre dans le service divin la place

<sup>(1)</sup> Valentinus; Harmonius, fils de Bardesanes; Arius; Apollinaris, évêque de Laodicée; etc. Nous connaissons même par Fabricius, Bibliographia antiqua, ch. xi, ne 15, une dissertation de Salomon Ernest Cyprien, intitulée: De propagatione hacresum per cantilenas, et une de Jean André Schmid: De propagatione religionis per carmina. Ce fut dans ce but que, vers 1540, Clément Marot fit une traduction des psaumes sur des airs populaires.

<sup>(2)</sup> Aujourd'hui Scempsat; Eusèbe, Historiae ecclesiasticae, l. vii, ch. 21.

<sup>(3)</sup> Can. 59 : 'Ότι οὐ δει ἰδιωτικοκ ψαλμους λεγεσθαι ἐν τη ἐκκλησια, dan Labbe, Sacrosancia concilia, t. I, col. 1508.

<sup>(4)</sup> Inter alia opuscula hymnos scripsit, sue missas quae nulla ratione suscipi possunt; saint Grégoire de Tours, Histories ecclesiasticae Francorum, l. vi, à la fin.

<sup>(5)</sup> De rebus ecclesiasticis, ch. 25. Il dit dans le même chapitre que saint Paulid d'Aquilée disait souvent, surtout dans le messes privées, des hymnes composées pa lui ou par les autres.

que tendaient à y usurper les chants laïques (1). » Entre le savant académicien et nous, il n'existe donc réellement qu'une différence tout à fait secondaire : quels que fussent leurs auteurs, des hymnes adoptées par le peuple comme expression de ses sentiments n'en seraient pas moins populaires. Seulement, M. Magnin pense que tous les chants de la piété laïque ont si complètement disparu du culte, qu'ils n'ont pu être conservés dans aucun manuscrit (2), et même après avoir lu ses raisons, nos doutes sur ce point sont loin d'être résolus.

Écartons d'abord l'argument tiré de la langue des hymnes. Des faits isolés qui autoriseraient à croire que le celtique n'était pas aussi oublié que les savants l'admettent généralement, ne prouveraient pas encore qu'il fût resté le seul idiome usuel, et quand la corruption des langues en a fait des jargons individuels que chacun modifie à sa guise, il semble téméraire de donner pour base à ses convictions le sens apparent de quelque expression (3). Dans tous les cas, les lettrés savaient la langue de la religion, et le peuple eût aussi bien compris les chants qu'ils auraient composés en latin que ceux dont l'inspiration n'était que sacerdotale. Rien donc n'eût empêché leurs poésies de devenir populaires, si l'Eglise, y reconnaissant l'expression de la croyance et de la piété des fidèles les avait consacrées au culte. Les hymnes ont, d'ailleurs, tous les caractères qui distinguent les chants dont l'origine est populaire; on n'y trouve jamais la noindre trace de la personnalité de l'auteur, ni aucune allusion des faits historiques qui leur donnent une date certaine. Les nêmes idées et les mêmes expressions s'y reproduisent inessamment comme si elles n'appartenaient en propre à per-

<sup>(1)</sup> Journal des Savants, 1844, p. 18. Il. Magnin reconnaît lui-même dans les ermes les plus positifs l'intervention des aïques dans la liturgie. « Bnfin, toutes les glises retentirent pendant les X et XIe sièles d'une foule d'hymnes et de proses farcies, articulièrement aux solennités de Noël, de Epiphanie et de Pâques. Les prescriptions u rit romain furent même tellement mises

en oubli, que les proses, les cantiques et les psaumes en langue vulgaire ne tardèrent pas à rentrer triomphants dans presque toutes les églises; » *Ibidem*, p. 23.

<sup>(2)</sup> Journal des Savants, 1844, p. 18.

<sup>(3)</sup> Ainsi Cellicus ne signifiait pas toujours Celtique; il avait pris le sens de noble et probablement d'étranger.

sonne (1); on y ajoute des strophes, on en retranche, on er intervertit l'ordre; ce ne sont point des poésies littéraires don il faut respecter la pensée et la forme, mais des prières chrétiennes que l'on modifie à son gré pour leur faire mieux expri mer les sentiments des fidèles. Les textes n'ont point cette fixité qui résulte du travail exclusif d'un seul poëte (2), et les chants dont la grande célébrité aurait dû mieux éclairer les origines, sont attribués, sans preuve aucune, à différents auteurs. qui ne sont pas même toujours contemporains. Ainsi, le Staba a été attribué aux papes Grégoire XI et Jean XXII, à saint Bernard et à Jacques de Benidictis. Le Salve Regina, qui fut composé par Hermannus Contractus selon Trithemius; par Pierre de Monsoro, évêque de Compostel, d'après Durandus; par Adhémar, évêque du Puy, suivant l'Histoire littéraire de la France, et par saint Bernard selon M. Daniel, remonterait, d'après une conjecture de du Cange, jusqu'au Xº siècle (3). Plus d'incertitude règne encore sur l'auteur du Te Deum; on l'a cru tour à tour de saint Augustin, de saint Abonde, de saint Nicet, de saint Ambroise, de saint Hilaire de Poitiers, de saint Hilaire d'Arles, et Pagius a reconnu franchement dans sa critique des Annales ecclésiastiques de Baronius auctorum diversitatem satis ostendere hujus cantici auctorem adhuc nos latere (4).

Cette séparation absolue que l'on suppose entre la poésie des clercs et celle des laïques, n'aurait pu résulter ni de leur inspiration ni de leur forme. L'esprit chrétien les pénétrait également, et toutes deux étaient écrites dans un latin vulgaire où la numération des syllabes et l'harmonie des consonnances rem-

Salve, Festa dies, toto venerabilis aevo.

mediae et infimae latinitalis, t. VI, p. 49, col. 3.

<sup>(4)</sup> Pour ne citer qu'un exemple, il y a peut-être vingt hymnes qui commencent par ce vers:

<sup>(2)</sup> On connaît jusqu'à trois textes du Dies irae; celui du Marbre de Mantoue, celui d'Hemmerlin (Malleolus) et celui du Bréviaire romain.

<sup>(3)</sup> Istius sequentiae ut et alterius Alma Redemploris meminisse videtur Abbo, l. 1, De bellis Parisiacis, v. 332; Glossarium

<sup>(4)</sup> Année 388, n. xi. Un fait curient prouve quelle confiance on doit accorder à ces indications; le Gloria in excelsis est, comme on sait, une traduction du grec, d'Hrabanus Maurus l'attribuait tout entier à Télesphore; Alcuin en croyait la fin de saint Hilaire de Poitiers; Bernon semble et faire honneur au pape Symmaque, et le IVe Concile de Toléde assure qu'il a été composé par les Anges.

acaient la mesure prosodique des poëtes littéraires (1). Les lansons profanes elles-mêmes avaient d'étroites ressemblances vec les hymnes religieuses, ainsi que le prouve ce passage de I Vie de sainte Radegonde par Venantius Fortunatus : « Quadam ice obumbrante jam noctis crepusculo, inter choraulas (l. choaules) et citharas, dum circa monasterium a saecularibus multo remitu cantaretur, et Sancta (cum) duabus testibus perorasset intius, dicit quaedam monacha sermone joculari: Domina, ecognovi unam de meis canticis (2) a saltantibus praedicari. Cui espondit: Grande est si te delectat conjunctam religioni audire dorem saeculi. Adhuc Soror pronuntiat: Vere, Domina, duas t tres hic modo meas canticas audivi quas tenui. Sancta resondit: Teste Deo (l. Testor Deum) me nil audisse modo de cantico neculari (3). » Souvent l'Eglise adoptait aussi des chants répétés 'abord par le peuple; malgré l'éloignement des temps et l'obsurité qui couvre les origines de la plus grande partie des hymes, il en existe encore des preuves irrécusables. Tel fut, si l'on m juge par la première strophe.

> Miraculuni laudabile canite, Omnes populi, quod datum est Ecclesiae fluctuanti in saeculo (4),

hymne sur le jour natal de saint Augustin. Parfois même, ainsi ue nous l'apprend l'exemple d'Ekkehard IV, qui vivait dans la remière moitié du XI siècle, on traduisait en latin des poésies

eire romain, sous Urbain VIII, disent ème dans la préface, éd. de Rome, 1629 : iri sanctissimi, si non certis illos pedibus, quibus tamen incisis partiti, auribus inigentes, oratione non omnino soluta ripserunt.

<sup>(2)</sup> Le pronom semble indiquer qu'elle 3 avait faits elle-même.

<sup>3)</sup> Acta Sanctorum Ordinis sancti enedicti, t. I, p. 365. Probablement l'au-ur a tiré une fausse conséquence d'un fait

<sup>(</sup>i) Les correcteurs des hymnes du Bré- naturel, en ajoutant : Unde manifestum est quod carne licet in saeculo, mente tamen esset in coelo. Un autre exemple encore plus positif nous a été conservé par Guillaume de Malmsbury ; il dit en parlant de Thomas, archeveque d'York, qui mourut en 1100: Nec cantu nec voce minor, multa ecclesiastica composuit carmina: si quis in auditu ejus arte joculatoria aliquid vocale sonaret, statim in divinas laudes effigiabat; De gestis pontiscum, p. 273.

<sup>(4)</sup> Dans Muratori, Anecdolorum christianorum, t. I, p. 170.

en langue vulgaire, qui servaient ensuite au culte (1): « Ratpertus monachus, Notkeri, quem in sequentiis miramur, condiscipulus, fecit carmen barbaricum populo in laudem sanct Galli canendum, quod nos multo impares homini, ut tam dulci melodia latine luderet, quam proxime potuimus, in latinum transtulimus (2). » La prose en l'honneur de Virgile que l'or chantait pendant le moyen âge dans la cathédrale de Mantoue (3), et la chanson élégiaque sur la destruction du monastère de Mont-Glonne, répétée si longtemps dans l'église de Saint Florent-le-Vieux (4), avaient été certainement composées dans un but exclusivement populaire. Schulting a publié, d'après un ancien missel, une prose chantée, sans doute à une messe votive au milieu du XVe siècle, qu'à la nature des idées, à la négligence des rimes, à l'inexactitude des pieds et à l'arbitraire de élisions, il est impossible de ne pas reconnaître pour un chan populaire, et son introduction dans la liturgie à une époque aussi récente nous paraît un fait trop curieux et trop significatif pour que nous négligions de la reproduire ici avec toute ses incorrections (5):

> Sponsa Christi et decora, funde preces et exora, sancta Dei Ecclesia,

- (1) Selon Mezierus, cette traduction n'était pas même nécessaire; car il dit Ratpertum composuisse rhythmice, lingua tamen germanica, Vitam sancti Galli, et publice in ecclesia decantandam populo dedisse; De viris illustribus Sancti-Galli, l. x, ch. 33.
- (2) Cité par Grimm, Lateinische Gedichte, p. xxxi. Le texte publié par M. Pertz est un peu différent: Ratpertus monachus, Notkeri, quem in sequentiis miramur, condiscipulus, post sancti Galli historiam et alia multa quae fecit insignia, fecit et carmen barbaricum de sancto Gallo cantitandum. Quod postea fratrum quidam, cum rarescere, qui id saperent, videret, ut tam ducis melodia latine luderet, quam proxime potuit transferens, talibus operam impendit; Monumenta Germanica historica, t. II, p. 33. Ratpert mourut en 918, le premier jour des calendes de novembre.
- (3) Voyez Bettinelli, Del resorgiment d'Italia, t. II, p. 18, note.
- (4) Dom Lobineau, Histoire de Brets gne, t. II, col. 51.
- (5) Nous la copions dans Daniel: The saurus hymnologicus, t. II, p. 257; il cit comme sa source, Schulting. Bibl., t. III p. 93; probablement le Bibliotheca cathe lica et orthodoxa vel potius variarulectionum, et nous l'avons inutilemet consulté. Le rhythme est beaucoup mois marqué qu'il ne l'est ordinairement dans le proses religieuses. Les strophes sont composées de six vers dont le premier rime are le deuxième, et le quatrième avec le cit quième; ils ont tous les quatre huit syls bes; le troisième et le sixième, qu'aucu consonnance ne lie ensemble ni avec la sutres, n'en ont habituellement que set et la pénultième est constamment brève.

salvatorem exorare, ut te velit liberare a Turcarum rabie.

Congregati sunt potentes, terras nostras invadentes, furore et gladio: subjugare jam coeperunt et Bizantium tenuerunt magna cum potentia.

Sacras aras profanarunt, templa Christi depraedarunt tanquam canes rabidi: sacerdotium extinxerunt vasa Christi rapuerunt sine reverentia.

Sanctos Christi exhumarunt, beata ossa dimembrarunt(1) projiciendo canibus; fidem Christi ibi colentes occiderunt et videntes; deriserunt mittentes (2) in exilium.

Deflorarunt inter aras et vastarunt Deo caras et pudiças virgines; parietes ubi Christus cum sua matre erat pictus deleverunt (3) continuo.

Deturbarunt sanctos omnes, et campanas et ambones dederunt silentio;

<sup>(1)</sup> La nouvelle édition de du Cange ne ite pas d'exemple de ce mot, et le vers a me syllabe de trop.

<sup>(2)</sup> Peut-être l'auteur avait-il dit miseunt.

<sup>(3)</sup> En contractant le ve, on rétablirait le rhythme.

subverterunt continuo canes isti; o quam rei(1) facti sunt in omnibus!

Surgunt rursum praepotenter, dimicando incessanter quasi totam Graeciam; jam invadunt, jam affligunt tristia nos; jam constringunt servire idolatriae.

Congregantur in furore, nec dimittent intrare (sic) contra Christum dominum; tibi, Christo, comminantur; Petri sedem detestantur et Christi vicarium.

Loca et regna Christianorum, potestates populorum debellare ambiunt; jam nunc clama, jam nunc ora, deprecare sine mora, sancta Dei Ecclesia.

Tempus instat, vigil esto, deprecare corde maesto redemptorem omnium, qui te sanat a peccatis et redemit cum renatis suo caro sanguine.

Qui inferni portas fregit et peccatum jam subegit, ut te salvum faceret: qui in Petro petram duram

<sup>(1)</sup> La rime finale manque, mais il y en a une intérieure, et le vers précèdent rim avec le troisième.

te fundavit permansuram, ipsi soli supplica.

Perscrutare et interpellare, quantum possis recordare, quod nunquam deficies; vestis Christi sic sortita, neque scissa nec irrepartita(1), fuit inconsutilis.

Quae haereticos prostravit et schismaticos damnavit, vult quod scis (l. sis) perpetua; muros tuos fortes fecit; scutum, arma in te jecit sanctorum martyrio.

Si fideli et devota supplicabis mente tota, Christus te exaudiet; non vult mortem peccatorum, sed reatus delet horum vere poenitentium.

Omnes qui in eum credunt et ab idolis recedunt erunt filii liberae (sic); quotquot vero Mahometum jam sectantur indiscretum delebit exterminatio.

Jesu bone, Jesu pie, preces nostras in hac die quas fundimus exaudi! tu qui potes, tu qui vales, adversarios nobis hostes, tu contere, tu comprime

t, Probablement partita; irrepartita donnerait un faux sens et deux syllabes de

Vide Ecclesiam profanatam, fidem tuam conculcatam, nisi desuper adjuves; tu ex alto mitte manum, hunc rebellem, hunc profanum, canem Turcam profuga!

Dominator es cunctorum; terrae, maris, rex coelorum, tua est potentia; sine te nihil valemus, nec resistere possumus sine tuo suffragio.

Ergo exaudi nos clementer,
Jesu pie, et potenter
inimicos destrue;
tu nos rege, nos defende,
nos conserva, nos intende,
hostes procul retrude!

Et nobis des victoriam; in labore consolare nosque fac regnare (1), et nos omnes numerari in coelesti gloria.

Au reste, notre habile contradicteur a lui-même recont avec la loyauté de la véritable science, que les paraphrases d' Épitres avaient une origine populaire (2), et il semble dès le impossible de nier d'une manière absolue l'intervention peuple dans la liturgie. Elle dut même être bien générale bien arbitraire pour avoir amené toutes les différences qui, d près le témoignage formel de saint Cyprien, régnaient dans

<sup>(1)</sup> Le deuxième vers rime avec le troisième au lieu du premier; peut-être il en manque un de huit syllabes, terminé en ari; mais cette strophe h'en resterait pas

moins irrégulière, puisque la pénultième numerari est longue.

<sup>(2)</sup> Journal des Savants, 1814, p. 22

lte des diverses églises dès la première moitié du IIIe siècle : lurimis provinciis multa pro locorum et nominum diversitate riantur, nec tamen propter hoc ab Ecclesiae catholicae pace que unitate discessum est (1). » Abailard, qui profita du droit e l'on accordait à la dévotion particulière d'introduire ses ants dans les prières ecclésiastiques, pour composer un hymire entier à l'usage du Paraclet (2), nous a laissé dans la préze la preuve qu'il en était encore ainsi au commencement du le siècle : « Scimus, inquiens, latinam et maxime gallicanam clesiam, sicut in psalmis, ita et in hymnis, magis consuetudim tenere quam auctoritatem sequi.... Hymnorum vero quis nunc utimur tanta est confusio ut qui, quorum sint, nulla I rara titulorum praescriptio distinguat... Plerisque etiam emnitatibus addebas deesse proprios hymnos, utpote Innoatum et Evangelistarum seu illarum Sanctarum quae virgines I martyres, minime exstiterunt. Nonnullos denique asserebas æ in quibus nonnunquam hos a quibus decantantur, mentiri cesse sit, tum videlicet pro temporis necessitate, tum pro sitatis insertione (3). » L'organisation de plus en plus aristoitique que se donna l'Église, et la surveillance minutieusent jalouse qu'elle exerça sur tout ce qui se rattachait au te, y établirent une unité systématique (4), qui mit un terme ette participation locale des laïques à la liturgie; mais, comme dernier reste de cet usage, on continua de chanter des poé-3 populaires dans l'intervalle des offices. A la fin du XVIº cle, cela avait lieu le jour de Noël dans beaucoup d'églises de nce, pour des cantiques en langue vulgaire (5), et mainte-

4-150.

pendant le service divin : Lesquelles on chante encores en plusieurs églises pendant que l'on célèbre la grand'messe, le jour de Nouel, lorsque le prestre reçoit les offrandes; Pasquier, Recherches de la France, p. 383, éd. de 1643. Autrefois on chantait aussi, pendant l'octave de Noël, des cantiques en langue vulgaire dans les églises des Pays-Bas; Gérard a rassemblé sur cet usage, de curieux renseignements dans un ms. conservé à la Bibliothèque royale de La Haye, sous le nº 1536, p. 97.

<sup>)</sup> Lettre LXXV, par. 5; Opera, p. 237. ) Nous en avons publié huit dans le nal des Savants de Normandie, t. I,

<sup>)</sup> Bibliothèque de l'École des Char-. III, p. 177.

<sup>)</sup> Quoique le concile de Trente ait joup fait pour la rendre complète, il kore resté de notables diversités dans l'gie des différentes églises.

Cela avait même lieu quelquesois

nant encore, le jour de la première communion des enfants pendant la retraite qui la précède, on en chante dans la plup des diocèses (1). En Espagne, ces cantiques sont à prés en latin, et, à la fin du siècle dernier, le clergé les autorisa toutes les fêtes de l'année (2). Il en est de même en Italie. l'on y affiche ces hymnes de fantaisie dans des tableaux d tinés à les recevoir. En Allemagne, loin de proscrire les cal ques en langue vulgaire, l'Église les encourageait; les stat du synode tenu à Schwerin, en 1492, disent expressémen «Aut aliud responsorium, vel carmen vulgare, loco praemissori in organis aut choro, qui praesentes fuerint clerici resonent (3 On lit dans l'Agenda ecclesiastica episcopatus Herbipolensis ( réuni en 1482 : « Quibus finitis (le jour de Pâques) incipiatur quentia Victimae pascalis laudes immolent Christiani cum vulg Christ ist erstanden (5), wet nous avons une traduction alleman du Te Deum, faite en 1389 (6), que l'on chantait encore à Bru wick en 1490 (7). L'ancien usage s'est même conservé dans Cornouaille avec son arbitraire primitif; les journaux anno caient, il y a peu d'années (8), la mort d'un poëte de villag nommé David Jones, qui depuis vingt-trois ans chantait tous jours de Noël un nouveau cantique de sa composition de l'église de Rhuddlan (9).

Les travaux d'érudition doivent se résigner à mériter des c servations critiques; la science est devenue trop inépuisa pour que la mémoire humaine embrasse tous les faits qu'

- (1) Sous la Restauration, les missionnaires en faisaient aussi chanter dans les retraites et les exercices qui accompagnaient les missions.
- (2) Arevalus, Hymnodia hispanica, p. 345. A la fin du XIIIe siècle, Alphouse X recammandait, dans son testament, un livre des troubadours, dont en chantait les hymnes dans les églises; Revue des Deux-Mondes, nouvelle série, t. XIV, p. 583.
- (3) Dans Martzheim, Concilia Germaniae, t. V, col. 636.
  - (4) Wurzbourg.
  - (5) Il en était de même en Pologue : Fi-
- naliter canitur sequentia seu pross: mae pascalis laudes, etc. Post que versum populus in vulgari suo caniticum lactitiae de resurrectione Pa Christ ist erstanden, etc., vel poli Chrystus zmartwych wstat iest, et tuale Vratislaviense, p. 356, Nissae, in-40.
- (6) Dans Gorres, Altteutsche und Meisterlieder, p. 329.
- (7) Rehtmeyer, Braunschweig. nica, p. 822.
  - (8) Literary Gazette, 13 octobre
  - (9) Dans le Flintshire.

apportent à un sujet quelconque (1). Il en est d'impossibles à rérifier par soi-même, que l'on accepte sur la foi d'écrivains respectés, et souvent leur témoignage induit en erreur par des expressions au moins ambiguès, sinon complètement fausses (2). Lorsqu'il se trouve, presque à chaque ligne, des noms propres et des textes en langues étrangères, il est impossible que, malgré le soin que l'on apporte à la correction des épreuves, il n'échappe de nombreuses erreurs (3). Mais ces fautes vénielles ont droit à toute l'indulgence du lecteur : les plus consciencieux critiques sont exposés eux-mêmes à des défaillances de mémoire et à des préoccupations qui les empêchent d'apprécier suffisamment les raisons de l'auteur (4) et l'exacte vérité des choses. Ainsi, par exemple, trompé sans doute par sa connaissance

(1) Ainsi, par exemple, la prose sur taint Martin, Sacerdotem Christi, que nous avons publiée, p. 166, d'après deux ms. de la B. R., était déjà imprimée dans les missels de Brandebourg, de Minden, de Mayence et de Padoue. Le chant sur la mort de Guillaume-le-Conquérant, p. 204, avait aussi été publié par du Chesne, Normannorum scriptores, p. 318, d'après un ms. moins correct et heaucoup moins complet.

(2) M. Magnin nous a reproché avec raison d'avoir dit que Hroswitha avait composé une histoire de la passion de saint benis en vers élégiaques; dans son Historia poemaius et poetarum medié aevi, p. 288, Leyser compte parmi ses ouvrages: Historiam passionis sancti Dionys licarmine elegiaco, et il ajoute pour donner plus de poids à son assertion: Exstat in operibus Roswithae per Schurtzfleischlum, p. 483. Ce renseignement n'était pas même isolé; il se trouve absolument dans les mêmes termes dans Trithemius (Johannes de Trittenheim), De scriptoribus ecclestasticis, fol. Lxxxx, recto, éd. de Paris, 4404, et dans Wolfus, Lectionum memorabilisms, t. I, p. 238.

(3) En nous reprochant deux ou trois erreurs de cette espèce, M. Maguin l'a reconsu lui-même avec et bienveillance qu'il mête à ses plus grandes sévérités. (4) Peut-étre ainsi M. Maguin n'a-t-il

(4) Peut-être ainsi M. Magnin n'a-t-il pas songé, p. 296, que nous avions réuni dans l'appendice des pièces entièrement inédites qui n'étaient pas populaires, ou qui étaient postérieures au XIIo siècle, et qui par conséquent ne rentraient pas dans le cadre de notre livre. Il nous accuse, p. 9, d'être contraire à l'étymologie latine et à l'analogie française, en écrivant Arvals comme Navals, au lieu d'Arvales ou d'Arvaux, quoiqu'il n'y ait pas en français un seul mot maseulin dérivé d'un vocable latin, terminé en alis, qui finisse au pluriel en ales, et que l'on doive chercher à conserver autant que possible la forme des mots étrangers. C'est là aussi l'explication d'un manque d'unité dans l'orthographe que notre savant critique nous a reprochée, p. 299, en termes bien sévères. Pendant lengtemps on a donné une forme française à tous les noms propres; mais une comaissauce plus générale des autres langues, et des rapports plus frequents avec des etrangers qui ne les corrompent pas à plaisir pour les rapprocher des habitudes de notre idiome, ont fait sentir la nécessité de mieux respecter leur forme originale. Ce retour à un système beaucoup plus rationnel ne peut cependant avoir un effet par trop rétroactif; il y a des noms dont la forme française nous est devenue si familière, qu'il y aurait au moins du pédantisme à leur en donner une différente; mais nous sommes revenu à la vraie orthographe pour tous les autres, et, lorsqu'il y a eu doute, nous avons préferé un principe dont la nécessité est aujourd'hui reconnue, à sa violation.

approfondie de la langue portugaise, M. Magnin nous a reproché d'attribuer au mot espagnol Endecha le sens du Naenia des Latins (1), et on lit dans le Tesoro de la lengua castellana de Cobarruvias: « Endechas, canciones tristes y lamentables que se lloran sobre los muertos, cuerpo presente, o en su sepultura. o cenotaphio: latine dicuntur Naeniae (2). » Le marquis de Santillane lui donnait la même signification: «En otros tiempos, a las cenizas è defunciones de los muertos, metros elegiacos se cantaban; è aun agora en algunas partes dura, los quales son llamados Endechas (3) » et le temps ne l'a pas modifiée, car le Diccionario de la lengua castellana, publié en 1816 par l'Académie royale espagnole, est aussi explicite: « Endecha, s. f. Cancion triste y lamentabile. Usase mas comunmente en plural, Neniae, flebile carmen. — Especie de metro de que regularmente se usa en asuntos fúnebres ó dolorosos. » Pour expliquer les chants des Saliens, nous avions rapporté un passage de Funccius : « His diebus (dans les Panathénées) per urbem Salii solebant ire in Forum, » et le Journal des Savants nous a rappelé à cette occasion qu'il n'y eut jamais de fêtes Panathénéennes à Rome (4): nous ne sommes ici coupables d'aucun oubli; tout au plus aurions-nous mis trop d'exactitude dans notre citation. C'est Funccius qui a donné le nom de Panathénéenne à la fête des Saliens, sans doute parce qu'elle se célébrait au printemps (5). Il disait, dans le passage qui précède immédiatement celui que l'on vient de lire : « Eorum dies festi, qui plures erant, incidunt in Panathenaea, quae mense martio fiebant, ac publice a toto populo inter tot gaudia habebantur (6), » et nous avons

<sup>(1)</sup> Journal des Savants, 1844, p. 10.
(2) On trouve à la fin de cet article une preuve curieuse de l'usage qui s'était introduit en beaucoup de cas, de répéter des chants profanes dans les églises: Este modo de llorar los muertos se usava en tota España; porque ivan las mugeres detras del cuerpo del marido descabelladas, y las hijas tras el de sus padres, mesandose y dando tantas vozes, que en la iglesia no dexavan hazer el oficio a los clerigos.

<sup>(3)</sup> Proemio al condestable de Portugal,

dans Sanchez, Coleccion de poesias anteriores al siglo XV, t. I, p. LII.

<sup>(4)</sup> P. 11.

<sup>(8)</sup> Les Panathénées avaient été établies par Thésée, en souvenir de la réunion de tous les Athéniens sous un seul gouvernement : il y en avait deux ; la grande qui si célébrait tous les cinq ans, le 25 hécatombéon, et la petite qui était annuelle et avait lieu au printemps, le 25 thargélion.

<sup>(6)</sup> De puerilia linguae latinae. p. 216

pété dans les Panathénées, afin que le lecteur sût de quels jours était question. On nous a encore reproché d'avoir réimprimé, sus le nom de Nénie d'Abailard (1), une pièce qui eût été aussi en et mieux appelée Nénie d'Héloïse ou Nénie d'Héloïse et d'Anlard, parce que dans la dernière partie les religieuses ne sent plus requiescat, mais requiescant; ce qui prouve qu'Héloïse ent d'expirer (2). Peut-être ne s'est-on pas suffisamment raplé que les religieuses regardent leur renoncement au monde mme une véritable mort temporelle, et que la plus grande rtie de ce chant funéraire est mise dans la bouche d'Héloïse, i survécut près de vingt ans à son mari (3). Si cette pièce est thentique, (et il est fort permis d'en douter, puisque Follen ni l'a publiée le premier n'indique point sa source), elle a sans oute été composée par les religieuses du Paraclet, et peut-être ır Héloïse elle-même, pour la réception du corps d'Abailard (4). . Magnin croit aussi que le Ring dont s'empara le duc de Frioul était pas, comme nous l'avions dit, la ville principale des Huns, ais un camp (5). Sans doute, ainsi que son nom l'indique, le ing (6) n'était dans l'origine qu'un campement circulaire, au ilieu duquel on mettait en sûreté les femmes et les richesses, L quels que fussent les changements que le temps avait amenés. la fin du VIIIe siècle, dans les habitudes des Huns, ils ne bâssaient pas ces monuments et ces édifices en maçonnerie, dont agglomération constitue les villes modernes. Mais le Ring n'était us une de ces demeures temporaires que les tribus nomades reparent à la hâte et abandonnent le lendemain : c'était l'habitaon ordinaire du chef: « Locus in quo regia Kagani (7) erat, ita

<sup>(1)</sup> Poésies populaires latines, p. 176, te; c'est le titre que lui a donné aussi iten, Alte christliche Lieder, p. 129. (3) Journal des Savants, 1844, p. 25.

<sup>(3)</sup> L'époque de sa mort est fort incerise, comme le remarque l'Histoire littéire de la France, t. XII, p. 629; mais lisait dans l'épitaphe gravée sur le tom-

insat dans l'épitaphe gravée sur le tomau d'Abailard : Heloisa vero (obiit) xvi l jun. an. MCLXIII. Creditur enim xx mis et amplius marito supervixisse.

<sup>(4)</sup> On lit dans le calendrier de l'abbaye

du Paraclet: viii kal. januarii obiit Petrus Cluniacensis, cujus concessu habet ecclesia nostra corpus magistri nostri Petri; voyez aussi Abailard, Opera, p. 345, et Pierre de Cluny, Opera, l. iv, let. 345.

<sup>(5)</sup> Journal des Savants, 1844, p. 288.

<sup>(6)</sup> Anneau, Cercle; en vieil-allemand, en islandais et en anglo-saxon Hring.

<sup>(7)</sup> Du turk Khagani, qui se trouve encore sur les monnaies tatares, dont nous avons fait Khan.

desertus, ut nec vestigium in eo humanae habitationis appa reat, » dit Einhard (1), et les Annales des Francs sont encor plus explicites: « Sed et Heiricus.... Hringum gentis Avaro rum, longis vero temporibus quietum, civili bello fatigatis inte se principibus, spoliavit (2). » Le chroniqueur publié par Lambeck confirme pleinement leur témoignage : « Pervenit ad lo cum, ubi reges Avarorum cum principibus suis sedere consue verant, quem et in nostra lingua Hringe nominant (3), » e nous savons par Saxo Grammaticus qu'il y avait en Danemar une ville appelée Ringstadium (4), où Knut avait élevé un templ à la Vierge Marie (5). S'il est difficile d'accorder une confiand aveugle au Moine de Saint-Gall, on doit cependant convenir qu ses récits de la guerre contre les Slaves et les Huns avaient pou base un témoignage oculaire, qui, toute exagération à part, et ici d'un poids considérable, et il est impossible de ne pas recon naître une ville fortifiée dans la description qu'il donne du Rid pris par Eric (Her-rik): « Terra, inquiens (Adelbertus), Hunoru novem circulis cingebatur. — Et cum ego, alios circulos ni vimineos cogitare nescius, interrogarem : Quid illud miraci fuit, Domine? — Respondit: Novem hegin (6) muniebatur. Cumque et illos alterius generis esse nescirem, nisi quales sege tibus solent praetendi, inquisitus etiam de hoc, dixit: Ta latus fuit circulus, hoc est, tantum intra se comprehendi quantum spatium est de Castro Turico ad Constantiam, i stipitibus quernis, faginis vel abiegnis exstructus, margine ad marginem viginti pedes tenderetur in latum, totidem subrigeretur in altum, cavitas (7) autem univer

<sup>(1)</sup> Vita Caroli Magni, ch. XIII; voyez aussi ses Annales, dans Pertz, t. 1, p. 351: Spolieta Hunorum regia quae Ringus vocabatur.

<sup>(2)</sup> Année 796. Nous ne citons pas le Poëte saxon, parce qu'il devait sans doute ses renseignements à Einhard; il disait l. 111, v. 15:

Nam spoliata fuit Hunorum regia, Hringum Quem vocitaut,

et v. 32:

A Francis Hunorum regia tota Est aequata solo, quam Hringum diximus ante.

<sup>(3)</sup> Commentariorum de Bibliothi Caesarsa l. 11, p. 379.

<sup>(4)</sup> De Ring et Stat, en vieil-allema Ville.

<sup>(5)</sup> Saxo Grammaticus, l. XIII, p. 3 éd. de Müller.

<sup>(6)</sup> Haie, en anglo-saxon, **Heg**, et, vieil-allemand, **Haeg**.

<sup>(7)</sup> Tous les manuscrits ont civil M. Pertz a été le premier à introduire o correction dans son texte.

t durissimis lapidibus aut creta tenacissima repleretur, porro perficies vallorum corumdem integerrimis cespitibus tegetur. Inter quorum confinia plantabantur arbusculae, quae, cernere solemus, abscisae atque projectae, comas caucum foliorumque proferunt. Inter hos igitur aggeres ita vici et llae erant locatae, ut de aliis ad alias vox humana possit auri. Contra cadem vero acdificia inter inexpugnabiles illos mus portae non satis latae erant constitutae, per quas latrocimdi gratia, non solum exteriores, sed etiam interiores exire sebant (1).»

Le plus célèbre philologue de l'Allemagne, M. Jakob Grimm, bien voulu s'occuper aussi de nos Poésies populaires latines ms son Gedichte des Mittelalters auf König Friedrich I (2); il ous y accuse d'avoir voulu substituer Brescia avia (3) à un om évidemment corrompu (Briciannia), où il était facile de connaître Brisiacawia, Brisacagawia, et demande ce que peut gnifier ici avia. D'abord, nous avons proposé notre restitution vec une réserve beaucoup moins présomptueuse : On ne sait uel est le nom de la patrie qui doit avoir six syllabes, disionsous (4), et ce n'est qu'entre parenthèses, et en accompagnant ptre correction d'un signe de doute, que nous indiquions comme ossible Bressia avia. Nous n'avions, il est vrai, pensé ni au risgau ni à un lieu quelconque de l'Allemagne ou de l'Halie: e refrain est certainement dans la langue valgaire du pays où ette chanson a été faite, et Tert a vers mei Dama ne peut apartenir qu'à un dialecte parlé en France. Il nous est parvenu

Naturali contentus venere , non didici pati , sed agere ; malo mundus et pauper vivere gnam pollutus dives existere : Tort a vers mei Bema. Pura semper ab hac infamia

Para semper ab hac infamia nostra fuit Briciavala; ha! percam quam peremit patria sordis luijus sunant initia! Tort a vers mei Dama.

Ferdinand Wolf, Ueber die Lais, p. 433. Il est évident que peremit qui a une syllabe de trop, a été écrit plutôt par souvenir de persam que par corruption, et toute restitution qui ne peut s'appuyer ni sur la ressemblunce des mets, m sur la nécessité du sens, est entièrement arbitraire.

(4) P. 176.

<sup>(</sup>i) Monachus Sangallensis, l. m., dans 'ett., Monamenta Germaniae historica, . II., p. 747.

<sup>(2)</sup> P. 74.

<sup>(5)</sup> M. J. Grimm est ici beaucoup moins nact qu'il ne l'est habituellement; nous nions dit Bressia, Bricia, la Bresse, et bu Brescia, Brentino. Nous rappellerons sutement los deux derniers couplets qui ous paraissant renfermer tous les éléments le la questien:

une chanson d'Hilarius (1), un peu plus vieitle, si l'on en juge par lâge du manuscrit, qui semble avoir servi de modèle à celle-ci. Chaque couplet est composé de quatre lignes latine monorimes, de dix syllabes, avant une césure après la quatrième et une brève à la pénultième; le refrain, également et langue vulgaire, y a sept syllabes, dont la dernière est muette, et l'on peut conclure de ces ressemblances si frappantes, que c'est aussi la mesure du refrain de la chanson publiée par M. Ferdinand Wolf. Mei aurait alors deux syllabes, et la dernière de Dama serait muette, ce qui n'avait lieu que dans le roman provençal (2). Le pronom nostra convient d'ailleur beaucoup mieux à une province qu'à une ville, et l'on se trouve amené naturellement à songer à la Bresse (3). L'avia se comprend trop aisément pour avoir dû embarrasser un philologue aussi perspicace que M. Grimm: l'auteur se défend des mœur infames que lui a reprochées sa Dame et assure que sa patri est trop éloignée des sentiers frayés, trop sauvage pour qu'elle aient pu y pénétrer.

Dans les premières publications on doit communiquer au savants la lettre même des manuscrits; nous les avons dont imprimés textuellement, tout en cherchant à corriger les faute que l'ignorance ou l'incurie des copistes ont pu y introduire Quand un mot nous paraît avoir été oublié, nous le rétablisson entre deux parenthèses; lorsqu'il est corrompu, nous faison précéder notre correction d'un L, et nous indiquons par de crochets tout ce que nous ne croyons pas appartenir au text primitif. Quant à l'orthographe, nous avons fidèlement reproduitout ce qui tient à des différences réelles: cependant, lorsqu ce ne sont que des variantes arbitraires d'écriture, comme de y pour des I, des E pour des AE et des OE, des C pour des T, de

<sup>(</sup>i) Versus et ludi, p. 14.

<sup>(2)</sup> On ne peut songer au provençal pur, car Raimon Vidal dit dans La Dreita maniera de trobar: Et tug aqill qe dison: amis per amics, et mei per me an fallit, et mantenir, contenir, retenir, tut fallon,

qe paraulas son franzesas, et no las de hom mesclar ab lemosinas; Bibliothère de l'École des Chartes, t. I, p. 203.

<sup>(3)</sup> Voyez les Noëls bressans, publi par M. Philibert Le Duc; Bourg-en-Bress 1845.

H ajoutes sans raison, ou d'autres modifications semblables qui marquaient seulement la force des articulations (1), nous avons cru n'en devoir tenir aucun compte; mais quand nous avons ajouté des lettres, lors même qu'elles n'avaient qu'une valeur de simple prononciation, comme des H initials, des M devant un autre M, ou des s après un X, nous les avons toujours soigneusement indiquées par des parenthèses.

(1) Comme Dampnum, Nichil, Set, Subpositus, etc.

· 40 • . . •

# **POÉSIES**

# RELIGIEUSES ET MORALES.

Chant sur la Nativité du Christ (1).

Nunc clericorum concio devota sit cum gaudio;

(1) B. R. ms. 1139 (XIe siècle), fol. 30, verso; il est noté comme les autres pièces qui se trouvent dans ce manuscrit. Le jour de Noël devint une si grande fête pour les fidèles, que son nom était un cri de joie; voyez Pasquier, Recherches de la France, p. 383, éd. de 1643. On lit dans un vieux poëme, publié dans le XXIIe volume de l'Archeologia, que lors de l'entrée de Henri V à Rouen, dans le mois de janvier 1419:

Wilcome our lorde, thay selde, so fre! Wilcome into thype owne righte, As it is the wille of God almyzt! With that thay kryde alle: Nowelle!

ll en était de même en Angleterre, suivant Chaucer, Canterbury tales, v. 11567. Aussi le clergé associa-t-il ce jour-là le peuple aux chants de la liturgie ; ce fut sans doute une des causes de la grande quantité des hymnes pour le jour de Noël qui ont un refrain ; voyez Canisius, Lectiones antiquae, t VI, p. 506; Watkernagel, Das doutsche Kir-chenlied, p. 29; Hollmann von Fallersle-hen, Geschichte des deutschen Kirchenliedes, p. 146; Follen, Alle christliche Lieder, p. 11; Daniel, Thesaurus hymnologicus, t. I, p. 333, et nos Poésies populaires latines, p. 74 et 122, notes. Mais le peuple eut bientôt des cantiques qui restèrent en dehors du culte, et nous en publions plusieurs que certainement le clergé n'admit pas dans la liturgie. On lit dans va poëme satirique, imprimé par Flacius Illyricus, ce passage d'autant plus curieux qu'il est an milieu d'invectives fort peu religieuses :

Fidelis gratuletur populus,

laudes solvat sedulus!
de Maria nascitur
mundo parvalus,
per quem mors damnatur,
vita reparatur,
domnur nostra salus,
per quem vincitur
et dijleitur
hoatia semulus.

De corrupto Ecclesiae statu, p. 48. Nous ajouterons le commencement d'un Noël qui se trouve dans le ms. B. R. no 3740 (XIIIe siècle), fol. 30, ro:

Noster coetus psailat laetus voce simul consona,
Jesu Christi gloriosa rebolens matalitia.
Qui, de coelis condescendens in virginis uterum,
in eadem, carne sumpta, visitavit sacculum.
Felix puerculus (l. puerpera?): mater incorrupta parere
et post partam virgo peresse sacruit entidere.
Hic est enim germen Adae qui venit redimere
et ad coeli sedem vorbit reducere.
Ad ipsine orgo isades esumis nocara concio,
ex(s)ultande regi regum, benedicat Domino:
Sanctus, te cuncti landant
nec deficienter adorant.

Il existait déjà des noëls français dans le XIII'e siècle; voyez Fabliaux et contes anciens, t. II, p. 282, éd. de Méon; il s'en trouve dans un ms. latin du XVe siècle, conservé à la B. R. sous le no 3445, et nous en avons dans la plupart de nos patois, dont les plus curieux vont être publiés par M. Duplessis; voyez aussi le Catalogue de La Vallière, nos 3081 et 3219, et Brunet, Manuel du Libraire, t. I, p. 344 et 544, et t. III, p. 324, dernière édition. Cervantes nous apprend que, de son temps, ils étaient fort répandus en Espagne: Como Crisostemo fue grande hombre de componer coplas, tanto que el

in tanto natalitio
nam summi Patri(s) filio
datur excelebratio (1);
Gaudeat homo (2) !
Qui , carni(s) sumto pallio
virginis in palatio ,
nostra fuit redemptio;
Gaudeat homo :

Peractis novem mensibus, in claustris virginalibus, nos (l. non) in lectis regalibus, sed parvis et pauperibus, et (l. est) natus puer regius, Gaudeat homo!

Pro nobis pannis vilibus est involutus Dominus,

aeterni Patri(s) filius; Gaudeat homo (3)!

Hic restauravit gaudium animabus fidelium, quod ab(s)tulit daemonium; Gaudeat homo!

hacia los villancicos para la noche del nacimiento del Señor; Don Quijote, P. I, ch. 12. Il en était de même en Angleterre; dans son Christmas carols, p. 6, Sandys a même publié un noël bilingue, dont le ms. est du XIVe siècle, que nous reproduisons en remplissant les abréviations;

Eya! Jesus Christus hodie natus es(t) de Virgine: Biyssid be yat mayde Mary: born he was of her body, godis sone yat syttit on hy, non ex virili semine. In a manjor of an as Jeshu lay et lullyd was, harde peynis for to pas pro peccante homine.

Kyngs comyug fro dyvesse londe, wit grete syfts in ther hoade; in Bedlem ye child yey fonde, stella ducte (l. stellae ducti) lumine Man et chyld, both eld et ying, now in his blysful comyng, to yat chyld now we syng : Gloria tibi , Domine.

Nowel, Nowel, in yis halle, make merye l prey zu alle, on to yat chyld may we calle, ullo sine crimine!

On connaît aussi des noëls allemands de XVe siècle; voyez Hoffmann von Fallersleben, Geschichte des deutschen Kirchenliedes, p. 103, et Doceu, Miscellaneen zur Geschichte der deutschen Literatur, t. 11, p. 246.

- (4) Fête, comme Celebratio; ce met manque dans la nouvelle édition de du Cange.
- (2) Probablement ce refrain était chanté par le peuple.
- (3) Il manque ici sans doute cinq vers terminés en ium.

Inter acta praesepia (1)
puer est stricta (l. strictus?) fatia (l. fascia) (2),
namque in pueritia
nutritur sic infantia;

Gaude (3)!
O miranda potentia!
quis unquam audit talia?
patrem lactavit filia;

Gaude!

In hoc fallit quod docuit Boetius qui retulit (4), quod, mulier si peperit, necessitas hoc arguit, quod cum viro concubuit;

Gaude!
Inde natura stupuit;
jus amisisse doluit;
miratur quis hoc potuit:

Gaude!

Hic in crucis patibulo, vitae damnati aemulo (sic), tirannum trudens vinculo, fuso cruore proprio, nos redemit de baratro; Gaude!

- (i) Si ce vers n'était pas corrompu, acts y aurait conservé la signification du grec àve: v. Briser et par suite Tomber, en raise; mais probablement il faut lire In et un participe de trois syllabes qui ajoutait encore à l'idée de dénûment qu'éveille praessprés.
- (2) Dans le sens de Langes, Maillot, Fascia ne s'employait dans la bonne latinité qu'au pluriel; la nouvelle édition de du Cange n'indique pas cette signification.
- (3) Quoique dans tout le reste de la pièce il n'y ait plus au refrain que Gaude, et que le ms. soit noté, peut-être est-ce

une abréviation, et doit-on lire dans les trois derniers couplets comme dans les trois premiers, Gaudeat homo!

(4) Boëce était, pour toutes les choses de science, une grande autorité pendant le moyen âge; on lit dans le poëme publié par M. Raynouard :

Hanc no fo om, ta gran vertut agues, Qui saplencia compenre pogues: Pero Boceis non fo de tot mespres; Anc non vist u qui tant en retegues. Lainz e las carcers o el jaxla pres, Lainz contava del temporal, cam es, De sol e luna, [cel]e terra, mar, cum es.

Poëme roman sur Boëce, v. 92.

Quae sanguinis effusio, nostra fuit redemptio; modo dicatur lectio (1): Gaude!

## Autre (2).

Auscultet (3), ex(s)ultet fidelis concio; cantica rhyt(h)mica fidelis (4) gaudio! Haec dies est qui est cunctis celebrior, in qua dux stella, lux micat splendidior. Festa sunt, sancta sunt haec natalitia, quibus rex, lux et lex, novatur (l. novantur) omnia. In solo de polo stirps nova mittitur; avarus tartarus inde competitur. Capitur, clauditur ventris sub clausula, qui solum et polum ambit in saecula. Humilis ac vilis jacet in stabulo, nascitur, alitur lacteo pabulo. Fit homo, de domo procedens regia; nova res, mira res, nova sunt gaudia. Natus est, Deus est, et fugit (l. sugit) ubera; parvus est, tantus est qui regit sidera. Nascitur... (alitur?), puer a pueris dicitur, creditur rex arc(h)isideris (5).

- (1) Le dernier vers prouve que ce cantique était chanté dans les églises, immédiatement avant la lecture de l'épltre ou de l'évangile, comme l'est aujourd'hui la prose.
- (2) Ms. B. R. no 1139 (XIe siècle), fol. 46, vo. Chaque couplet est composé de deux lignes de douze syllabes, liées ensemble par une rime dissyllabique et terminées par un ïambe, et il y a deux césures, marquées par une consonnance intérieure, à la troisième et à la sixième syllabe.
  - (3) Il y a dans le ms. Aut scultet.
- (4) Le copiste a sans doute écrit ce mol par souvenance du *Fidelis* de la première ligne; il faut probablement un participe présent de trois syllabes, comme concinent ou resonans.
- (5) Le premier astre, le soleil; peut-être cependant doit-on lire en deux mots avet l'orthographe du ms. arci sideris. Sidui signifiait quelquefois le Ciel, et Arcus pouvait, même dans la bonne latinité, se decliner avec les formes de la seconde décinaison: Cur autem arci species non in Deorum numero reponatur; Cicéron, le natura Deorum, l. 111, ch. 20.

Autre(1).

Congaudeat turba fidelium! natus est rex, Salvator omnium, in Betleem.

Laudem coeli nuntiat angelus et in terris pacem hominibus, in Betleem.

Loquebantur pastores invicem: transeamus ad novum hominem in Betleem!

In praesepe, et bos, et asinus cognoverunt quod esset Dominus in Betleem.

Tunc Herodes quaerit perimere, quem deberet orandum quaerere in Betleem.

In Aegyptum Maria filium transfert, timens regis imperium in Betleem.

Ex humana virgine nascitur, quos (l. quo) nascente, gaudens efficitur Jerusalem.

Benedicat plebs (2) ergo virginem, venter cujus coelorum pertulit (3) artificem!

(1) Ms. B. R. 1139 (XIe siècle), fol. 61, vo. Chaque couplet est composé de trois lignes: les deux premières ont dix syllabes, une cesure après la quatrième, une brève à la pénultième et une rime finale ; la troisième ligne n'a que quatre syllabes dont l'avant-dernière est brève, et semble liée, au moins par une assonance, avec les au-tres couplets. Betleem et Jerusalem ont déjà la forme romane.

(2) Ce mot semble indiquer une origine

ecclésiastique; le clergé désigne toujours le reste des fidèles par plebs ou populus. (3) Si le poëte n'a pas transposé les deux mots coelorum pertulit et fait porter, comme en beaucoup d'autres cas, la rime sur la nasalisation des voyelles, il a cru que la consonnance de la troisième ligne le dispensait de faire rimer la seconde avec la première.

Rege nato, sidus exoritur; quo pervio, regum conjungitur societas.

Par est inter parem intentio; pari quaerunt regem consilio, quo liceat (l. jaceat?).

Regnunt (1), intrant, regem reperiunt; cui aurum, thus, myrrham offerunt et gratias.

Autre (2).

Novi partus gaudium sonet vox fidelium, quo lumen de lumine, prodiens de virgine purgat Adae vitium veteri caligine!

Umbrae deservierat nec ad lumen venerat proles Adae veteris, quam in domo carceris princeps mundi clauserat, Jugo pressam hominis.

Non patebat exitus a spelunca gemitus, legis patrocinio; semivivo saucio, sacerdotis transitus non fuit praesidio.

<sup>(1)</sup> Sans doute le copiste du ms., préoccupé de regem qu'il avait déjà écrit et
qu'il allait écrire encore, a remplacé par
ce barbarisme un verbe de deux syllabes;
ce barbarisme un verbe de deux syllabes;
conquième lignes; l'autre pour la troisième. (2) Ms. B. R. no 4880 (XIVe siècle), la quatrième et la sixième.

Vulneratum reperit levita, sed praeterit nec confert subsidia; nam [sine] lex sine gratia vulnus mentis comperit, sed sanare nescia.

Baculus praemittitur nec puer erigitur, donec dator baculi, formam sumens parvuli, deus-homo nascitur, in salutem populi.

Autre (1).

Flore vernans gratiae, plaudat omnis hodie turba novae sortis! Verbum intrans virginem, restauravit hominem, fracto jure mortis.

Clara sonent organa; pulsent voces tympana, resonante lyra; modulicet (2) concio festivali gaudio, orta prole mira!

Virga quondam arida, summo rore madida, novum dedit florem;

lignes n'ont que six syllabes et sont terminées aussi par une consonnance ïambique de deux syllabes.

<sup>1)</sup> Ms. B. R. no 3719 (XIIIe siècle), 78, ro. Les couplets sont composés de ignes: quatre ont sept syllabes et sont deux à deux par des rimes dissyllaces, dont la pénultième est brève; la lière rime avec la deuxième et la quane avec la cinquième. Les deux autres

<sup>(2)</sup> Ce fréquentatif de *Modulor* ne se trouve pas dans la nouvelle édition de du Cange.

corde Patris genitum, concepit per Spiritum virgo redemptorem.

Ergo plena gratia , gaudet viri nescia , Deum paritura ; sol de stella nascitur ; carnis umbra tegitur lux non moritura.

Quam parit virginitas humanatur deitas, homo divinatur; fit sacerdos hostia, Babylonis filia per quam liberatur.

### Autre (1).

Lilium floruit arvis vernantibus, quae fons de Libano lymphis rigantibus fovet, et relevat zephyris flantibus.

Eia, eia, eia!
grex in pascuis
alludat uberrimis
et sequantur agmina
agnum inter lilia;
qui factus est opilio,
assumpto carnis paliio,
et per crucis mysterium,
elisit fauces daemonum,
ferens reis remedium!

divisées par une césure en deux hémisté égaux dont la pénultième est brève.

<sup>(1)</sup> Ms. B. R. no 3719 (XIIIe siècle), fol. 43, ro. Les trois lignes monorimes qui précèdent le refrain, ont douze syllabes,

Revisit t(h)alamum sponsi praesentia, qui super cherubim mira potentia volavit, praevidens cuncta latentia.

Eia, eia, eia!
grex in pascuis
alludat uberrimis
et sequantur agmina
agnum inter lilia;
qui factus est opilio,
assumpto carnis pallio,
et per crucis mysterium,
elisit fauces daemonum,
ferens reis remedium!

Electri species tandem emicuit (1) et mare vitreum de Sion exiit; anguis teterrimus nunquam interiit

Eia, eia, eia!
grex in pascuis
alludat uberrimis
et sequantur agmina
agnum inter lilia;
qui factus est opilio,
assumpto carnis pallio,
et per crucis mysterium,
elisit fauces daemonum,
elisit fauces daemonum,
ferens reis remedium!

(1) Ézéchiel dit en racontant la vision l'il eut de Dieu: Et ecce ventus turbinis niebat ab aquilone, et nubes magna, et sis involvens, et splendor in circuitu ejus, de medio ejus quasi species electri, id t de medio ignis; ch. 1, v. 2. Dans une sertation beaucoup trop savante, Bo-

chart a prétendu que l'Electrum était du chrysocal (aurichalcum); De animalibus Scripturae, P. II, l. vI, col. 871. Quant à la mer de verre, elle annonce la présence de Dieu dans l'Apocalypse, ch. IV, v. 6. Et in eonspectu sedis tanquam mare vitreum simile crystallo.

Chant pour le jour de Pâques (1).

Cedit frigus hiemale, redit tempus aestivale, juventus laetatur.

Ecce tempus est vernale, quo per lignum triumphale, inter ligna nullum tale, genus hominum mortale morte liberatur.

Judaeorum turba duce, nucleus exit de nuce; nudus ponitur in cruce; terra tremit et sol luce propria privatur.

Accusatur, condemnatur, ligatur et flagellatur; aceto, felle potatur; opprobriis saturatur; spinis coronatur.

Gens judaea, crucifige; clamans, tormentis afflige; per membra clavos infige! Adam Averni de Styge extractus laetatur.

Gaude, plebs religionis; dies resurrectionis instar (l. instat), novis plaude sonis; expende tempus in bonis, dum spatium datur!

pièce par atur. Probablement il manqui dans le premier couplet deux lignes d'huit syllabes terminées en ate; au mois il n'y a rien dans le ms. qui autorise à su poser un refrain.

<sup>(1)</sup> Ms. B. R. no 5432 (XIIIe siècle), fol. 108, verso. Les couplets sont composés de cinq lignes, dont les quatre premières ont huit syllabes et sont liées ensemble par une rime dissyllabique; la cinquième n'a que six syllabes et se termine dans toute la

Autre (1).

Mitis agnus, leo fortis, triduanae somno mortis excitatur hodie; inferorum fractis portis, nos consortes suae sortis efficit et gloriae.

Ad sepulcrum cum ung(u)entis, pari voto piae mentis, acces(s)erunt feminae; afferentes unctionem, angelorum visionem meruerunt cernere.

Par accessus, amor idem; ad eumdem habent fidem sub eodem nomine; lapis erat revolutus, quidam eis est locutus: Nolite metuere.

Festinantes, ite retro; nuntiantes visa Petro caeterisque propere! resurrexit vere Jhesus; immortalis et illaesus vivit jam in aethere.

#### Chant sur la sainte Trinité (2).

## Summe pater, summum principium, Eleison!

1) Ms. B. R. 1139 (XIe siècle), fol. 47, vo. aque couplet se compose de six lignes; tre ont huit syllabes et sont liées deux eux par des rimes dissyllabiques dont pénultième est longue; la première rime c la deuxième, et la quatrième avec la quième. Les deux autres lignes n'ont que

sept syllabes et une simple consonnance, précédée d'une brève.

<sup>(2)</sup> Ms. B. R. 3719 (XIIIe siècle), fol. 33, vo. Toutes les lignes ont dix syllabes séparées en deux hémistiches par une césure après la quatrième, et sont réunies en tercets par une rime qui porte sur deux syl-

non ab ullo sumens auxilium, Eleison! creans lucem et noctis spatium. Eleison! Christe, lumen coelestis luminis; Eleison! Christe, lapsis (l. lapsi) redemptor hominis, Eleison! mundans noxas per partum virginis. Eleison! Ab utroque Spiritus exiens, Eleison! cum utroque cuncta perficiens, Eleison! lux justorum nunquam deficiens. Eleison!

#### Chant pour la fête de saint Nicolas (1).

Incomparabiliter
cum jocunditate,
gaudeamus pariter
in hac solemnitate!
In festis Beatorum,
hujus et aliorum,
decet melos canorum
dari Deo Deorum (2).
Hi sunt Beati, quorum
pater et rex coelorum

labes dont la première est brève. Le ms. est noté et l'on y trouve à la fin de chaque ligne Eleison, qui était sans doute chanté en chœur par le peuple. Nous avons déjà publié deux autres cantiques dont le refrain est le même; Poésies populaires latines, p. 74.

(1) Ms. B. R. 1139 (Xle siècle), fol. 46,

vo. Les strophes ont quatre, six ou huit ligues de sept syllabes et sont monorimes, a l'exception de la première qui est à rime croisée; la rime porte sur deux syllabes dont la première est longue. Le refrain se compose de six lignes monorimes de huit syllabes; la consonnance est aussi dissylabes; la consonnance est aussi dissylabeque, mais la pénultième est brève. La popularité de saint Nicolas n'était pas renfermée dans les églises; Hermann von Fritschlar disait au milieu du XIVe siècle, dans son Leben der Heiligen: Von sinen (saint Nicolas) zeichen wil ich nicht me sagen, wan iz sin die wende vol gemâlt und die blinden

singens ûf der sträzzen; voyez M. Grimm Heldensage, p. 173. On lit dans le Fablist du meunier et des clercs;

> L'un d'ax a l'autre regardé : q'est-ice? somes-nos robé? Ofl, fait ce l'uns, ce m'est vis : pechiez nos a a essil mis. Chaouns escrie : Hais! halas! secorez nos, saint Nicolas!

Publié par M. Wright, Anecdo literaria, p. 18.

(2) Saint Nicolas était évêque de Mydans le IVe siècle, et cette expression semble indiquer que ce chant, ou la légem qui lui servit de base, fut composé aval'entière extinction du paganisme; si ince taine que soit une conjecture qui s'appa sur un mot, peut etre amené seuleme par la rime, celle et rouve une sorte confirmation dans les deux premiers ve du refrain:

Festum ergo pontificis jam sociati coelicis.

Nicholaus (1) elisorum per saecla saeculorum.

Festum ergo pontificis, jam sociasti (l. sociati) coelicis, cum cantibus mirificis atque modis organicis, festivetur hac (2) clericis, si maxime scholasticis (3)!

Innumerabilibus (est) Nicholai vita, clarens claris actibus, ut gemmis redimita. Nondum verba formare

norat et praedicare (4), novit nam jejunare et a ma(m)mis cessare (5);

(1) Au lieu de Nicholaus, le poëte avait is sans doute un verbe déponent de trois llabes qui gouvernait le génitif quorum; sis comme saint Nicolas excitait pendant moyen âge une dévotion si singulière a'on lit dans une prose publiée par M. Daiel, Thesaurus hymnologicus, t. II, p. 12:

Laude Christo debita celebremus inclyta Nicolsi merita.

dans Eberhardus, Labyrinthus, l. III)

Nicolae, flos pastorum, tuis precibus solvemur et a peste liberemur, cum sis gemma confessorum.

rès avoir écrit rex coelorum, le copiste probablement ajouté Nicholaus et la notion l'a forcé de rejeter le verbe.

- (2) Sous-entendu Solemnitate qui se trouve us la première strophe.
- (3) Saint Nicolas était le patron des écors; on lit déjà dans Jacobus a Voragine, genda aurea, ch. 111, par. 10: Vir quim pro amore fili sui literas addiscentis tum sancti Nicholai anauatim solemnir celebrabat. Ils l'avaient choisi, soit parce 'il avait fait lui-même des études littéires:

Adolescens amplexatur literarum studia.

Poésies populaires latines, p. 171. soit parce qu'il avait ressuscité trois jeunes gens:

Homicidam visitat , tres occisos suscitat

Daniel, Thesaurus hymnologicus, t. II, p. 252. ou marie trois jeunes filles; on dit encore

proverbialement en Normandie : Patron des filles, saint Nicolas, mariez-nous, ne tardez pas.

Voyez aussi la dernière strophe et nos Poésies populaires latines, p. 171, note 3.

(4) Prêcher d'exemple.

(8) Jacobus a Voragine dit seulement: Quarta et sexta feria tantum (semel) sugebat ubera; Legenda aurea, ch. 11, par. 1. Le Bréviaire romain est beaucoup plus détaillé; on y lit au 6 décembre: Cujus viri sanctitas, quanta futura esset, jam ab incunabilis apparuit. Nam infans, cum reliquas dies lac nutricis frequens sugeret, quarta et sexta feria semel duntaxat, idque vesperi, sugebat. Voilà pourquoi Chaucer disait dans son Canterbury tales, v.

Seint Nicholas stant ever in my presence, for he so yong to Crist did reverence.

incepit castigare corpus suum amare.

Festum ergo pontificis, jam sociati coelicis, cum cantibus mirificis atque modis organicis festivetur hac clericis, si maxime scholasticis!

> Decet ipsum precari et ustra (l. ultra?) venerari, qui nata(s) lupanari jam data(s) revocari fecit eisque dari auri pondus praeclari; sic patrem consolari volens et asservari (1).

Festum ergo pontificis jam sociati coelicis, cum cantibus mirificis atque modis organicis festivetur hac clericis, si maxime scholasticis!

# Chant des Pèlerins (2).

Audi nos, Rex Christe; audi nos, Domine, et viam nostram dirige!

(i) Asservari n'était pas déponent dans la bonne latinité, et le verbe Facere devant un autre verbe à l'infinitif passif est fort remarquable; car ce fut saint Nicolas luimème qui donna l'or aux jeunes filles. Tunc quidam contermineus suus, satis nobilis, tres filias virgines ob inoplam prostituere cogitur, ut sic infami eorum (l. earum) commercio aleretur. Quod ubi Sanctus comperit, scelus abhorruit et massam auri

panno involutam in domum ejus per fenestram nocte clam jecit et clam recessit Legenda aurea, ch. 111, par. 1, p. 25, éd de M. Grásse.

de M. Grásse.

(2) Ms. B. de Clermont, no 189 (XI siècle). Ces chants des pèlerins devaies être assez nombreux; car on lit dans la VI du bienheureux Altmann, évêque de Pedoue, qui mourut en 1091 : Inter que praecipui duo canonici exstiterunt, videlice

Deus, miserere; Deus, miserere et viam nostram dirige (1)!

O Trine et Une, cunctis (l. cunctos) nos protege, in hoc sancto itinere!

Ducem nobis praebe, angelum adhibe, qui nos deducat ante te!

Iter nostrum rege, ab hoste defende et ad propriam (2) reduce!

Rzzo Scholasticus, vir omni sapientia et scientia praeditus, qui in eodem itinere cantilenam de miraculis Christi patria linqua nobiliter composuit; dans Pezius, Scriptores rerum austriacarum, t. I, p. 117. La relation du voyage de Jost Artus à la Terre-Sainte en 1483, imprimé dans e Curiostidien, t. II, p. 408-422, prouve qu'un usage si naturel existait encore à la în du XVe siècle; elle nous apprend que les pèlerins chantaient en approchant de Venise:

In Gotes Namen varen wir

In Gotes Namen varen wir und sind in disem Schiffe hier. at en arrivant dans la Palestine:

Sei uns gegrüsst, du heliges Lant, wo unser Christ sein Leiden vant! Voyez aussi les deux chants insérés par M.O.Wolf, dans son Sammlung historischer

Volkslieder und Gedichte der Deutschen, p. 2 et 5. Nous devons cette pièce, ainsi que la mivante, à l'inépuisable obligeance de M. Champollion-Figeac, Conservateur des manuscrits de la Bibliothèque Royale. La angue est trop évidemment corrompue sour que nous ayons cherché à la restituer

partout; nos corrections ne portent que sur

es fautes qui nous ont semblé provenir du

opiste. C'est une prière que l'on chantait ivant le repas, sais doute dans un monastère. Dicamus primum versiculum de (1. ad ?) Deum patrem et filium, ille (1. ut ?) noble praestet auxilium in issum nostrum convivium, ut non incurrat periculum.

Non hie resurgat causatio nec [D]ulla maia détractio; lett finamus ad prandium

de puro corde et animo ; de nobis gaudeant angeli !

Le sens nous a paru exiger que le septième et le huitième couplets fussent transposés. Nous n'avons pu deviner le nom du seigneur, quoique M. Champollion ait ajouté une sorte de fac-simile à la copie qu'il nous a remise; sans un 1 qui est à la fin, peut-être par erreur, nous lirions Henricum ou Cesarem.

- (1) Ce couplet, qui était répété après tous les autres, était sans doute chanté en chœur.
- (2) Sa patrie; nous retrouverons dans une autre pièce ce mot que l'on cherche inutilement dans la nouvelle édition de du Cange.

Dexteram extende, sinistram submove, ab adversis nos defende!

Tu, Formator bone, jube nos vivere in regno tuo (l. regni tui?) lumine!

Gloriam (l. Gloria) aeterne maneat cum Patre, in saeculorum saecula (l. tempore?) Amen!

Épître farcie pour la sête de saint Jean (1).

Ad laudem regis gloriae vox intonet Ecclesiae! propter Jo(h)annis merita, haec recita praeconia!

(1) Ms. B. R. 1351, fol. 84, vo, et Suppl. latin, 29411, p. 109; ce sont des copies modernes d'un manuscrit de Sens qui semble remonter au XIIIe siècle. M. Magnin a dit dans le Journal des Savants, 1844, p. 22, note 3 : « M. du Méril se trompe étrangement quand il signale dans le manuscrit de la Bibliothèque Royale, no 1139, des Épttres farcies toutes latines. La farciture emporte nécessairement avec soi l'idée de mélange.» La mémoire du savant écrivain s'est trouvée ici un peu en défaut : Lebeuf avait déjà dit qu'à Brioude l'Épître farcie du jour de saint Nicolas était purement latine; Traité historique sur le chant ecclésiastique, p. 118, et Roquesort avait publié un Kyrie sarci tout latin dans son État de la Poèsie françoise au XIIe siècle, p. 252. Nous avons depuis imprimé dans le Journal des Savants de Normandie, t. 1, p. 28, des fragments d'une Épitre sarcie en latin, pour le jour de saint Étienne, qui se trouve dans le ms. que nous avions indiqué, fol. 63, vo, et nous pourrions en publier de semblables pour les saints Innocents, fol. 65, vo; pour saint Nicolas, fol. 71, vo, et pour saint Germain, fol. 72, vo. Toutes les prières de la Messe, si l'on en excepte l'Evangile, avaient été farcies également en latin; nous citerons, comme exemple, le Pater noster de la Messe des Fous, qui fut composée par Pierre de Corbeil, archevêque de Sens, qui mourut en 1222. Pater noster fidem auge his qui credunt in te, qui es in coelis et abyssos intueris, sanctificetur nomen tuum in bonitate electorum tuorum; adveniat regnum tuum, cujus regni non erit finis; fiat voluntas tua, per quam nostri generis reparata est vita, sicut in coelo et in terra, regnans gubernansque, continens et salvans; panem nostrum quotidiauum, panem angelorum, da nobis, incorruptibili veste circumamictans nos, hodie, nostra ut pura pectora sint et corpora, et dimitte nobis debita nostra, potes enim cuncta, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, ad redimenda peccata et ad salvandas animas, et ne nos inducas in tentationem, ne serpens ille calidus intrandi tentel aditus; sed libera nos et salva nos a malo, in perenni saeculorum tempore.

Ms. B. R. 4351, fol. 12, ro.

Cela avait lieu aussi dans les autres langues; ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, il y a dans le ms. B. R. 7218, fonds français, fol. 274, une Patenostre farsie. Probablement, Farce vient de Fari, comme le bas-latin Faria, Farius, et signifiait dans l'origine Interprétation, Explication; il a même encore ce sens dans la Desputoison de la Synagogue et de sainte Yglie

LECTIO LIBRI SAPIENTIAE

Proclamet saluberrime,

Spiritus-Sancti carmine;

quam, Fideles, perpendite.

Qui timet Deum (1) faciet bona, Et percipiat gaudia conditoris perennia.

Et qui continens est justitiae apprehendat illam, et obviabit li quasi mater honorificata;

Quia dulcis est gratia, suavis misericordia, mirabilis in gloria.

Cibavit illum pane vitae et intellectus,

Dum supra pectus Domini

recumberet altissimi.

que M. Jubinal a publice, Mystères inédits les XVe siècle, t. II, p. 406: la n'entens pas a droit de ceste riens la glose; a verge fu David et Salomon, la rose.

'ais-toi, dist sainte Yglise, que ta langue soit arse! rop as le cuer farsi et plain de fausse farse.

Ces explications étaient nécessairement lonnées dans une langue intelligible au euple, et si, comme M. Magnin le dit avec in peu d'exagération, Journal des Savants, 1844, p. 23 : « Toutes les églises retentirent pendant les Xe et XIe siècles d'une foule l'hymnes et de proses farcies, » ces commenaires étaient d'abord nécessairement en latin et ne furent traduits que lorsque les nouveaux idiomes eurent été perfectionnés par un assez long usage pour être plus facilement compris. Ces interprétations devinrent de plus en plus libres; et Farce ne reveilla plus que l'idee d'une chose étrangere qui s'ajoutait arbitrairement, et en emplissait une autre. Il conserve encore cette acception, et on trouve dans une ordon-nance de 1372 : Que nul ne face coisin (l. coussin) qui ne soit d'aussi bonne farce comme la couste; Ordonnances des rois de France, t. V, p. 548. Le latin Farcire avait meme pris le sens de Grossir, Emplir : Sed quid plura loquor? nulli mors improba parcit, non evadit inops nec qui marsupia farcit.

De contemptu mundi, dans saint Bernard, Opera, t. II, col. 891.

L'esprit burlesque du moyen âge ne tarda pas à rendre les farces ridicules, et on associa au mot qui les désignait une idée de bouffonnerie grossière que nous donnons encore à Farce. Les trois citations suivantes peuvent au moins faire regarder ce changement de signification comme assez vraisemblable : In festo sancti Johannis et Innocentium nimia jocositate et scurrilibus cantibus utebantur (monia-les Villae-Arcelli), ut pote farsis, conduc-tis, motulis; Odon Rigaud, Regestrum visitationum, B. R. no 1245, fol. 358, vo. Ils (les ecclésiastiques de Troyes) firent et ont fait ladite feste aux fols en plusieurs excez de mocqueries, spectacles, deguisements, farces, rigmeries et autres telles folies qu'ils n'avaient oncques mes faits de mémoire d'homme; Lettres patentes de Charles VII (17 avril 1445), dans Martenne, Thesaurus anecdotorum, t. I, col. 1804. Omnes vadunt per civitatem post prandium, faciebus opertis, in diversis habitibus, et si quae farsae practicari valeant, tempore tamen sicco, fiunt in aliquibus locis civitatis, omnia cum honestate; Ecclesiae Tullensis statuta (recueillis en 1497), dans du Cange, Glossarium mediae el infimae latinitatis, t. III, p. 961, col. 1 et 2.

(1) Dominum dans le ms. 1351.

Et aqua sapientiae salutaris potavit illum,

Ut paradysi fluvius totum orbem coelestibus irrigaret dogmatibus.

Et firmabitur in illo, et non flectetur; et continebit illum, et non confundetur,

Ut arce Syon positus permaneat virtutibus.

Et exaltavit illum apud proximos suos,

Cum aequo mundi judice throno sedentem gloriae.

In medio Ecclesiae aperuit os ejus,

In voce evangelica, ad divina praeconia.

Et implevit illum spiritu sapientiae et intellectus,

Ut more volans aquilae spectet solem justitiae.

Et stolam (1. stola?) gloriae induit eum,

Inter Sanctorum agmina coronis rutilantia et luce solis candida.

Jocunditatem et exultationem thesaurisavit super eum,

In angelorum curia per festa immortalia.

Et nomine aeterno haereditabit illum,

Quem dilexit prae omnibus unicus Dei filius,

Dominus Deus noster.

O Jo(h)annes theologe, O Christo dilectissime, tuis laetos solemniis coeli conjunge gaudiis!

#### Vie rhythmique de saint Chef (1).

nid dulcius, Fratres carissimi, poterit a Christianis audiri quam, quando per suorum laudem Sanctorum laus et gloria redditur creatori.

i) B. R. fonds de Saint-Germain latin, 1607 (Xe siècle), non paginé. On lit en e: Incipit Vita sancti ac beatissimi Teurici, abbatis et confessoris, discipuli almi migii, qui requiescit in Monte Or; mosterium quod ipse, angelo ostendente, astruxit. Les Vies des Saints étaient, mme on sait, fort populaires pendant le wen age. La Vie en prose de saint Chef, blice par Mabillon; Acta Sanctorum dinis Sancti-Benedicti, siècle I, p. 614, mmence ainsi : Memoranda primum actorum exordia, et admiranda miracula. m ad posterorum agnitionem et utilitaa stylo traduntur quae visa sunt vel aua relatu veracissimo, honor Sanctis exletur, fides credentium accressit, inimicus mani generis poenis aeternis plectendus munditur, et Christus factor et redemptor, i caput et corona omnium est, in memis laudatur, magnificatur quotidie et gloleatur. Aussi Bozon disait-il dans la Vie : winte Marie-Madeleine :

> Meis jeo prie Marie la dulce, ke sa bonte point ne grouce De syder Bozun en son mester; ki sa vie voult translater, ke gent la pussent plus amer, e del lire merit aver.

Dans M. Wright, Biographia britannica literaria, Période anglonormande, p. 331.

Cs Vies des Saints étaient une des lecres les plus habituelles du moyen âge , mme le prouve une foule de témoignages.

Libenter, Presbyteri, mane vigilate; quam leve sit Domini jugum degustate; dutinete per ordinem psalmos decantate; seepe laborate; VITAS PATRUM recitate.

De diversis ordinibus hominum, v. 129; publié par M. Wright, Poems attributed to Walter Mapes, p.

Ipon ce au latin me vuellz de tout sordre; s'n pinseurs monstiers le lisent la gent d'Ordre; is que ne men croira, a Pontieres s'em voise, Vertely auxi, si saura si le boise: sur en lit su mangier pour chose toute certe, tti comme de Sains les fais Girart et Berte.

Girart de Rossillon, publié dans M. Mone, Anzeiger für Kunde teutschen Vorzeit, 1835, col. 209. L'apostoilles li conte la vie saint Martin , et devise la letre et espont le latin.

Chanson des Saines, str. xxxvIII, t. I, p. 68.

Nous avons déjà indiqué dans les Prolégomènes de noire histoire de la poésie scandinave, p. 340, not. 2, une foule de Vies de Saints, rimées en langue vulgaire. Nous nous bornerons ici à en citer quelques-unes en latin : Une Vie de saint Martin, par Guibert, abbé de Gembloux, à la B. R. de Belgique, commençant ainsi :

Christi miles maguanimus , Martinus, actu splendidus , Qua fulserit militia , quase tulerit et praemia , Ad regis ejus titulum et posteri ad exemplum , Laudum herolo avidus referre gestit animus.

Dans M. de Reiffenberg, Annuaire de la Bibliothèque royale de Belgique, VIIe année, p. 56.

Une Vie de saint Petrot conservée dans la Bibliothèque de Gotha et commençant par ces deux vers :

Sicut scriptis legimus saepius relatis, vir quondam enituit mirae venustatis.

Dans MM. Jacobs et Ukert, Beitrage zur alteren Literatur, t. 111, p. 272.

Une de saint Amis et de saint Amille, B. R. no 3748 (XIIIe siècle), fol. 25, ro : Christe, Dei virtus, verbum patris, hostia vers, auxilium mendico tuum, Sepientia summa.

Une de saint Laurent, B. R. no 4880 (XIVe siècle), dont tous les mots commencent par un L :

Lusitanum lyricis lusibus Laurentium, lucius lotum lavacro, laudet ludens labium.

La Vie de sainte Agnès par Hildebert, Opera, col. 1247; celle de sainte Thais par Marbod, Ibidem, col. 1541; etc. Sans appartenir à la liturgie, ces petits poëmes servaient certainement à des actes de plété, car on lit dans la légende espagnole de sainte Marie-l'Egyptienne;

Todo omen que ouiere sen, ya responda e diga Amen.

Dans Rodriguez de Castro, Biblioteca española, t. II, p. 505, Excitatur enim ad promittentis amorem mens audientium – cum praesentialiter cernitur completio promissorum.

Veracissimus namque est qui per psalmigraphum promisera Spiritus: — in memoria aeterna erit justus.

Cujus etenim unquam, mundi ab exordio, — memoriam just delevit oblivio?

Immo cujus justi nomen cum laudibus promicuit (1) in saeculo — quod in divinae memoriae scriptum est indelibili libro?

Cujus rei praesens instat indicium — beatissimi Teuderici me morabile meritum.

Qui quantum in ipso fuit laudem ab hominibus non quaesivit, – mortalis gloriae tumorem (l. rumorem) calcavit.

Plus suae conscientiae quam vulgi opinionibus, et plus De quam sibi credidit; — sed humilium exaltator atque se depri

et la Vie de sainte Marguerite en vieilanglais commence par ce vers :

Olde ant yonge I preit ou oure folies for to lete, et finit par une véritable prière:

Far (l. For) seinte Maregrete love, of us have mercie; Amen, amen, checun die Amen.

Dans Hickesius, Thesaurus antiquitatum septentrionalium, t. I, P. i, p. 224. Le rhythme de ces sortes de poëmes n'avait pas toujours de régularité littéraire; l'auteur de la Vie en prose de saint Wul-fram nous dit que Thibaud de Vernon : In communis linguae usum satis facunde retulit, ac sic ad quamdam tinnuli rhythmi similitudinem urbanas ex illis cantilenas edidit; Acta Sanctorum ordinis Sancti-Benedicti, siècle III, t. I, p. 379. Aux exemples que uous avons cités dans nos Poésies populaires latines, p. 87, note 1, nous ajouterons le ch. 17 du l. 11 du Miracula de saint Roman par Gislebertus, pu-blié par a Bosco, Bibliotheca Floriacensis, p. 106, et la préface du Panegyrique de Henri III (IV) par Benzon, imprime par Mencken dans son Rerum germanicarum scriptores, t. I, col. 957: Audiat Augustus
— quae profert non homo justus, — sed mage peccator, - fidei tamen altitonator - per quam fit fortis, - videndo pericula mortis. - Sol velut in coelis, - ita fulget ubique fidelis; - nam fidei lumen - penetrat coeleste cacumen : - quisque cor

aptet ei — quo sit hymago (sic) Dei. Ma le plus célèbre ouvrage de ce genre e sans contredit le Speculum humanae se vationis dont les lignes varient de dix vingt-cinq syllabes: nous citerons seut ment les six premières:

Incipit Speculum humanae salvationis, in quo patet casus hominis et modus reparationis. In hoe speculo potest homo considerare quam ob causam creator omnium decrevit homise creator hominum videns quomodo per diaboli frante et quomodo per misericordiam Dei sit reformatus.

Cette Vie rhythmique de saint Chef n'e pas seulement fort curieuse par son anti quité et par ses consonnances; Mabillon publié une Vie en prose d'où elle est tiré et le même ms. renferme une prose pour jour de la naissance de saint Chef qui e est évidemment extraite, où des répétition menagées après chaque verset, prouve qu'elle était en partie destinée au peup Ainsi il est constant que les consonnance ont été systématiquement cherchées, et qu les Vies des Saints qui se lisaient entre l'A pitre et l'Évangile furent remplacées pl les Proses lorsqu'elles furent proscrites p la Cour de Rome, et que le peuple intervi d'une manière plus active dans les chan de l'Église.

(1) Il faut sans doute lire prominuit opromicavit.

mentium erector, Deus ejus laudabilem famam, famosissimam laudem longe lateque di(f)fudit (1).

- le igitur qui, fortia quaeque confundens, infima mundi elegit, - hunc non ex superbo sanguine generari voluit, - qui eum in generatione justorum sublimiter nobilitavit (2).
- )uibusdam quippe nobilitas generis saepe gignit ignobilitatem mentis.
- A parentibus tamen Christianis fuit ortus et cum ingenti studio legitimae conversationis, — usque ad annos pubertatis, — laudabiliter est enutritus.
- Interea bonae indolis adolescens juvenales annos ingressus, juxta morem humanae propagationis, — consulto parentum persuasus, — nomine tenus quasi non habiturus, — sponsam habere coepit (3).
- Sed sponsi sponsaeque coelestis esse malens amicus. amore invisibilium latenter inflammatus, — moxque de mundo mundique principe palam triumphaturus — adhuc studebat fieri Dei cultor occultus.
- Habuit quippe in proximo quo sanaretur medicum, quo juvaretur patronum, — quo doceretur magistrum, — beatissimum Remigium.

Cujus tunc temporis candidissima fama, — famosissima claritudo,

- (i) On lit dans la Prose, qui est notée : Bis mortalis gloriae rumorem calcavit; sed plus Deo was sibi de se credidit. Hujus landabilem famam caltator et erector humilium Deus extulit, so fanoissima lande longe lateque diffudit.
- (2) Ortus autem pago Remensi, villa ut traditur, Alamannorum corte (Mesnancourt, à trois lieues de Reims, sur la Suippe), patre latrone, veluti rosa spinarum protreatur horrore; Flodoard, Historia Remensis, l. 1, ch. 24.
- (3) La Prose a conservé presque tout ce

interea bonae indolis adolescens, juveniles annos ingressus, a parentibus suasus, nomine coepit habre sponsam quasi non habiturus.

Nous ajouterons la fin de cette Prose ou plutot d'une autre; car il y a dans le ms. une lacune qui rend déjà cette supposition ires-vraisemblable, et la participation du

peuple y est bien plus nettement marquée : Gloriosi patris Remigii exemplis irradiatus, beatus Theodericus — Ardens desiderio virtutum, crescebat

Theodericus — Ardens desiderio virturum, crescebat jugiter in virum perfectum.

Amore invisibilium latenter inflammatus et de mundi principe triumphaturus — Ardens.

Mittitur de sublimibus aliger missus, a quo Theoderico coelum scansurum consignaretur locus in terris — Et unius horse spatio ubi construi debuit lentis volatibus stetit.

Girando itaque aquila saepius volans, locum donasterii capacem, secans aera, designavit —

Cum sanctus subiret Theodericus honorem sace

Cum sanctus subiret Theodericus honorem sacerdotalem, implere volens officium nominis — Cospit omnibus praedicare praecepta salutis.

Convertens eos qui deviarunt per anfractus lubrici erroris er revocans, adreducens (manque dans du Cango) ad viam Pascuae paradysi semper florentis — Cospit omnibus.

Beatus Theodericus muitis vitae coelestis ducatum praebens.

rentis — Coepit omnibus.

Beatus Theodericus multis vitae coelestis ducatum praebens, genitorem suum — Ab hoo sasculo nequam in melius succedens convertit.

Salutaribus monitis de laico monachum fecit et miro ordine filius patreum regeneravit. — Ab hoc.

Gioria Patri et Filio et Spiritul-Sancto — Beatus

- clarissima miraculorum coruscatio, non solum vicina quaeque loca, verum etiam totius Europae terminos adusque Oceani limbos illustrabat.
- Hujus igitur gloriosissimi patris exemplis sanctus Teudericus jugiter irradiatus, ardens desiderio virtutum, crescebat in virum perfectum.
- Omnia quae videntur vilescunt; quae non videntur in desiderio sunt.
- Copulae nuptialis amor amarescit; indulcescit amor castitatis.

  Otia solitariae vitae placent; carnis negotia displicent.
- Amor amore extinguitur; nihil amori Christi praefertur.
- Renuntiatur mundo; foedus initur cum Deo.
- Bellum indicitur hosti; singulari locus quaeritur certamini.
- Sponsus alloquitur sponsam, sponsi coelesti(s) (h)ortatur amorem, perpetuam pro virginitate pollicetur coronam.
- In caelebis (1) praemium sequi promittitur agnum.
- Sed sponsa adhuc tabescens amore carnali, deridens spernit sui salutaria monita sponsi.
- Mirabatur enim se subito repudiari, cum debuit conjunx fieri.
- Aegre ferens fastidia pati antequam posset uxor vocari.
- Amaro animo respondet, cum se despectam videt.
- Cum igitur sanctus Teudericus cerneret quod sua persuasio in animo sponsae locum non haberet, non consentientem sibi deserit atque pacificis ei verbis valedicit.
- Tunc erat urbe Remense quaedam caelebis abbatissa, sacritissima (l. sacratissima) virgo, nomine Susanna.
- Quae sub providentia summi pontificis, beati Remigii, puellari praefuit congregationi.
- Femina virilis animi, virago profundi consilii, consiliatrix altioris ingenii.
- Ad cujus,—quasi ad piissimae matris mitissimos sinus,— contulit se sanctus Teudericus.

<sup>(1)</sup> Cette forme, qui n'est pas indiquée faute, puisque nous la trouverons au maintif six strophes plus bas.

- Dehino virgo virgini Deo soli cognita pandit sui cordis arcana.
- Erumpentibus lacrymis, gemitu conturbatur, singultu concutitur.
- Ante pedes spirit(u)alis matris solo sternitur, salubre consilium cum subsidio precum subnixe precatur.
- Ad hunc compunctionis moerorem devotissimi juvenis commota sunt viscera piissimae matris.
- Flenti compatitur, lugentem solatur, moerentem laetificat, — et, ut eum voti compotem faciat, — Dominum pietatis exorat.
- Communis igitur utriusque pater pius, ab utrisque consulitur sanctus Remigius.
- Cujus per sapientissimum consilium, ad providendum futuri monasterii locum,— mittitur cum virgine virgo,— Sancta cum Sancto, Susanna cum Teuderico.
- Conscendunt silvosi montis verticem, in quo postea constructum, et modo manet monasterium.
- Illis autem dubitantibus ubi construeretur orationis domus, ubi deinde septa claustri, ubi porta monasterii, mittitur de sublimibus, aliger missus a quo Teuderico, coelum scansuro, consignaretur in terris locus.
- Jam tunc laetum primitus omen apparuit; cum mysticus ales, aquila (1), patiando girans, et girando volans, quantum in ipso fuit, locum monasterii capacem, secans aera, designavit.
- Et ut specialius ostenderet quid Dominus vellet, fere unius horae spatio supra ubi ecclesia construi debuit, lentis volatibus stetit.
- Libet considerare, Carissimi quanta sit dignitas istius loci —

<sup>(1)</sup> L'aigle était un oiseau mythique, momme on le voit dans Élysée, v. 2 et Rois, n. ch. 9; on lui attribuait la même sistrophes plus bas.

- mons Or nominatur (1), ab utriusque sexus duobus virginibus invenitur, per aquilam ostenditur, a Domino de coelis consecratur.
- In monte Or per aquilam ad serviendum Deo describitur locus,
   in quo renovanda erat veteris hominis, sicut aquilae,
  juventus.
- Sed ne hoc aliquo casu contigisse ab incredulis crederetur, die natali[s] Domini, cum nox detrimentum patitur et lux augetur, quadriennio, continuo super volando, monasterium circuire eadem aquila, mirantibus plurimis, cernebatur.
- Quae vero virtutum opera, quanta miraculorum insignia peregit inibi miles Christi Teudericus, noster non sufficit per singula quaeque sermunculus.
- Post autem non multi successum temporis, cum Teudericus presbyteralis subiret onus honoris, implere volens officium sacerdotis, coepit omnibus praedicari (sic) praecepta salutis.
- Dehinc specialiter tangit animum piissimae prolis Marcadi cura, carissimi genitoris.
- Filius sapiens laetificat patrem et coelo regenerat se generantem; de laico monachum, de latrone datorem largissimum, de servo diaboli Christi fecit liber(t)um (2).
- In illis igitur diebus, de sancto Teuderico sancta per populos divulgabatur opinio, ut ne veluti lucerna contecta sub modio, sed hominibus luceret in mundo; quantum fuerat sublimis meritis, tantum clarere coepit insignis miraculis.
- Ejus namque beatissima fama pervenerat usque ad Francorum regis palatia.

le père s'appelait Marchard: Et quia, ut scriptum est, filius sapiens lactificat patrem, et coelo regenerat se genorantem; compos sui desiderii effectus, de laico monachum, de lupo ovem, de latrone datorem largissimum et de servo diaboli Christi fecit libertum; Acta Sanctorum ordinis Sanctis-Benedicti, siècle I, p. 617.

<sup>(1)</sup> Peut-étre faut-il écrire Hor comme le nom de la montagne de l'Arabie - Pétrée, dont il est question dans l'Exode, ch. xvu, v. 6; car on lit dans la Vie publiée par Mabillon, Acla, siècle I, p. 617: Or siquidem lumen vet iracundia, sive montanus interpretatur.

<sup>(2)</sup> Suivant la Vie publiée par Mabillon,

- Quorum tunc erat rex valde timendus Teudericus, Flodovaei (1) filius.
- Cujus oculus subiti doloris nimiis cruciatibus ita est correptus,
   ut nullis diversi generis medicamentis ad sanitatem pristinam ullus eum posset perducere medicus.
- Unius oculi lacrymabilis aegritudo oculorum multorum lacrymas excitavit in populo; regis animum exitus incerti conturbant.
- Hinc tangit formido mortis; illinc magnitudo doloris.
- Hinc metus amittendi luminis; illinc imminentis timor deformitatis.
- Nam, si rex adforet luscus, maximum in populis fuisset dedecus.
- Aut enim, turpiter regnando, deformitatis portaret opprobrium, aut perditione oculi perdidisset regnum.
- Unum ergo restabat regi consilium, ut, ubi cessasset humanum remedium, — hic adesse necesse erat divinum adjutorium.
- Audiens igitur rex famam venerabilis abbatis Teuderici, jussit eum ad se vocari, — et, cum venisset, ostendit ei morbum miserabilis oculi.
- Monstrat poenam quam patitur, praevenit pericula quae veretur; supplex deposcit, subnixus rogitat, firmiter sperat sanitatem quam a Domino per suum servum deprecatur.
- Tunc vir Dei, sciens virtutem non esse humanae fragilitatis sed divinae operationis, corpus solo sternit, animum super sidera erigit, totum se orationi committit.
- Deinde peracto ferme unius horae spatio, certus quod oculo regis lumen impetrare meruit orationem finivit.
- 'Tandemque surgens, erecto ad sidera vultu, sanctae Trinitatis nomen invocat (l. invocavit?), olei sancti paululum summitati pollicis infundit (l. infudit?).

<sup>(1)</sup> Chlodovaeus; cette forme d'aspiration est remarquable, c'est une sorte de digamma éolique: on sait que l'espagnol a

- Oculo male habenti signum salutiferae crucis imprimit, simulque cum sanitate pristina confestim lumen reddit.
- Regem regum magnificat rex laetus; laetitia repletur populus.
- Ingenti exultat gaudio universus senatus; laudatur Teudericus, Dei servus.
- Glorificatur ab omnibus mirabilis in Sanctis suis Deus.
- Convocat princeps primates populi, seque ipsum accusat quod tam tarde inquireret atque cognovisset virum Dei.
- Congratulatur quoque de magnitudine miraculi, quod tam citius sensit virtutem spirit(u)alis medicamenti.
- Ita ut nullius cicatricis vestigia, nullius caliginis reliquiae remanerent; sed clariore lumine et perspicaciore visu de sanato jam oculo luminosi radii refulgerent.
- Ex(s)ultat omnis aetas per totum palatium, una vox ex(s)ultationis et confessionis sonat per universum regnum, cum Teudericus, servus Christi, Teudericum regem reddidit sanitati.
- Per multum tempus laboravit in vanum invalida manus medicorum; — iste pauper clamavit pro divite et Dominus exaudivit eum.
- Quod potentia non valuit divitis excelsi, hoc apud Deum valuit oratio humilis justi.
- O quantis honoribus rex sublimaret Dei servum, si vellet!
- Quantis muneribus repleret, si cuperet! Quantis dignitatibus remuneraret, — si sineret!
- Quantis dignitations remuneraret, si sineret.

  Quid enim oculo carius? Quid salute utilius?
- Quid vita comparari potest pretiosius, vel quid haberi pulcritudine desideratur avidius?
- Numquid enim non dedisset pro vita sua regni dimidium, —qui, si moriretur, perdidisset totum?
- Sed humanae laudis et mundanae retributionis contemptor gratis dare maluit quod gratis accepit.
- Atque vir, magnae humilitatis studiosus, cum plus curabat ne regis esset univocus, ait ad eum dicens:

- Domine rex, quia *Teudericus* nomen tuum veneranter vocitatur a populo, ego, servus tuus, ne feram nomen simile, de caetero non *Teudericus* sed vocabor *Teuderio*.
- Tunc rex gratulanter admirans et admiranter congratulans purissimae simplicitatis humilitatem—atque simplicissimae humilitatis puritatem humillimam,
- Venerabiles manus deosculans, sacerdotis postulat benedictionem — atque honorifice jussit eum — ad suum deduci monasterium.
- Ex hoc igitur uno demonstratur, quanta curationum gratia fulsit in sancto Teuderico.
- Quantas namque tum cerneres ad eum confluere debilium multitudines, quae sine mora temporis continuas recipere (l. recepere?) sanitates!
- Caecis quoque visum, surdis auditum, claudis gressum restaurans; aridas contractasque manus relaxans.
- A daemonibus obsessos liberans, mille nocendi diabolicas fraudes.

   per divinae medicinae destruxerat artes.
- 0 multum felicem gregis Domini pastorem cui datum est corporibus simul et animabus conferre salutem!
- 0 triumphalem spirit(u)alis belli ductorem, mundum cum suo principe superantem!
- 0 patrem piissimum multorum monachorum!
- O fidelissimum in domo patris familias proferentem nova, et vetera (l. veterum?) dispensatorem!
- O perseverantissimum in Dei famulatu usque in finem, suae suorumque salutis cupidissimum comparatorem, sanctum.

  Teudericum.
- Qui vitam angelicam in terris agens et mentis intentionem in coelestibus figens, in diebus suis per justitiae meritum placuit Deo.
- Tunc plures instruxit discipulos, et nunc innumerabiles imitatores suo saluberrimo — informat exemplo.
- Qui post multarum virtutum opera, post miraculorum insignia, — bono certamine ad victoriam perducto, — felici

cursu consummato, — suis plangentibus monachis, — obviantibus ei Sanctis, — gaudentibus et perducentibus eum angelis, — die calendarum juliarum, — cum gloria migravit ad Christum.

Cujus audita pretiosissima morte, — praefatus rex Teudericus ad monasterium properanter venit cum magna multitudine.

Et praedicti beneficii memor, — et suae salutis non immemor, — ad tumulum corpus beatissimi abbatis — rex propriis evexit humeris.

Nimirum si rex hominum illius membra commendet tumulo, — cujus animam cum gaudio — rex regum suscepit in coelo.

Ad cujus etiam venerabile sepulcrum — divina virtus usque in hodiernum diem — multimodam operatur salutem.

Per cujus nos omnes deposcimus patrocinium, — ut misericordiam habeamus apud Dominum, — qui vivit et regnat per omnia saecula saeculorum.

## Poëme sur saint Thomas Becket (1).

Ante chaos, jurgium indigestae molis,

(i) Ms. B. d'Évreux, no 10, fol. 83, ro. C'est celui que M. Ravaisson avait indiqué comme se trouvant à Alençon; Rapport sur les Bibliothèques de l'Ouest, p. 257. Ce poëme, que nagueres encore personne n'avait meutionné, a été composé peu de temps après la mort de saint Thomas, puisque le ms. semble avoir été écrit pendant le XIIe siècle. Une latinité assez élégante pour le temps, une connaissance approfondie de la Bible et la longueur du poeme font croire que le nom de l'auteur a dû nous être conservé par l'histoire littéraire; mais la mauière violente dont il parle de Henri II l'a sans doute empêché de se faire connaître. Tout se réunissait pour rendre ce sujet fort populaire; le père de Thomas Becket avait déjà été chanté pour sa bravoure et son mariage romanesque avec une sarrazine :

Young Beckie was a brave a knight.... In London was young Beichan born.

Jamieson, Popular songs, t. II, p. 127.

Son fils avait partagé les jeux et les débauches de Henri II : Regis se moribus conformavit, nugis et seriis pariter et venationi intendebat, et etiam Domini prandendi dormiendique tempus observare satagebat; Johannes Bromton, Chronicon, dans Twysden, Historiae anglicanae auctores decem, col. 1088. Les évêques avaient longtemps refusé de le nommer archevêque; is le disalent: hominem militari pottus cingulo quam clericali officio mancipatum, canum sectatorem; Vita quadripartita, l. 1, ch. 11.

Orgollus le tenent et fer, ne quident en li trover religion.

Vie de saint Thomas, v. 256.

Lorsque le roi eut enfin vaincu leurs répugnances, Thomas Becket changea complètement de conduite; la Légende dorée dit, p. 67, éd. de M. Grasse: Subito autem in virum perfectum alterum permutatur, et caro ejus cilicio et jejuniis maceratur: et il n'hésita pas à faire le sacrifice de sa vie pour soutenir l'honneur du siège archiépiscopal et les prérogatives du clergé. Beaucoup de poëtes, pour la plupart ecclésiastiques, durent donc prendre Thomas Becket pour

## adhuc (h)yle (1) gravida foetu magnae prolis.

sujet de leurs vers. Guernes de Saint -Maxent disait déjà dans un poëme composé deux ou trois ans seulement après sa mort:

E co sacent tuit cil qui del saint traitie unt

Près d'un siècle après, on disait encere dans la Ballade populaire sur la mort de Simon de Montfort, comte de Leicester, qui fut tué à la bataille d'Évesham, en 1965:

Mes, par sa mort, le cuens Mountfort conquist la victorie, come ly martyr de Cannterbyr, finist la (l. sa) vie : ne voleit pas li bon Thomas qe perist seinte Eglise , ly cuens auxi se combati e morust sauntz feyntise.

Ritson, Ancient songs and ballads, t. 1, p. 16.

Les conjectures sur l'auteur de ce poëme sont donc nécessairement bien hasardées; cependant il y a trois hommes attachés à la personne de Thomas Becket et très verses dans la versification latine, que l'on sait avoir défendu la mémoire de leur bienfaiteur : ce sont Johannes de Salisbury, Willelmus Fitz - Stephen et Gervasius de Chicester (Cecestrensis). La Vie du premier est inédite, mais elle existe encore à Douay (suivant M. Le Glay, Mémoire sur les Bibliothèques du département du Nord, p. 143) et peut-être en Angleterre (B. Bodléienne, ms. Laud. F. 14); elle est en prose, et la versification de l'Entheticus fait croire que Johannes de Salisbury n'eût pas choisi une forme purement rhythmique. La Vie de Willelmus Fitz-Stephen est aussi en prose (dans Sparke, Historiae anglicanae scriptores varii) et rien n'autorise à supposer qu'il ait traité une seconde fois le même sujet, dans une forme différente. Peut - être sans cela devrait-on lui attribuer ce poëme, puisque la prière pour Henri II, qu'il a insérée dans sa biographie de Thomas Becket, montre qu'il préférait la rime et la numération des syllabes à la métrique prosodique des Anciens:

Rex cunctorum saeculorum, rex arois aetheriae, rector poli, rector soll, regum rex altissime, Qui et maris dominaris, conturbas et excitas, et, quum placet, stratum jacet, motum ejus mitigas,

Reste donc Gervasius dont nous avons encore un poëme où la rime s'allie à la quantité, et où il nous apprend qu'il avait composé unc Vie de saint Thomas Becket, qu'on n'a trouvée encore dans aucune bibliothèque:
Ad nova post animo laudum praeconia flexo;
Ad nova post animo laudum praeconia flexo;
pontificia Thomae vitam meritamque retexo;
Meque coegit amor cui vivo vivus adharsi;
martyris lutoritum gladiis describero caesi;
Quem velut appositam praelatis inspiciondam;
pastoris rigidi formam describo tenendam;
Asperitas vestis, solidae constantis mentis,
evilii damnum, feritas contempta potentis,
Lietorum gladiis cervix oblata cruentis,
in gremio matris virus erecta cadentis.
Evcussum cerebrum sanguisque per atria manans,
copia signorum, lauguorum millia sanans;
copia signori flunt exempla regendi,
omaio pastori flunt exempla regendi,
ne cadat a cura, cogente metu moriendi.
Attendas igitur, Pastor, mea scripta legendo,
ut, qualem docco, sis talis ovile regendo.

Dans M. Wright, Biographia britannica literaria, Période anglonormande, p. 218.

Si aventurée que soit cette conjecture, elle trouve une sorte d'appui dans le sujet et l'esprit du poeme qui nous a été conserve, où Gervasius excite les ecclésiastiques à s'instruire et à remplir leurs devoirs sacerdotaux; mais toute affirmation serait au moins fort prématurée; on ne connaît pas même encore tous les ms. qui nous ont conservé des ouvrages sur saint Thomas. Ainsi, dans son Manuscript rarities of the University of Cambridge, M. Halliwell a signale, p. 86, De vita, passione beati Thomae archiepiscopi, et p. 87, Versus de Thoma archiepiscopo. D'ailleurs, l'auteur du poeme que l'on va lire, ne s'appuie que sur la tradition (p. 76, v. 20; p. 78, v. 49), et ce moyen de détourner les soupçons était bien peu dans l'esprit du moyen age. Le rhythme est celui de la chanson sur le même sujet, que nous avons publiée dans nos Poésies populaires latines, p. 415 : il est divisé en quatrains monorimes dont la consonnance porte sur deux syllabes, et chaque ligne en a treize, qui sont divisées en deux hémistiches par une césure après la septième.

(1) Cette expression, empruntée à Platon, était fort souvent employée par les philosophes des XIIe et XIIIe siècles. On lit dans le Megacosmus de Bernard de Chartres, B. R. no 6415, non paginé: Erat (h)yle vultus antiquissimus, generationis uterus indefessus, formarum prima subjectio, materia corporum, substantiae fundamentum. La description qu'en donne l'Elucidari de las proprietaz de totas res naturals est plus scientifique: Formec Dieu aquest mon de la primordial materia que fo al comensamen creada, l'Ie peis philosophes apelada. Es yle materia, per sa natura, ses qualitat, ses quantitat, ses

nondum orto lumine lunae neque solis, nec discretis aere, terra, mari, polis; In noy (1), in serie rerum mundanarum provide disposuit dator gratiarum, sub pressura gravium honore(m) curarum, post laborem requiem, dulce post amarum. Seth Abel lugentibus est levamen natus; Raptus Henoch requie curas est solatus; post Hur, post chaldaicos exul cruciatus, Abram in spe seminis stellis est aequatus. Post Agar ludibrium, Sarae natus datur; post Lyam, ad libitum Jacob uxoratur; Joseph, luens somnium male dum tractatur (2), post malorum cumulum, orbi principatur. Pressis Jacob filiis jugo Pharaonis patria promissa est repromissionis; multus in periculis, major fit in don's magnus ille rex David, pater Salomonis. Job (3), in damnis unicus vas abjectionis,

color, ses forma, ses loc et ses temps; B. Sainte-Geneviève, nº 1523 5/4, fol. 105. Johannes de Salisbury\_disait en parlant de Platon:

Principio docet esse Deum; distinguit ab sevo tempus, et ideas applicat; aptat hyleu. Invenit hanc animus, dum cuncta resolvit agitque, ut prodant causas cuncta creata suas. Si apecularis bylen, nunc est substantia quaevis, contra nunc eadem creditur esse nihil. Quam dum vestigat ratio, quasi somuia sentit; dumque tenere cupis, mox fugitiva latet. Auris abese sonum sie audit, dum nihil audit; ale oculis tenebras cerne videndo nihil; Defectaque suo sic tactut tangit inane, insipidum gustus nil sapiendo probat; Et nihil olfaciena procul esse revincit odores, qui prisa argutus censor odoris erat.

Entheticus, v. 941.

Gautier de Châtillon s'est servi aussi de cette expression dans son Alexandreis, l. x, v. 6:

Interea memori recolens Natura dolore Principis opprobrium mundo commune sibique, Qui nimis aquatum terrarum dixerat orbem Arcanaeque sui partes aperire parabat, Gentibus armatis subiit turbata verendos Canicie vultus, (h)ylem mirata novumque Intermittit opus et quas formare figuras Coeperat, et variis animas infandere membris-Turbida descruit, velataque nubis amictu Ad Styga tendit iter, mundique arcana secundi.

B. R. no 8359 (XIVe siècle), non paginé. L'auteur du commentaire a donné en marge cette explication: Yle est materia disponibilis et aptabilis ad quamque formam recipiendam. Voyez aussi l'Otia imperialia de Gervasius Tilburieosis, publie par Leibnitz. Scriptores rerum brunsvicensium illustrationi inservientes, t. I, p. 886.

- (1) Noys, du grec Nouz, Intelligence; ce mot manque dans la nouvelle édition de du Cange; il y a dans le Magacosmus un dialogue entre la Nature, l'Intelligence (Noys) et la Matière (Hyle).
- (2) Ce fut pour leur avoir raconté un songe que Joseph excita l'animosité de ses frères et fut vendu à des marchands étrangers; Genèse, ch. xxxvII, v. 7 et 9.
- (3) Cette strophe a six lignes au lieu de quatre, et l'on en trouvera plusieurs autres qui ont la même irrégularité.

postne carmen cecinit, duplis auctus bonis? Qui nos aquis gratiae lavit a peccatis; Palmis, costa, pedibus, in cruce foratis, regno nos restituit; sed, his praelibatis, piscem assum editis, si mel praenotatis. Sermo est Gregorii, vox moralitatis (1): praeit calix culmina; crux, spem majestatis. Culmina per calicis meruit amara Thomas, honor praesulum, gemma Deo cara; nox in lucem claruit, lux tam clara rara, parens novi gaudii contra spem sit (l. fit?) Sara. Vae! et carmen praetuli; volo Vae praeire, vicem secus carminis carmen vocis dirae: sequor morem comici (2), scio vos hunc scire; primum Vae et tristia, post Evax! et lyrae. Jam in navi mystica Thomas, nauta imus, quam jactabant flumina, quam premebat limus, cujus clamor: Domine, salva nos, perimus; reos premens, reis fit foetor, fex et fimus. Zelo domus Domini, zeli dux accensus, juris est funiculo jura Dei mensus: hinc offensus furor est; institit offensus, ut vel justus diffluat, vel ruat intensus. Rus Ammonis dicitur mansio regalis: plaga rus (3) cognominat septentrionalis: struxit hic consilium concilio (l. concio) feralis; hic cum christo (4) Domini fit conflictus talis.

<sup>)</sup> Moralité (dans le sens dramatique), alisation; la nouvelle édition de du ge n'indique pas cette signification. On cu chaire, pendant longtemps, la traiion française des Dialogues de saint goire; cet usage s'est même conservé à en jusqu'au XVIIe siècle.

<sup>)</sup> Un auteur ou peut-être un personnage omédie ; Horace disait dans ses Satires, , sat. v, v. 91 :

Davus sis comicus, atque apite obstipo, multum similis metuenti.

<sup>(3)</sup> Sous – entendu Ammonis, nom du Jupiter Lybien, qui était devenu, comme les autres Dieux payens, une personnification du mauvais principe; voyez Ézéchief, ch. xxx, v. 45.

<sup>(4)</sup> Christus est employé ici dans son sens primitif, Oint de Χριω; on lit dans d'Achery: Hic corpus christi Andegavensis mortuum apportatum aut delatum ad Andegavensem ecclesiam; Spicilegium, t. X, p. 250.

Rixis, probris, minis est publice pulsatus; mitem furor impetit, ut Jhesum Pilatus; non tacet, non titubat, non est immutatus; non est ante Baalim timide curvatus. Cum Naboth legitime mente stabilita. perdam, ait, potius vineam cum vita, quam in hortum olerum sit, me dante, trita, et tutando vineam, stat armatus ita. Cum Job patientia membris loricatis. scutum sibi praetulit bonae voluntatis; munit illum lancea longanimitatis, cassis spei, gladius verbi veritatis. Armis fidit talibus, ut perterrens leo; nil leonis tumidi, nil laevum in eo, solum id conaminis in hoc nazareo (1): mori sive vivere non offenso Deo. Stat in petra firmiter firmi fundamenti; infirmare neguid (l. neguit) hunc fluctus vis vel venti deest pallor vultui, deest timor menti; Danieli comes (2) est feras non timenti. Ut in agnum irruant lupi circumfusi. tractant de legifero, legibus abusi; sed nox patrem liberat, tutrix interclusi; verberantur aerem, vana spe delusi (3).

Ne augmentat (sic) scandalum major angaria (4),

Ligarini 1. 11, v. 539.

<sup>(1)</sup> Homme élevé en dignité, littéralement ceint d'ûne couronne, en hébreu nézer; voyez Genéze, ch. XLIX, v. 26, et Deutéronome, ch. XXIII, v. 16.

<sup>(2)</sup> Compagnon, Pair, et par suite Semblable; cette signification n'est pas indiquée dans la nouvelle édition de du Cange.

<sup>(3)</sup> Le roi voulait forcer Thomas Becket à lui rendre des comptes, et pour échapper à cette humiliation, l'archevêque se sauva de Northampton pendantla nuit, suivi seulement d'un Saxon appelé Skaiman et d'un homme de race française, nommé Robert de Caune.

Die igitur animarum (1164) qui fuit le feria, quintus decimus dies ab illa tertia, ab illo die martis quo apud Nort tunae pugnarat ad bestias, nocte, pu ante diem, in scapha intravit in macirca vesperam applicuit in quodam latere qui dicitur Hodie in Bolonia unam leucam distans a portu qui di Gravelinga; Vita quadripartita, leh. 3.

<sup>(4)</sup> Persécution, Violence; Gunthed dit dans le même sens: Solus ab angariis Italorum paene solutus

se consulte transtulit fugae, fultus via, implens ewagelium (l. evangelium1) et praecepta dia, et furori regio cedens cum Helya (2).

Sic Saulis lanceam fugit Manufortis (3), sic Jacob injurias avidi consortis (4); sic a fera pessima, Puer magne, fortis, tu, Joseph, ereptus es, auctus hora mortis (5).

Exit lucis angelus ab Anglorum metis, jura sanctuarii linquens tapezetis (6), lupis oves, medicis aegros indiscretis, fractae ratis regimen flatibus et fretis.

Ad hunc lucis exitum cessit vitae vena; ad rapinam Sathanas lupis laxat frena; oves et ovilia duplex premit poena, jugo subdens servitus et vorax crumena (7).

Sanctum datur canibus; (a) scurris damnatus, in censura canonum, in re praesulatus; est cum sanctuario clerus confiscatus; confiscatis omnibus, Bel non est pacatus.

Audit (l. Addit) scelus sceleri furor effrenatus; suos jubet eici, nulli miseratus; ex(s)ulat cum lectulo languidus sublatus, anus (l. anu) cum edentula puer recens natus.

O vindictae novitas, novus modus irae! vectos cunis, lectulis, ex(s)ules abire; aegros, anus, parvulos prosequi; punire impotes immeritos; in eos saevire!

C'est l'orthographe grecque, εὐ ἀγγε-

Hélie fut obligé de fuir pour échapper colère d'Achab; Rois, l. 111, ch. xix,

David; Rois, l. 1, ch. xvIII, v. 11. Son beau-père Laban; Genèse, ch. v. 17 et 18. Genèse, ch. xxxvII, v. 33. Il mourut à 110 ans, après avoir vu les enfants de Éphraïm, jusqu'à la troisième génération. L'Ecclesiaste dit de lui, ch. xlix, v. 18: Et ossa ipsius visitata sunt, et post mortem prophetaverunt.

(6) Il faut sans doute lire trapezetis, Publicains: ceux qui comptent de l'argent sur une table, en grec Τραπεζα.

(7) L'avidité du fisc.

mirum si impune vis, Deus, haec transire! mirum si tam cognita fas est re nescire(1)! Sic insontes abstulit filios Rachelis.

Sic insontes abstulit filios Rachelis, in his Christum persequens, impius crudelis; sine fuso sanguine, sine mortis telis, hi et hi parilibus questi sunt querelis.

Job in Thoma genuit series malorum; et hic ventus turbinis, hic fraus Chaldaeorum, damnum hic familiae, damnum hic honorum; sed sub his non subiit lapsum labiorum (2).

Coelum et non animum mutat transmarinus; constans hic et alibi, magis et non minus, premit quicquid imprimit furor serpentinus, in virtute viribus Herculis vicinus.

Crucem ferre Simoni sciens nil prodesse (3), de vi votum efficit, velle de necesse; pressum palam cruciat(l.cruciant) cruces clamimpress palam et clam studuit crucis cultor esse.

Rem mirandam refero, rem horroris miri, sui me sic edocent, timeant mentiri! premi morte jugiter fuit vita viri; multis morte moestius esset sic puniri.

Noctis ei requies (4), somnus expers morae; hausta somni specie, preces mox in ore; fletu fessis oculis, genibus labore, auxit haec praeludia ludo graviore.

Quo quondam sub Judaeae solo sociante, flagris clam affligitur, illo flagra dante;

<sup>(1)</sup> Unde omnia quae erant Archlepiscopi et suorum, diripuit et totam ejus progeniem exilio condemnavit, nequaquam deferens conditioni vel sexui, ordini vel aetati; Legenda aurea, ch. x1, p. 67.

<sup>(2)</sup> La chute des lèvres signifie ici la dégradation des paroles; il ne blasphéma point.

<sup>(3)</sup> Simon le Cyrénéen fut obligé d' à Jésus à porter sa croix (Mathieu xxvII, v. 32; Marc, ch. xv, v. 21); sait s'il était juif ou payen, mais il es tain qu'il n'était pas chrétien.

<sup>(4)</sup> Il y a dans le ms. doctis ei rei

fit in sancto carnifex carnis sacrosanctae. scutica non virgulis equos (l. corpus?) edomante.

Libet in hac serie paululum morari; hanc amaritudinem dulce est profari; sentit quae nec sentiunt plures neque rari, nec sic solent indui, nec sic flagellari.

Explens in canonico monachum, beatus veste se induerat utriusque status; sub his est cilicio duplici sagatus; aptat hoc femoribus, vestit illo latus.

Ne fallacis gloriae trahat hunc ruina, lineis velaverat saga cilicina (1); sed dulcescit acriter haustum mel de spina, melle litus gladius et virosa vina.

His undatus omnibus vir virtutis tantae, a ministro caeditur; sputica (l. scutica) pulsante, scissa sunt flebiliter vitae patri sanctae collum, dorsum, humeri, nates, crura, plantae.

Esse studens victima partibus his totis, instat reus, innocens precibus et votis; parcit tandem artubus zelus hic zelotis, saepe tinctis sanguine, nunquam non aegrotis; aegris aegre parcitur, dirae dono dotis, post flagrorum ferulas sagis mox admotis.

Post tam levis ponderis roseos ornatus, mox in sagae cyclade loris est arctatus: aptat hoc femoribus, vestit illo latus; fronde fossam, lineis tegens cruciatus.

Reindutis splendidis, hoc (ex)ornans onus, talis suos latuit, vere latro bonus;

phat, sed et femoralia cilicina usque mitem bajulabat, sanctitatem autem tita subtiliter occultabat, ut, salvo sem-

Non solum enim cilicium pro camisia per honestatis rigore, sub decentia vestium et apparatu utensilium concordaret cum moribus singulorum; Legenda aurea, p. 67. jugis dum his institit annus fit octonus (1), raro interstitium (2), raro rigor pronus.

Ad alternam requiem monet nos poeta; sal in sacrificiis exigit propheta (3), nec quid minus scriptum quam sunt indiscreta (4); par est homicidii, crux irrequieta.

Sanctus Thomas, bajulus virgae pastoralis, jugis his septennio praestitit in malis: quaeque nox crucifera, rara (l. raro?), non poenalis ab his nocte libera festi principalis.

Non observans sabbatum ne sit sons et renus (l. reu ut sancta sanctificans verus sit Hebraeus (6) fit dies praecipuus ei jubeleus (l. jubilaeus) : et his vacans et ab his differt (sic) tibi, Deus.

Saepe tortor intulit, sistens a flagellis: homicidam fieri me, Pater, compellis; saepe laxo frigidus, flebili rebellis, ipse se dissecuit, pius versipellis.

Si veraces sui sunt assertores, horum vera est quam refero series rigorum; vere rei seriem, vere rem malorum longe pinxi parcius quam vox assertorum.

Mira sub his parcitas potus atque cibi, sed vetat varietas testium, id scribi;

<sup>(1)</sup> Pour octavus; on ne le trouve dans les dictionnaires que comme nombre cardinal.

<sup>(2)</sup> Intervale; c'est le seul exemple que nous connaissions de cette signification; mais Frontinus définit ainsi *Interstitium*; Quicquid inter duo signa, vel in medio lineae, rectum perspicitur.

<sup>(3)</sup> Moyse, Lévilique, ch. 11, v. 13; Ezechiel, ch. xvi, v. 4. Il y a sans doute ici un jeu de mots: Sal signifiait quelquefois dans la bonne latinité Modération,
Sagesse; voyez Térence, Eunuchus, act.
III, sc. 1, v. 9, et Cornelius Nepos, Alticus, ch. xiii, par. 2.

<sup>(4)</sup> Ce vers est évidemment corrompu;

le premier hémistiche a une syllabe de et ne forme aucun sens raisonnable; être faut-il lire:

Nequae nimis, scriptum est quam sunt indist

<sup>(5)</sup> Pleine de souffrance; le vieux cais traduisait le Poenalis hebdoma moyen âge par Semaine peneuse; signification manque dans la nouvell tion de du Cange.

<sup>(6)</sup> Probablement Hebraeus est dans le sens de Fils de Dieu; il moins blen difficile de trouver un cation philologique; les Septantes tra Heberi par Περατης, Περαιτης, Pa

ne nil tamen exequar, se furando sibi turbis jungit eremum; stans hic, degens ibi.

Ad vos loquor, Praesules, cardinales viri, quibus poena corporis mollibus vestiri, somnus longus, balneis saepe deliniri; hunc signatis merito meritis deliri (1).

Vini tot diluvia, massae tot ciborum, ventris (l. ventres?) cibi gravidi, ructus refertorum, merito vos meritis aequant confessorum; confessorum talium regnum est coelorum!

Facta superfluitas carmen (l. carnem) qua curatis probat hunc cruciferum parem insensatis; sed si nefas reum est, fas res aequitatis; sapuit, desipuit; praeit, retro statit (2).

Virtus culmen contulit tempore priori, non humana gratia, neque jura fori; honor erat oneri culminis rectori; situs, munde vivere; carnis crux, honori.

Nunc novata tempora novum habent statum; merces novant graduum fora dignitatum; virtus expers pellitur; pompa fert primatum; genu flecti(t) sanctitas; praesidet peccatum.

Affligebant praesules temporis prioris labor, virtus, habitus nimii rigoris; mortales ang(e)lici fecerant nitoris nitens mens interius, situs rigens foris.

Aevi nostri praesules lex haec ornat morum: mensae sumptus splendidus; habitus porcorum; votum opus sitiens, labor institorum; o(h)! quam grata sanctitas talium sanctorum!

Pour delirari.

(2) Il faut sans doute lire:
Sapuit, desipitis; praeit, retro statis,

Erat cura praesulum, tempore priorum, victu frui sobrio, salus subditorum; erat erga subditos prius rigor horum; dum stetit, dum institit, nil hic indecorum.

Aevi nostri praesules urit Evae cura; bursae, ventris, lateris (1), eis cura, jura; inest eis obvium (2) cura satis dura, diffluens remissio, crux sine mensura.

Cathedram nunc Moysi(s?) regunt in pastores (l. importantes, vanae gloriae, mammonae cultores; [tores parcunt ad paralysim (3) verbere tortores; usus vitae devii, ductu didutores (l. deductores?).

O (h)! quam sensit dissona talibus vir talis! Thomae tam pompaticis vita tam poenalis! ejus cesset aemulus (4) insultare malis! diem probat vespera; decus, dos finalis.

Longi tractu temporis te spirante, Thoma, nauseam terrigenis, superis aroma, aegrum deslens filium, aegra mater Roma, sedet veste lugubris et inculta coma.

Cum Edom indomito Jacob flens coffictum (1. conflictur pacem monens mutuam, increpat conflictum; Edom prece, monitis, minis, non devictum vinxit aequo laxius matris maledictum (5).

Nolentes (hi?) reverti cor induravere, Pharaonis fraudibus, legibus megaerae,

(1) Volupté, comme Venter, signifie Gourmandise; Juvénal a dit dans le même sens:

Sens:

Nec queritur quod

Et lateri parcas, nec, quantum jussit, anheles?

Satire VI, V. 38.

(2) Contraire, Odieux; un exemple semblable se trouve dans le du Gange de M. Henschel, t. IV, p. 690, col. 1.

(3) Paralysis est employé ici de sens du grec Παραλυσις; nous n'en naissons pas d'autre exemple.

(4) Ennemi; on le trouve déjà av sens dans Virgile, Aeneidos 1. v, v. et dans Tertullien, Apolegicus, ch.

(5) Jacob, le bien-aimé de sa mère glise), signifie ici saint Thomas, et i ou Ésaü, Henri II. aspides de apibus, de tyrannis ferae, tetros in teterrimos mores mutavere.

Nati patres abdicant (o nefandum morem!); opem, aegri; pervium (1) devii ductorem: grex, pastori dedecus spondens et angorem, juramento celebri firmat hunc furorem.

Profanatur publice coelitum germanus; vir famosus fama fit judice profanus; fit in fama (l. infamis?), proditor, exlex christianus: exlex mecum talis sit quisque christianus!

Ipsi caeci principes, caecis conductores, in hanc secum foveam miserunt minores: de piis apostatas creant subversores, et fiunt, et faciunt ethnicis pejores.

Sic pugnabat Chanaan cum Israelita; sed sol risit nubilum, lutum margarita; sub tam grandi grandine, sub tam trita vita, scutum ejus statuit urbs in monte sita (2).

Post tot zelos nata pax, non de pacis colo, patrem natis reddidit et natali solo; cum vox pacem resonat, et cor: pacem nolo; pax est ea picea (3) sono pacta solo.

Aegras dat inducias latro viatori, sabulo vis turbinis, vis procellae flori; lupi cum ovicula ludus est dolori; vere lupus lusor est qui dat dolo mori.

Sic blanditus est Joab suo successori,

Mas actif:

Qua fintus agit , qua pervius ensis

Punicorum l. x, v. 249. (2) Il y a là une allusion que nous ne Immes pas sûr d'avoir comprise; nous Imposons cependant qu'il s'agit de Saba-

<sup>(</sup>f) Silius Italicus l'employait aussi dans un rim, où les Israélites se réfugièrent après leur combat contre les habitants de Haï.

<sup>(3)</sup> Noire comme de la poix; paix perfide; cette expression, d'autant plus remarquable qu'elle n'est pas amenée par la rime, ne se trouve point dans les glossaires que nous avons consultés.

ferro manum applicans dum os jungit ori (1); sic con[c]lusit Ismael fratri juniori, ludens ad ludibrium, par persecutori (2).

Foedus inops fidei res est plena praelis (3); iter Caim cum Abel sub diversis zelis; male mulcent oscula quorum crux sub velis; male salus (1. sanus?) percutit melle litis telis.

Ut post Syrtes mittitur in Charybdim navis, ut laxatis laqueis invescatur avis; sic remisit exulem male pax suavis, miscens crucis poculum sub verborum favis.

Flatibus et fluctibus transitis tranquille, tutum portus impulit in latratus Scyllae; austris junctis Boreae fit latratus ille, fluctuum diluvium haec pluerunt stillae.

Quidam terrae malleus, civis Aquilonis (4), venam solvit jurgii fons seditionis; inspiravit turbinem perturbationis, per quam odor anglicae foetet regionis.

Haesit ei, belliger contra virum sanctum, quidam de confinio choreae Gigantum (5);

(t) Dixit itaque Joab ad Amasam : Salve, mi frater. Et tenuit manu dextera mentum Amasae, quasi osculans eum.

Porro Amasa non observavit gladium, quem habebat Joab, qui percussit eum in latere et effudit intestina ejus in terram, nec secundum vulnus apposuit, et mortuus est

Rois, l. 11, ch. xx, v. 9 et 10.

(2) Cumque vidisset Sara filium Agar Aegyptiae ludentem cum filio suo dixit ad Abraham :

Rjice ancillam hanc et filium ejus: non enim erit haeres filius ancillae cum filio meo. Genèse, ch. xx1, v. 9 et 10.

- (3) Praeliis; nous avons déjà vu Eicio et Obicio.
- (4) Un fléau de la terre, un associé de la tempéte; si cette interprétation, qui s'é-

carte un peu du sens habituel de Civis n'é tait pas fondée, il faudrait sans doute écri et vis aquilonis.

(5) D'une famille à peu près inconn comme celle de la troupe des Géants; I vénal a dit dans le même sens, Satire 1 v. 38:

Unde fit, ut malim fraterculus esse Gigantum.

Peut-être cependant Giganies signifie les mauvais-esprits, et le poëte a-t-il va dire: Près de s'associer à la danse des mons, ou, pour nous servir d'une exp sion populaire, de figurer au sabbat. Il git peut-être de Richard de Laci, qui accusé d'avoir excité la colère du roi ca saint Thomas, dans une lettre anou (Rerum gallicarum scriptores, t. 19, 256), et que l'archevèque excomme ainsi que l'évêque de Salisbury, comme

complex el additur ex te, Trinovantum novans in cognomine saecularem cantum (1).

Hinc sunt sata semina, per quae turbo totus, per quae ventus turbinis est imie (l. îmis) permotus, princeps ille sibilus (2), si sit nitro lotus, si sit rasus punice (l. pumice), non erit ignotus.

Extunc scelus ausa est militaris manus, quo eclipsim pertulit sol meridianus, quo in patre filius caede fit prophanus, quo in sacro secuit Christum christianus.

Solis in solemniis, feta solem stella, feta castis finibus et signata cella, quinta lux dum agitur, pacem turbant bella; festum, lamentatio; cantica, procella (3).

Cum sole sol occidit, sol cognatus solis; his ornandus moribus, ille praeest polis, sed his rite raptus est, his prostratus dolis: quis dolus dolosior quam in patrem prolis?

Reprobantem reprobos, debitos ruinis, invaserunt praesulem litibus et minis bini bis, de finibus missi transmarinis;

ritatum iffarum auctor et fabricator; *Ibidem*, 1. 248. Au reste, les allusions toutes peronnelles que renferment ces strophes les endent peu intelligibles.

(1) Ne changeant rien qu'un nom dans es chants satiriques des habitants du Midesex; Tρινοσντες dans Ptolémée; Trinomites dans Caesar, De Bello gallico, v, ch. 20, et Tacite, Annales, l. xiv, h. 31. Om lit dans des Lettres de grâce e 4401: Les compaignons de la parroisse ainte — Marguerite en la ville de Saintmentin, signifierent qu'ilz donneroient un hapeu de fleurs au mieux chantant une hanson de siecle; dans du Cange, t. VI, 20, col. 2.

(2) Sifflant comme un serpent, la repréintation mythique du mauvais principe dans l'Apocalypse et dans les écrivains juifs et chrétiens du moyen-âge; ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, Godeschalkus disait dans sa séquence De una Virgine, str. 8:

Hoc miratur serpens antiquus , calcaneum ejus observabat callidus.

Daniel, Thesaurus hymnologicus, t. II, p. 48.

(3) On lit dans la Vie, attribuée sans raison suffisante par M. de La Rue à Benoît de Sainte-More, et publiée à l'appendice de sa *Chronique rimée*, par M. Francisque Michel:

Marresdi esteit le quint jur de la nativite nostre Seiguur, apres manger, quant il de gre, a graut honur, sosfri la mort pur Deu amur en fei garder. dedit haec sors provida nomina bis biniş (1).

Tres sunt ii, Villicus (2), Thrax (3) et Ursi natus (4); ut sit tetras, tribus est Brito sociatus (5); ut sint ex re nomina, reddit hos reatus traces et mortiferos, ursos, bruti status.

Ab his dum impetitur, petitur patronus, ut, absolvens noxios, sit a bono pronus (6); papa quod imposuit ut deponat onus; si id mali egerit, malis erit bonus.

In sua metropoli[m], sede sua tentum impetit hoc (l. hunc?) incitans sibilus serpentum; sed in vanum incitant, sibilant in ventum, [tum (7). se commassant azymis expuens (l. spuentes?) fermen-

(1) Ce fut une parole au moins bien imprudente de Henri II, qui détermina quatre de ses courtisans à traverser la mer pour assassiner Thomas Becket. Voyez le Vita beati Thomae quadripartita, l. 111, ch. 11, p. 19, et la lettre de Johannes de Salisbury, insérée dans le Rerum gallicarum scriptores, t. XVI, p. 519.

(2) Jeu de mots sur le nom de l'un des assassins de saint Thomas :

Li terz esteit un bacheler, Hug de Morvil l'oï nomer.

Vie de saint Thomas de Cantorbéry, v. 931.

(3) C'est encore un jeu de mots:

Li altre est Willem de Tracy
dont vus sovent avez oi,

de grant valur. Vie de saint Thomas de Cantorbéry, v. 925

Thrax signifiait un gladiateur et un barbare: Homo Thracus, inquit, ex ultima barbaria; Aulu-Gèle, l. xix, ch. 12.

(4) Jeu de mots:

Li uns fu Rainald, le filz Urz, qui malment ad fini son curz en folie.

Vie de saint Thomas de Cantorbéry, v. 919.

(5) Li quatre fu le Breton qui ad ovre cum bricon par l'Ennemi.

Vie de saint Thomas de Cantorbery, v 937. Brito avait pris pendant le moyen âge le sens de Voleur, Pillard (voyez du Cange, t. I, p. 779, col. 2); mais la strophe suivante semble indiquer que le poète songesit seulement à la ressemblance de Brito avec Brutus. On it dans l'Entheticus de Johannes de Salisbury, v. 1669:

Nam quantum patitur Britonis natura vel ordo, indulget studiis, carminibusque vocat.

- et Li plus sot en Bretaine était un dictor populaire du XIIIs siècle, qui a été recueille par Crapelet dans ses Proverbes et dictors populaires.
- (6) Nous ne connaissons pas d'autre exemple de pronus suivi de α, et il es d'autant plus remarquable que rien n'empéchait le poëte de dire : Sit ad bonum pronus: c'est sans doute la forme romand du datif.
- (7) Il y a encore ici un jeu de mots Azymus signific Pain sans levasn, et, pa métaphore, Saint, Sans péché: Levain (ζυμη) avait déjà la signification de péché dans saint Luc, Évangile, ch. x11, v. 1, e dans saint Paul, Épttre aux Corynthiens I, ch. v, v. 7. Aussi Phavorin appelaitle pain azyme xαθαροι άρτοι, et à l'exemple des lévites (Genèse, ch. xx111, v. 18: ch. xxx11, v. 26), les prêtres chrétiens m consacrent à Dieu que du pain sans levain.

Rite scelus ratus est lutum deaurare: Chore, Dathan, Abiron justis innormare (1), Lazare, te mortuum vinclis extricare; veni foras prius, est post exvinculare.

Canonum in serie jus est regulare suos sibi praesules, papa (l. papae?) secundare; nemini quos implicat competit laxare. ut sit ejus solvere cujus est ligare.

Frustra fessant (2) milites praesul dum frustatur, in ma (l. mi) de milicia, I in A mutatur; secum secans populum miles malignatur; non erit miliciis (l. maliciis) ante caedem satur.

Dum ad aram confluent, aulae mutans sedem, cum suis subierat sanctam Sanctus aedem; sub Nerone Senecae novit hic mercedem, sub Herodis legibus novi vatis caedem (3), Zachariae sub Joa[s] caedem et haeredem (4); o felicem, Thoma, qui te huc tulit pedem!

Patrem non eriperet fratrum grex fidelis, ostium obstruxerat fisus his cautelis; o(b)stans pater intulit, est in his tutelis persequens obsequium pietas crudelis.

Seram, Fratres, pellite cura cum rebelli; lex est hic vim perpetim (l. perpeti), non vim vi repelli; non in domo Domini regar lege belli; non erit, me praeside, templum arx castelli.

(i) Associer, Assimiler; c'est donc à tort : français Fesser, qui signifie fouetter, e Carpentier proposait de corriger Innorwe par Inornare dans un passage de illaume de Jumièges; voyez du Cange, III, p. 839, col. 3, éd. de M. Henschel.

ballre.

<sup>2)</sup> Ce mot manque dans la nouvelle édissus, ou un verbe conservé dans le lipomènes, l. 11, ch. xxiv, v. 21 et 22.

<sup>(4)</sup> Ce mot semble signifier ici héritage, a de du Cange; nous ne savons si c'est comme le Hereda de la Loi des Burgondes, tif de Fatiscor, formé du participe tit. 86; voyez sur Zacharie et Joas, Para-

Se passurum praedicans Jhesus probra gentis, sic errorem renuit Petri renitentis; Thomae vox haec aemula vocis est sequentis: vade retro, Satana, carnis sunt quae sentis.

Imperat et impetrat patris vox severa; cedunt ostiarii, cedit pulsa sera; intrant canes Stygii, duce te, Megaera; hominum in specie daemones revera.

Strictis intrant gladiis, efflant hunc furorem: hostem regni quaerimus, regis proditorem, Thomam temerarium, perfidum pastorem; jamjam quem est meritus sentiet furorem.

Hic sum, ait legifer Satanae collegis, neque regno pestifer, nec saluti regis; Thomas sum, dominici dictus pastor gregis, pro tutela perimi promptus sacrae legis (1).

Non a dolo dolus est talis alienus, quo in Christum irruit coetus dolo plenus; habet id quod legitur, hoc loquendi genus: ego sum quem quaeritis, Jhesus Nazarenus.

In meandi serie Jhesum imitatus, sese palam obtulit sponte propalatus, hic est Christus obvius, hic Judae reatus, hic a magistratibus missus grex armatus.

Inhiant et ineunt scelus scelerati; membra caput lacerant; patrem necant nati, homicidae plurimi, uno viso pati, monachi, canonici, praesules, legati.

Res stupenda posteris, horror hac aetate! non arcentur gladii loci sanctitate;

<sup>(4)</sup> Ici le poëte suit exactement l'histoire; voyez le Vits quadripartits, i. 111, ch. 17 p. 450.

matrem orbant filii, trucidato patre; in matre perimitur frater a confratre.

In macellum area vertitur altaris; in altaris area ruit lux solaris; quinque passus impetus ensis militaris, tortus est dominici prelo torcularis.

Vulnerum in numero formam fert Messiae: situ fert martyrii formam Zachariae; Thomas Thomae Dydimae (l. Dydimo) par est, fati die (1); quintum habet hunc et hunc partus matris piae.

Ferarum(a?) foliis (2) fuso jam cruore, cerebrum diffunditur inhumano more; arae vernat area candido rubore, tanquam (h)ortus liliis roseo cum flore.

Nato Christo, justus est propter Christum stratus; coelitus cum Stephano, cum Johanne natus; dignus Dei gratia digne decoratus, et cum Innocentibus innocens litatus.

Ensem hic, tu asciam, sancte Dionysi, passi poena simili verticis abscisi; pares rosas additis (h)orto paradysi; estis pari pretio pares mihi visi!

fut percé d'une lance au pied de la croix, et une inscription y a conservé le souvenir de son martyre.

(2) Il faut sans donte lire Folicis, Folic, Outrage, Crime. Carpentier cite ces deux vers du Roman d'Alixandre qui ne se trouvent pas dans l'édition de M. Michelant:

Ne unques a nul jour ne l'vit-on courroucier, Ne franc homs de parole il ne volt folingier.

Se folier qui se trouve dans le v. 1966 du Roman de Horn et Rémel, publié par M. Francisque Michel, a la même étymologie.

<sup>(1)</sup> La fête de saint Thomas Dydime se célèbre maintenant dans l'Église latine le 21 décembre ; il semble résulter de ce passage qu'on l'a avancée de huit jours après la canonisation de saint Thomas Becket. Au reste , tout est fort obscur dans la vie de saint Thomas Dydime (δυδιμος est la traduction de l'hébreu Thoma, Jumeau); selon saint Clément d'Alexandrie, Stromales, l. 1v, p. 502, il n'aurait pas même souffert le martyre; mais les autres Pères le font supplicier à Calamine, dans les Indea, d'où sou corps fut rapporté à Édesse; selon les Portugais, c'est à Méliapur qu'il

Aequant (l. Aequat?) se Parisius urbs Dorobernensis (1) dum securis seriem aemulatur ensis; geminum p(r)aepucium nullis par impensis (2)! oh! quam gratis gratum est supernorum mensis!

Pastor dum percutitur, sparse sunt (1. sparsum est) ovile; ut se fuga liberet, fugit hic et ille; fletus fit in populo, clamant flentes mille; nostrae meta lucis est hujus mors scintillae.

Mala malis cumulat Satanae satelles, praesulis post praesulem vellitur suppellex (3); thalamos et stabula vastant versipelles, cedi junctis spoliis vix adhuc imbelles.

Mira miris persequor; manibus piorum procurato mortuo more mortuorum, vermes tot in vestibus visi sunt sagorum, ut sit caedes altera morsus tot tortorum.

Dicam quod hic sentio de hoc sacro reo: cauda juncta capiti se libavit Deo (4); finem dum diffinio, dum per vitam meo, martyr est, me judice, quaeque pars in eo.

Quid nunc agis, Moyses (l. Moysis) Deus, Pharaonis? ubi virga vigilans crux cor(r)eptionis? manna si superfluit, vermes interponis; mannae virga socia normam dat patronis.

Ad radicem arboris ferrum non appones? blande terret tonitrus sibilo si tones:

- (1) Parisius est ici sans doute pour Parisiis; on lit dans le Vita B. Thomae quadripartita, h. 1, ch. 4: Parisius vero per abqued tempus studens. Quant à Dorobernensis, ou, comme dans Bède, Dorovernensis, c'est Cantorbery Δαρουερνον dans Ptolèmée, et Durovernum dans l'Itinéraire d'Antonin.
- (2) Praepucium est ici sans deute pour circoncision, sacrifice.
  - (5) Cette rime prouve, ce qui résulte

d'ailleurs de l'orthographe d'une foule de manuscrits, que le x avait, pendant le moyen âge, un son très-voisin de celsi du s.

(4) Il s'offrit tout entier à Dieu; les Italiens disent proverbialement dans un sem analogue ne capo, ne coda; et on lit dan Plaute:

Quin nec caput nec pes sermonum apparet.

Asinaria, act. 111, scen. 111, v. 139.

in Ophni et Phinees, Pie, pius non es, Hely, sine verbere si tam reros (l. reos) mones. Sed in coelum ponere vereor os meum, neque reum denoto Pharaonis Deum; eos reos judico dehortantes eum, filios sangissuge (l. sanguisugae) qui sic ornant reum (1). Vere, Roma, nimis est; eris sitibunda, vorax, irreplebilis, inferis secunda. Non et (l. ne?) est? praeposterat lucri spe jocunda, probos censet reprobos et immunda munda (2). Dudum terras domuit, domina terrarum, colla premens plebium, tribuum, linguarum (3); nunc his colla subjicit spe pecuniarum; aeris fit idolatra (4) dux christicolarum. Romae, si tu reus es, vis absolvi? prome; aes, ut sumas veniam, in os ejus vome: prece sancti nummuli perorante pro me, si blasphemus fuero, mox placebo Romae (5). Si te Roma reputat parricidam, moechum, Symonis apostatae cor habeto caecum;

<sup>(</sup>i) La sangsue est la Cour de Rome : tuccup d'évêques anglais montrèrent une timosité singulière contre Thomas Becket, the après sa mort; selon une lettre de tannes de Salisbury : Inhibuerunt nomine tièce potestatis ne miracula quae fiebant siquam publicare praesumeret. Ils diciat : Corpus proditoris inter sanctos pontes non esse humandum, sed projicienmin paludem viliorem aut suspendendum me patibulo; Rerum gallicarum scripmu, t. XVI, p. 618.

<sup>(2)</sup> Thomas Becket disait lui-même dans le lettre au cardinal Albert: Nescio quo neto pars Domini semper mactatur in cuis (romana).... condemnantur apud vos livei exules innocentes, nec ob aliud nisi pia pauperes Christi sunt et imbecilles; lerum gallicarum scrippores, t. XVI, 446. Il osait se plaindre au pape Alexarte III lui-même de sa partialité pour le vi; lbidem, t. XVII, p. 563.

<sup>(3)</sup> Comme le vieux-français Langue, Lingua signifie ici Pays; on lit dans Guillaume de Tyr: Hoc autem debent observare in his omnibus... cujuscunque linguae, cujuscunque nationis, cujuscunque fidei; Belli sacri historia, l. xxII, ch. 33.

<sup>(4)</sup> Cette syncope d'Idololatra manque dans la nouvelle édition de du Cange, mais on y trouve Idolatrare et Idolatria: c'est la forme romane.

<sup>(5)</sup> Nous avons déjà publié des pièces où le même reproche d'avidité est dirigé contre la Cour de Rome, dans nos Poésies popudires latines, p. 231 et 407; celle – of prouve que ces violentes diatribes étaient beaucoup plus générales que ne le croyait notre savant critique du Journal des Savants qui les attribuait à quelque partisan des doctrines vaudoises.

fer argenti lilia, rosas auri tecum: hi di sacrant reprobos, scelus reddunt aequum.

Res est et non fabula, rata res et non vana, forum est venabulum (1) curia romana; reis vendit veniam, approbans profana, ut in forum venditur lutum sine lana.

Insons Thomas caesus est; Roma, quid egisti? cedis in artifices; fratres Antichristi emunt male veniam, pejus vendidisti; lis est haec sub judice ante thronum Christi (2).

Manus, pedes, labia, si lavet Pilatus, per salutem Caesaris mundum se testatus; si per astra Lucifer juret adjuratus, non haec reos expiant, non delent reatus.

Quod tam pii facti sunt in auctores rei, quod rodendo mortuum necdum parcant ei, nota loquor, denotant nota notus (3) mei: lis est haec sub judice ante thronum Dei.

Morem sequor comici; malis finem pono, flebile principium fine mutans bono; lyra[t] mutat elogus dulci plaudens sono, Thomas sedem carceris celso mutat throno.

Ver proscripsit hyemem, flores paruere; cetus quem sorbuerat vivit Jonas vere; nostra sentit Ninive-Jonam reflorere, vae vertentem in evax, fletum in gaudere.

<sup>(</sup>i) Ce mot manque dans tous les glossaires; mais l'étymologie en est trop évidente pour que sa signification présente aucune difficulté: nous ignorons seulement si c'est un adjectif ou un nom substantif. Dans le premier cas ce vers signifierait la Cour de Rome est une place publique aux marchandises (une halle), et dans le second un marché, une boutique.

<sup>(2)</sup> Il y a là un souvenir d'un vers d'Hé race que nous retrouverons plus bas : Grammatici certant et adhuc sub judice lis est.

Grammatici certant et adhuc sub judice lis est.

Ars poetica, v. 78.

<sup>(3)</sup> Probablement *Notus* est un géniti quoiqu'il ne se trouve dans aucun lexiquet et signifie connaissance.

Jonae jungit foedera Thomas col... oinus (1) quem livoris sorbuit furor bel(l)uinus; jam in tuto residens, jam Deo vicinus, implet Dei laudibus terrae nostrae sinus.

Vicit Cantuaria Montem Pessulanum (2); victa (et) Salernia jactant se in vanum (3); Thomas, novus medicus, dum apponit manum, signans insanabilem, mox resignat sanum (4).

Nova viri gratia digna recenseri, vivum nunquam medicum mortuum mederi, facit mors cum medicis operam deleri, facit hunc mors medicum, meta dat augeri.

Non haec subest physica poenis (5) doctrinae, neque pulsum contulit, neque vas urinae; non est opus hominum modus medicinae, medicinae modus est opus vis divinae.

Thoma(s) prelo proficit, incipit finitus; vivere (l. vitae?) vivit mortuus signis insignitus, qui Cantuariae (6) miros novat ritus; fit hic gustu dulcium paradysi situs.

Hic novavit vetera paradysi jura; novus ejus fluvius nostra rigans rura; hic lechitus (7) olei vasa poscens plura; hic ubertas olei stat non defectura.

Hic effectu multiplex manna, coeli panis;

ont Deus cinc morz resuscitez, treize leprus del cors mondez dedenz l'eglise.

Vie de saint Thomas de Cantorbéry, v. 1249.

- (5) Il faut sans doute lire portentis ou poculis.
- (6) Il manque une syllabe à cet hémistiche; peut-être hic.
- (7) Corruption de Lecythus, dont nous avons déjà vu un exemple, p. 8.

<sup>(</sup>i) il y a un treu dens le parchemin, ais il semble antérieur à l'écriture.

<sup>3</sup> Montpellier ; c'est une nouvelle preuve le la célébrité de son École de Médecine , le la Sile siècle.

<sup>(</sup>a) Nous ne connaissions pas d'autre poculis.

Nous ne connaissions pas d'autre faut-il lire (6) li sita (quoque) Salerna.

<sup>(4)</sup> Et jusque dout anz fussent passez spres qu'il fu martirez cu (l. en) Deu servise,

hic emundans Naamam fluvius Jordanis (1), hic (in)colis Syloe (2) salus male sanis, lumen coecitatibus conferens humanis.

Donum Petri datur hic claudo spem habenti, donum dono ditius auro (l. auri) vel argenti; hic dat Potens effeta loqui, non loquenti; surdus audit; effluunt morbi virulenti.

Hic est furta retegens novi ars sophistae (3); hic insanos lenies (l. leniens?) cythara psalmistae; hic das vitam mortuis, vitae dator Christe; hic ad Thomae gloriam pellis omne triste.

Hic descensus Angeli; hic est aquae motus; hic datur salutifer aquae mixtae potus; hic est quo spem refovent notus et ignotus, cum insomni somnians, astans et remotus.

Sortitus rudiculum, jam fit sermo ratus (4), Romae Cantuariam aequant commeatus: est in Thoma supplice Jacobitae status (5), conchis his (1. hinc et) vasculis remeat ornatus.

Ecce fera pessima Joseph ille stratus, ecce vivit mortuus, statim dominatus;

- (1) Naaman était un général de l'armée du roi de Syrie, Benadad, qu'Élysée guérit de la lèpre, en le faisant se baigner sept fois dans le Jourdain; *Rois*, 1. 1v, ch. 5, v. 1 et 14.
- (2) C'est la fontaine connue sous le nom de Regel ou du Foulon dans Josué et les Livres des Rois. L'eau en était salée suivant Monconys, l'oyage de la Terre sainte, t. II, p. 38; ses propriétés bienfaisantes lui avaient été accordées à la prière du prophète Isaie; saint Épiphane, De vita et morte prophetorum, p. 248.
- (3) Quidam autem illusor aquam simplicem pro aqua sancti Thomae domino suo in pixide obtulit convivanti, cui dominus ait: « Si nil unquam furatus fuisti mihi, sanctus Thomas aquam huc te deferre permittat; si autem reus furti es, aqua ipsa protinus evanescat.» Huic igitur dicto con-
- sensit sciens, quod pixidem aqua nuper implesset. Mira res! Pixidem continuo aperuerunt et vacuam invenerunt, sicque serviens in mendacio reperitur et furti reus evidentius approbatur; Legenda aurea, p. 69.
- (4) Ce vers semble indiquer une poésis populaire dans le sens gressier du mot; mais l'affectation des jeux de mots et la recherche du style et des pensées nom empéchent de prendre à la lettre la pites de cuiere que le poête se vante d'avoir reçue comme un témoignage d'approbation.
- (5) Il faut sans doute lire Thomae; Jacebita, Pèlerin de saint Jacques, et par suits simplement Pèlerin, est une crase de Jacebipela qui se trouve dans le Glossaire de Johannes de Janua.

ecce quem submerserat olim, enatatus; ecce quem damnaveras (l. damnaverat), martyr est beatus!

Martyr, praesul, monache, flos canonicorum, voti compos, medice Thoma, spes Anglorum, vitam nostram statuens pio statu morum, nos post mortem munere munera piorum!

Prece tua precibus annuens tuorum, praestet id quod petimus regni rex coelorum! Amen, [Amen, Amen (1).

Cène de Johel (2).

Galileae rex inclitus, suis Johel est cognitus;

(1) On lit à la fin :

Finito libro reddatur cena magistro.

iis ce quatrain :

Annus millenus centenus septuagenus, primus erat, primas quo ruit ense Thomas; Quinta dies Natalis erat, flos orbis ab orbe vellitur et fructus incipit esse poli.

tst une épitaphe déjà publiée par Leyser, litoria poetatum et poematum meditimi, p. 437, où il a imprimé par ermit ans le dernier vers pellitur. Elle tarte, comme on voit, de l'opinion gériale des historiens qui fixent à 1170 le tarte de Thomas Becket, et il existe latres dissentiments d'autant plus remarables qu'ils se trouvent dans des écrims à peu près contemporains. Ainsi lablus a Voragine indique une date entre plus récente : Quibus dictis venerant caput gladiis implorum impetitur, tra capitis corona praeciditur, cerebrum e ecclesiae pavimentum dispergitur et mtyr Domino consecratur, anno Domini lesimo CLXXIV. Au contraire, l'auteur la Vie en vers français que nous avons fi citée plusieurs fois, la recule jusqu'à in:

De la seinte Incarnacion de Jhesu, nostre redempcion avom trovée, desque la mort de cest baron mil anz et cent sesante et set

Vie de saint Thomas de Cantorbéry, v. 1135. (2) Ms. B. R. no 5609, commencement et fin; l'écriture a les caractères ordinaires du lXe siècle. Ce poëme était certainement chanté, puisque la strophe qui commence par

Helisaeus in aratro

est notée : c'est une simple versification de la Cène attribuée à saint Cyprien. Nous en avons déjà publié une dans nos Poésies populaires latines, p. 193, dont l'auteur se nomme Jean :

Quisque cupitis salutantem me Johannem cernere, nunc cantantem auditote, jocantem attendite.

Dans Pasini, Codices manuscripti Bibliothecae regii Taurinensis athenei, t. II, p. 7.

Il en existait une seconde par un moine de Reims, nommé Azelinus, dont Saumaise a cité deux passages :

> Joseph talari tunica vestitur innocentia; infectam capri sanguine tollit pro pulchro munere

Notae in Vopiscum, p. 397.

Helciae pulchra filia, secura per pomoeria, Susanna fert castaneam.

Ibidem, p. 410.

et d'évidentes ressemblances de rhythme et de langue nous font croire qu'ils appartiennent à la pièce dont nous publions le commencement. in Orientis partibus, fulgens dignis operibus.

Jam nuptiae de pluribus implentur discumbentibus, mali sunt cum pejoribus, boni cum melioribus.

Cum Johel facit nuptias, vocat personas congruas; disponuntur sedilia per palatina spatia.

Usurpant sedes citius qui loti sunt temperius, se praesentant convivio sub Johelis dominio.

Jam manus lavat Naaman (1), mersus Jordane septies, quem non aufert ulceribus Pharphar, Damasci fluvius (2).

Invitatorum manibus Amos (3), vir armentarius, siccomoros evellicans, aquarum fundit copias.

Foenum deportant Jacobus, Andreas discumbentibus; sed sternunt convivantibus duo, Mathaeus et Petrus.

Cum mensam ponit Salomon multi currunt ad ferculum;

<sup>(1)</sup> Voir la note 1, p. 92.
(2) Le Pharphar était un des fleuves de Damas, ou plutôt un des bras du Barrady ou du Chysorroas; voyez Rois, l. IV, ch. 5, mùrir; ch. VII, v. 14.

<sup>(3)</sup> Le prophète Amos répondit à Amasias: Je mène paître les bœuss et m'occup à piquer les sigues sauvages pour les sain mûrir; ch. vii, v. 14.

nam locum sibi praeripit unusquisque quem reperit.

Post nuptiarum dominum Adam, pater mortalium, de limo terrae conditus, ficus sedet in frondibus.

De viro sumpta femina heu! sedet super folia quae ficus lata peperit, quae se tegendo consuit.

Parricidalis et Cain qui toto vultu concidit, trux sedet super sarculum quo fratris sparsit cerebrum.

Abel, felix puerulus quem respexit coeli Deus, en sedet super vellera, munitus innocentia.

Noë, faber justissimus, novus cultor ex vitibus, sedet horis convivii super archam diluvii.

Post risum Sarae conjugis Abraham sedet (1) nuptiis super radices ilicis sui cum massa generis.

Loth sedet, frater Abrahae, qui fugit ignem Sodomae, super salis materiem (2) quae deficit per pluviam.

<sup>(</sup>i) Nous supprimons in qui est inutile pour le sens et donne une syllabe de trop au vers.

<sup>(2)</sup> Il faut sans doute lire materiam

Post haedorum pelliculas sedet deceptus Isaac super arae cacumina, ut holocausti victima (1).

Sara quae centenaria recepit muliebria, ridet post tabernaculum et sedet super ostium.

Pilosus factus Esau, venator, velox impetu, post pulmentum, post bucinam vi(x) sedet super pharetram (2).

Duas sedes Jacob habet, petram scalamque possidet; super petram tamen sedet, Deum qui vidit in Bethel.

Et sedet ex industria jam Rachel super idola quae furto Laban abstulit et sub stramento condidit.

Israhel primogenitus, Ruben, dolor fortissimus, super stratum patris sedet, quod maculavit turpiter (3).

Simeon frater cum Levi, non est puer consilii;

<sup>(1)</sup> Isaac faillit être offert en sacrifice par Abraham, et fut trompé par Jacob qui, afin de se faire passer pour Ésaü, se couvrit de peaux de chevreau; Genèse, ch. XXVII, v. 46 et 23.

<sup>(2)</sup> Ésaü était un grand chasseur; Isaac lui dit; Gonèse, ch. xxvii, v. 3: Prenez vos armes, voire carquois et votre arc, et sortez dehors.

<sup>(5)</sup> Ruben abusa de Bala, concubine de son père; Genèse, ch. xxxv, v. 32, et ch xlix, v. 4: suivant le Testament de douze patriarches, il en conçut une tell douleur, qu'il s'imposa pour punition d'en sept ans sans boire de vin et sans mange de pain ni de viande.

super murum fractum sedet, dispergendus per Israhel (1). Juda sub fratrum laudibus super praedam sedet citus, cujus sunt utraeque manus in hostium cervicibus (2). Et super navem Zabulon sedet juxta convivium, maris deductus fluctibus, venti se credens flatibus (3). Et sedet tributarius Is(s)achar, fortis asinus, super vectigal et onus, quae jam persolvit subditus (4). Factus viarum coluber, super cerastem Dan sedet; sic exoptavit Israhel, manus commutans digniter (5). Octavus Jacob filius vix Gad sedet cum fratribus; ut accinctus in praeliis, sic intervenit nuptiis (6). Aser abundans panibus suis sedet cum patribus (7),

l. Siméon et Lévi sont associés dans le me reproche par Jacob; Genèse, ch. n, v. 5: selon le Targum de Jérusalem is Rabbins, les docteurs de la loi et les lès étaient pour la plupart de la tribu simeon et répandus dans tout Israël.

Après l'inceste de Ruben, Juda fut lière par ses frères comme l'atné; là lui dit dans sa bénédiction : Les lats de votre père vous adoreront; lète, ch. xllx, v. 8, et v. 9 : Juda est jeue lion.

Natural la Tabulon habitera sur le rivage de la rei près du port des navires, et il

s'étendra jusqu'à Sidon; Genèse, ch. xlix, v. 43.

(4) Issachar, comme un âne fort et dur au travail, se tient dans les bornes de son partage; Genèse, ch. XLIX, v. 14.

(5) Que Dan devienne comme un serpent dans le chemin et comme un céraste dans le sentier, qui mord le pied du cheval, afin que celui qui le monte tombe à la renverse; Genète, ch. XLIX, v. 17.

(6) Gad comhattra tout armé à la tête d'Israël et il retournera ensuite couvert de ses armes; Genèse, ch. XLIX, v. 19.

(7) Il faut sans doute lire frairibus.

Jacob est nonus filius, opes concedens regibus (1).

De Bala natus, Neptalim ante sedet quam Benjamin; ex motu cervo similis, dans verba pulchritudinis (2).

Et super saccum Benjamin quem Joseph (l. Jacob) multum diligit, quem turbavit argenteus scyphus in sacco positus.

Joseph a duris fratribus Ismahelitis venditus, jam sedet super modium post adimpletum somnium.

Israhel multi filii, a Pharaone liberi, super recoctos lateres suos sedent per ordines.

Super arenam Pharao sedet cum fracto brachio, in mari curru perdito cum toto suo populo.

Et Moyses in scirpea sedet fiscella concava, virum qui vir Aegyptium abscondit subter sabulum.

Sub tribu sedet Israhel, super bissenos lapides

<sup>(</sup>i) Le pain d'Aser sera excellent, et les rois y trouveront leurs délices; Genèse, s'échappe, et la grâce sera répandue su ch. xlix, v. 20; voyez aussi Deutéronome, paroles; Genèse, ch. xlix, v. 21. ch. xxxIII, v. 24.

<sup>(2)</sup> Nephtali sera comme un cerf

multum robustus Josue sumptos Jordanis flumine.

Et Achar (l. Achan) super regulam quam furto tulit auream, in maledicta Jericho, cum pallio coccineo (1).

Super fenestram femina Raab sedet per saecula, quae viros sub prudentia lini protexit stipula (2).

Ruth, illa Moabtidis, sedet collectis stipulis, quae Booz nupsit legibus sub decem senioribus.

Heli sedendo deficit, suam sellam dum respicit, de qua semel jam cecidit Archam captam cum didicit (3).

Sed super lebetem pares Ophni sedent et Phinees, qui rapuerunt victimam per tridentim fuscinulam (4).

Et super alvearia Jonathan sedet dulcia, qui dissolvit jejunia in die belli tristia (5).

<sup>(</sup>i) Achau, fils de Charmi, de la tribu; Juda, avait, malgré l'ordre de Josué, mservé du pillage de Jéricho un manau d'écarlate et une règle d'or de cintante sicles; Josué, ch. vii, v. 1 et 21.

<sup>(2)</sup> Raab sauva chez elle les espions que sue avait envoyés reconnaître Jéricho, fut exceptée du meurtre de tous les halants; Josué, ch. vi, v. 17 et 25.

<sup>(3)</sup> En apprenant que les Philistins

avaient pris l'Arche d'alliance, Héli ton.ba de son siège à la renverse et se tua; *Rois*, l. 1, ch. 4, v. 48.

<sup>(4)</sup> Ophni et Phinées étaient fils du grand-prêtre Héli et enlevaient pour leur usage, avec une fourchette de fer à trois dents, des morceaux de la chair des victimes; Rois, l. 1, ch. 2, v. 45.

<sup>(5)</sup> Rois, l. 1, ch. 14, v. 27.

Super capram sedet Nabal, colonus et vir Belial, qui sub multis tonsoribus multis est usus gregibus (1).

Et super currus Absalon nondum rex factus in Gion (2), qui suspensus est crinibus condensae quercus frondibus.

David fundibularius et rex bellicosissimus sedet super monticulum, suum tenens psalterium.

Et super mulam Salomon sedet sacratus in Gion, qui ferculum composuit Deigue templum condidit.

Et super jugum Roboam ferens frontem durissimam, qui despexit Jheroboam dignam rogantem veniam.

O(c)hozias, rex Israhel, in cancellis fractus sedet, qui regem (l. regnum) coeli perdidit dum Be[e]lzebub consuluit (3).

Et super pelles fragiles sedet Helias Thesbites, qui de coeli cacumine

<sup>(1)</sup> Nabal, dont le nom signifie en hébreu insensé, refusa à David, souffrant de la faim, une partie des vivres qu'il avait fait préparer pour ceux qui tondaient ses troupeaux; Rois, l. 1, ch. 25, v. 4, 7

<sup>(2)</sup> Gion ou Gihon était une fontaine à l'occident de Jérusalem où Salomon fut sacré roi par le grand-prêtre Sadoc et le

prophète Nathan; Rois, l. 111, ch. 1, v. 3 La mort d'Absalon est racontée dans l. 11 des Rois, ch. 18, v. 9.

<sup>(3)</sup> Ochozias étant tombé de la plate forme de sa maison, envoya consulter Dieu d'Accaron, Béelzebut, pour savoir il guérirait de sa chute; et, en punition son crime, il en mourut; Rois, l. 14, ch. y. 2 et 4.

ignem fecit descendere (1). Helisaeus in aratro sedet coram convivio. patrem relinquens osculo, Heliae tectus pallio (2). Et Giezi sedet puer jam super vestes duplices, qui lepram gestat Naaman sub Helisaeo candidam (3). Sedet cellis aromatum Ezechias flagrantium, cui quondam misit munera superba Babylonia (4). Super torcular gentium Esaias sedet rubrum, qui Virginem concipere prophetavit et parere (5).

1) Élie était né à Thisbé, dans le pays Galad; il fit tomber le feu du ciel sur le rifice qu'il offrait à Dieu; Rois, l. 111, 18, v. 38.

# Rois, l. 111, ch. 19, v. 19; et l. 19, 1, v. 13 et 14.

h Giéti fut frappé d'une lèpre blanche r avoir demandé des habits à Naaman nom d'Élisée qui venait de le guérir de nême maladie; Rois, l. 1v, ch. 5, v. 22 n.

Rois, l. IV, ch. 20, v. 12.

9 La prophétie d'Isa'e sur la floraison la baguette de Jessé et la conception de l'ipus significatives par les Israélites et les chrétiens. Ainsi Hermannus Conthes disait dans sa séquence, Ave praere maris stella, str. 4:

è pienam fide, virgam almae stirpis Jessae mann priores des/deraverunt Patres et Profie:

tans le Mystère de la Nativité, publié MM. Raynouard, Francisque Michel Fright, que M. Magnin vient de restituer avec tant d'habileté dans le Journal des Savants, février 1846, on lit:

Isalas, verum qui scis, veritatem cur non dicis?

ISAIAS.

Est necesse
virga(m) Jessae
de radice prove(h)i;
flos deinde
surget inde,
qui est spiritus Dei.

Nous citerons encore le 6e couplet d'un cantique allemand du XIIe siècle :

Isaias der wissage der habet din gewagen, der quot wie von Jesses stamme wuobse ein gerten gimme, da vone seol ein bluome varn, diu bezeichint dich unde din barn, sancta Maria!

Dans Pezius, Thesaurus anecdotorum novissimus, t. I, P. 1, col. 415.

Le passage auquel il est fait allusion se trouve dans le ch. x1, v. 1: Et egredietur virga de radice Jessae et flos de radice ejus ascendet; mais le v. 14 du ch. v11 est encore plus clair, et les écrivains religieux l'ont aussi fort souvent cité: Ecce virgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen ejus Emmanuel. Le pressoir auquel ce couplet fait allusion est dans le ch. v, v. 2.

Et cum productis lineis per gradus horologii , Ac(h)az sedet horocospus (l. horoscopus) , in solis doctus cursibus (1).

Sed Tobias cum lumine sedet vir patientiae....

(Le reste manque.)

## Hymne sur la vanité et la misère du monde (2).

Mundi forma veterascit, evanescit gloria; non est illi verum robur nec jugis laetitia, cum ad nihil sunt redacta et prisca tempora (3).

Nihil est in eo tritum neque delectabile; decor carnis cito transit labiturque facile; hi qui mane gloriantur, corruunt in vespere.

Erat enim olim pollens claris ab operibus, fertilis, fructificator et redundans opibus; nunc admodum senescentis vacuatur viribus.

Sceptra regunt in sublime fraus atque superbia; nusquam fides, nusquam lex est, nusquam pacis foedera: velut unda fluctuando vacillat justicia.

Propagatur quae latebat discincta luxuria; molles sibi subjugavit Venus sodomestica (4);

- (1) Invocabit itaque Isaias propheta Dominum, et reduxit umbram per lineas, quibus jam descenderat in horologio Achaz retrorsum decem gradibus; Rois, l. 1v, ch. 20, v. 11.
- (2) Bib. d'Alençon, nº 1 (3 du catalogue de Saint-Évroult), fol. 58, verso; l'écriture a les caractères ordinaires du XIe siècle: nous devons la copie de cette pièce à l'obligeance de M. Poulet-Malassis.
- (3) Ce vers est corrompu; il manque une syllabe dans le second hémistiche, et le sens n'est pas satisfaisant.
- (4) Peut être faut il lire sodomitica; ces mœurs infâmes étaient, comme on sait, fort répandues pendant le moyen âge;

nous en citerons seulement quelques preulves :

Omne quidem vitium Deus hoc condemnat et odit; quod bene si dubitas Sodomae destructio prodit; Ram seelus uleiscens super illam sulphur et ignis compulit; extilis perit gens pessima dignis Hoc facinus quicunque tenent, aut unne resipiscant aut se damnandos flammis et sulphure discant.

B. R. fonds de Saint-Victor (XIIIe siècle no 785, fol. 105, verso.

Et quia non metuunt animae discrimen , principes in habitutu verterunt hoe crimen ; virum viro turpiter jungit novus hymen; exagitata procui non intrat femina limen.

Dans M. Wright, Anecdota literarie p. 38.

Voyez Alanus de Insulis, Liber de planci Naturae, prosa et carmine, contra sud pro abusu catamitae (1) mulier fit vacua.

Lapides sunt in plateis sparsi sanctuarii, auri color est mutatus; marcuit flos lilii, et jam viri curiales facti sunt feminei.

Viduarum, orphanorum nulla est defensio; venundantur et emuntur, sed et vili pretio; omnis ordo clericorum est absque praesidio.

Reges enim serta ferunt, pulchra compti purpura; sed servare Dei jussa nolunt saluberrima, nec subjectos sibi regunt aequae legis regula.

Celsi duces, saeculari detenti dulcedine, parvi-pendunt regem Christum sequi recto tramite; hinc moerebunt dum tormentis vapulabunt in Styge.

Sic vulgus, sic sacerdos, sic et sacri praesules, ex diverso dicunt leges contra Dei pauperes; in occulto, velut fures, causas agunt principes.

Perit lex a sacerdote et ab omni principe; curvat virgam aequitatis pondus injustitiae; jura tenet magistratus dolus cum cupidine.

Praesulis aperta manus semper est ad munera; si quis illam aggravabit auri flavi massula, fiet justus; criminatus, fiet absque macula.

Ducunt greges per dumeta rectores Ecclesiae; impinguari se delectant illorum pinguedine; quod est fractum non medentur, spernunt pecus debile.

Vestes quaerunt pretiosas, assumunt multicia (2); ne illorum plantas tangat via parum humida,

miae crimen, Leipsick, 1494, in -40, et schichte der Hohenstaufen, t. VI, p. dans l'édition d'Alanus donnée par de Visch, 561. p. 279-320; Ferd. Wolf, Ubber die Lais, p. 433; Paulin Paris, Romancero fran-pois, p. 108; Champolion-Figeac, Hilarii versus et ludi, p. 16, 20 et 21; les Assises ie Jérusalem, passim, et Raumer, Ge-

- (1) Il faut sans doute lire catamiti.
- (2) On le trouve déjà plusieurs fois dans Juvenal; ainsi sat. 11, v. 66:

Sed quid Non facient alii, cum tu multicia sumas ?

víx telluri summa pedum imponunt vestigia.

Crispant crines calamistro, circa caput condiunt (1); supra sedes gloriantes Patres dici appetunt, sed a lupis greges suos minime custodiunt.

Nam Dei plebs multis modis multatus quotidie: dum cavenda mollis pastor illectus segnitie, bello neguit hosti duro, virili resistere (2).

Tutior hinc hostis factus sua tendit retia, ut, his capta, fraudulentur populorum agmina, trucidentur et ad saeva ducantur ludibria.

Quosdam necat clam palamve foetenti libidine et voracis quosdam igne succendit tenaciae (3); quosdam vero fastu caedit immitis superbiae.

Sic afflicta plebs privatur praesulum praesidio, qui placere nimis optant fungi transitorio nec verentur neguam vita displicere Domino.

Olus (h)orti, et anetum, cuminumque deamant; quod est crassum sibi servant, macilentum reprobant (4), curant quibus cibis sua stercora conficiant.

Horum mensae [h]onerantur ex diversis ferculis; vasa fulgent coronata pigmentatis poculis, quibus Deus venter exstat distentus deliciis.

Bonus pastor illis clamat : Vae erit pastoribus, qui vescuntur gregis sui saginatis carnibus, quia erunt mancipati inferni tortoribus.

Ergo, Patres venerandi, sapienter vivite

<sup>(3)</sup> Tenacia pour Tenacitas, Avarice, storouve dans du Cange, t. VI, p. 532. col. 3.

<sup>(2)</sup> Peut-être au lieu de mettre une virgule après duro, devrait-on le transposer et écrire :

Duro bello nequit hosti virili resistere.

<sup>(4)</sup> Il y a dans le ms. reprobant macilentum; cette transposition était nécessite par le rhythme.

et promissas nobis poenas in praesenti fugite, in futuro si velitis ne sit impossibile.

Nulli vestrum [h]onerosa sit haec exhortatio, Deum testor, quem non latet omnis meditatio, quia mihi quod et vobis illud idem timeo.

Scitis enim; in infernum non est consolatio, frater fratri non succurret, neque pater filio; nam hic aeque punientur, et absque remedio.

Quantus plangor illic inest! Quantus stridor dentium! in quo loci pietatis nullum est refugium nec ad tempus, cum mors manet illic in perpetuum.

Igitur sit vobis cordi aeterna felicitas, in qua nulla superborum sentitur temeritas; ab hac procul fraus et ira, procul et calamitas.

Ibi fures non furantur, nec raptores rapiunt; fraudulenti sequestrantur et qui mala cupiunt; hi qui bona operantur, praemia recipiunt.

In hac justis est cum Deo communis laetitia, pax et salus, vita perpes et perennis gloria; nemo pauper hic habetur nec egens pecunia.

Ad hanc, Fratres, properemus sed virtutum gradibus; culpas nostras deleamus lacrymis et precibus, bona nostra recondendo pauperum in sinibus.

Hi sunt gradus per quos illam valemus ascendere, si velimus carnis nostrae vitia conterere, et pro Deo debitori debita dimittere.

Ergo patrem deprecemur Deum unianimes (1), quatinus nos secum ducat supra coeli cardines, et a culpis expiatos faciat nos caelibes.

Eia! Trine in personis, simplex in substantia

I) Unanimes; cette forme est indiquée dans du Cange, t. VI, col. 1679, éd. des dédictins.

post labentis vitae cursum, post carnis dijugia (1) praesta nobis tecum esse in coelesti patria (2).

Summe pater, coeli rector, qui es sine tempore, cui non est pietatis modus nec clementiae, te personis colo trinum unius substantiae.

Tu es pater, Deus verus; Deus tuus unigenitus; ab utrisque est procedens Deus Sanctus-Spiritus; tres personae, unus Deus, cunctis sic credentibus.

A te cuncta quaeque vivunt animantur corpora; quaeque coeli atque terrae manent inter spatia; tu gubernas, tu disponis, tuque regis omnia.

Velut lac matris in alvum me mulsisti, Domine, ossibus, nervis compactum carnis cum velamine; corpus meum inspirasti vita tuo flamine.

Post novem menses materna nudus liqui viscera et duobus annis infans suxi matris ubera; heu! in quibus plura, Deus, peregi facinora.

Namque patris vultum spui caris in amplexibus, matris genas laceravi parvis meis unguibus, et persaepe somnum eis ademi vagitibus.

In te sacro fonte lotus, factus absque macula, fidem tibi conservare spopondi per saecula, quam infelix violavi, non post multa tempora.

Postquam sum puer effectus, relicta infantia, mox de parvis ad majora cucurri facinora; corpus tuum perjuravi atque sancta nomina.

Cum latrone fui latro, falsus cum falsidico;

<sup>(</sup>t) Disjonction, Séparation; ce mot, le contraire de Conjugium, manque dans la nouvelle édition de du Cange; mais on y trouve Jugites, Unis, et nous croyons que les Bénédictins ont mal expliqué Jugitas, par Diuturnitas, Perpetuitas; il n'a été

employé dans ce sens que par extens (2) Nous serions tenté de croire que l'teur avait fini ici son poème sur la Va du monde, et que le scribe y a ajouté prière dont le rhythme est le même, i dont le style est beaucoup moins poétique.

ira, fraus atque cupido, mixtae supercilio, meae simul habitarunt mentis in hospitio.

Collum sibi subjugavit effrenis superbia, totam mentem enervavit discincta luxuria, atque corpus enervavit carnis petulentia.

Quot arenae maris graves, tot sunt mea crimina; quorum mole praegravatus, pertrahor ad infima, ni reducat ad spem vitae me tua clementia.

Ergo, salus et protector moestorum, Piissime qui dedisti manum Petro maris in discrimine, a peccatis meis pie me munda et protege!

Tu es Deus, ego vermis, quid, si tu irasceris? ad tribunal praesentatus reus tanti judicis, nihil ero, nihil prorsus, nisi tu me juveris.

Quid est, hoc quod tu, Benigne, dum figmentum noveris, ex delictis arescentem stipulam persequeris? si ad opus judicabis, damnabor cum impiis.

Nosti quia in infernum nulla est redemptio; heu! quam dura, quam severa illic habitatio, ubi luctus, ubi dolor est absque remedio!

Nolo mortem peccatoris; tu dixisti, Domine; sed ut magis convertatur si exoptat vivere, dicat culpam, ploret scelus! praesto sum dimittere.

Velle tuum mea salus est et miseratio: volo dicas; liber ero et mundabor illico: haec spes sola mihi restat absque ullo dubio.

Ergo, Pater qui foetenti subvenisti Lazaro et latroni pepercisti crucis in patibulo, condescende supplicanti mihi more solito.

Criminum meorum nexus tu potenter dissipa, virtutum me claritate feliciter decora, ut in coelo te laudare dignus sim per saecula!

# Des misères de la vie humaine (1).

Heu! heu! mundi Vita, quare me delectas ita? Cum non possis mecum stare, quid me cogis te amare? Heu! Vita fugitiva, omni fera plus no[s]civa, cum tenere te non queam, cur seducis mentem meam? Heu! Vita, mors vocanda, odienda non amanda, cum in te sint nulla bona, cur expecto tua dona? Vita mundi, res morbosa, magis fragilis quam rosa, cum sis tota lacrymosa, cur es mihi graciosa? Vita mundi, res laboris, anxia, plena timoris, cum sis semper in langore, cur pro te sum in dolore? Vita mundi fugitura, ince(s)santer ruitura, cum in brevi sis mansura, cur est mihi de te cura?

paginé. Une partie de cette pièce avait déjà été publiée et, probablement sur la foi de Stephanus Proysthinius, attribuée à saint Bernard, par Leyser (Historia poetarum et poematum medii aevi, p. 423), qui la confond avec le Dies irae, et par M. Daniel, Thesaurus hymnologicus, t. II, p. 123; mais Mabillon ne l'a point recueillie dans son édition des œuvres de saint Bernard,

(1) B. R. ms. 2389 (XIIe siècle), non et nous ne connaissions que les deux strephes réimprimées par M. Daniel. Probablement cette pièce, qui résume avec tant de force la pensée du monachisme, le mépris de la vie humaine, était attribuée à sais Bernard, parce qu'il fut pendant son sièck nous pourrions même parler d'une manien beaucoup plus générale, la plus complés et la plus baute expression de l'esprit me nastique.

Vita mundi, res caduca, vilior una festuca, venenosa plus serpente, cur in mea manes mente?

Vita mundi, res maligna, ut ameris nunquam digna, quid putas tibi prodesse, si me ducas ad non esse?

Vita mundi, res crudelis, arrogans et infidelis, quid te putas ad ivitare (l. adjuvare), si compellas me peccare?

Vita mundi, res misella, scelerum cunctorum cella, fornicatrix et avara, cur haberis unquam cara?

Vita mundi, pestis dura, Vita mendax et perjura, cum tu sis sine mensura, cur requiris in me jura?

Vita mundi, res acerba, Vita levis et superba, cum sis nimis iracunda, cur me petis furibunda?

Vita mundi, res deserta, Vita fallax et incerta, cum tu sis cinis et vermis, quid de quaquam definiris?

Vita mundi, res polluta, garrula, vaga, soluta, cum sis tota plena nugis, contra me cur stulta rugis? Vita mundi, Vita follis (1), Vita vilis atque mollis, cum tu sis iners et radis, mentem meam cur deludis?

Vita mundi, res immunda, solis impiis jocunda, nutrimentum vitiorum, quid habes in me decorum?

Vita mundi, res lasciva, hebes, caeca et captiva, immunditiae lagena, quare crederis amoena?

Vita mundi, res molesta, Vita turpis et incesta, cum sis nimis in(h)onesta, quid me appetis infesta?

Vita mundi, res mendica, impotens et impudica, cum sis bonis inimica, cur me petit (l. petis) ut amica?

Vita mundi, res amara, Vita brevis atque rara, cum sis tota plena dolo, cur in te vivere volo?

Vita mundi, Vita mala et in hermis (2) saepe sita, cum tu semper moriaris, quid in me stare conaris?

<sup>(1)</sup> C'est le celtique Fol, qui s'est conserve en français, avec une terminaison latine; on lit dans l'Éptire 111 de Willelmus, abbé Metz: Praetereo minas tuas, praetereo quod in ipsa festivitate B. Remigii follem

me verbo rustico appellasti. Nous ava dejà vu, p. 87, folsis, qui a le men radical. (2) Terres désertes; en simple pros et qui souvent ne rapporte rien.

Vita mundi, pestis foeda, animarum saeva praeda, cum sis mihi pondus grave, ne me tangas, quaeso, cave.

Tua certe bla(n)dimenta refuto quasi tormenta, et idcirco non sis lenta me dimit(t)i (1) fraudulenta.

Execro tuum amorem; renuo tuum favorem; desero tuum decorem; non amo tuum odorem.

Ego te nunquam amabo et in te nunquam sperabo; contra te semper pugnabo; ad te nunquam propinquabo.

Per te ipsam tibi jura (l. juro), donis tuis nihil curo, quare nil potes donare nisi poenas et plorare.

Ergo Vita taediosa, amor mundi, reprobosa, cur sectaris fugientem? Quid non spernis te spernentem?

Vita mundi, carnis amor, contra quam mentis est clamor, quare non verecundaris quod in tutum a(m)plexaris?

Erubesce jam et cede ; ante citius recede ;

<sup>(1)</sup> C'est une de ces formes déponentes que s tendances du latin à devenir de plus en plus analytiques rendirent très-fréquente s pendant le moyen âge.

nisi cedas cum amore, te depellam cum dolore.

Pellam te de corde meo, adjuvante Christo deo, nec permittam te redire, si debeas interire.

Nec mireris, pestis dira, sì persequor te cum ira, quare tu mihi fecisti quicquid mali potuisti.

Visum mentis obscurasti, et auditum minorasti; omne(m) sensum conturbasti, manus quoque religasti.

Me temptabas (l. tentabas) suffocare et optabas devorare; si volebam respirare, tu nolebas locum dare.

Sudet (l. Pudet) me culpas narrare, quas monebas perpetrare; sed, cum tibi non parebam, te iratam sentiebam.

Si quid boni cupiebam, te contrariam (h)abebam; et, cum ego te credebam, nihil boni faciebam.

Si volebam jejunare, me dicebas aegrotare, et monebas manducare, nisi vellem pejorare.

Si quid dabam indigenti, resistebas meae menti,

dicens: Noli tua dare, ne cogaris mandicare.

Si volebam (l. levabam?) paupertatem, hanc dicebas falsitatem: Melius est congregare quam amicis possis dare.

Si volebam culpas flere quas suaseras audere, tu dicebas quod per fletus fierem quandoque caecus.

Si studebam revocare quos videbam oberrare, non cessabas mu(s)sitare: Sufficit temet salvare.

Si peccantes arguebam, te dicentem audiebam: Hos ad odium accendis contra te, quos reprehendis.

Si studebam obedire, sic temptabas (l. tentabas) contra ire: Quibus debes major esse, quid servire est necesse?

Si morabar in legendo, stimulabas (me) dicendo: Quid hic sedes tot per horas? Vade, surge loqui foras.

Si volebam praedicare, me dicebas delirare (1).

Si volebam laborare, tu monebas me pensare(l. pausare?),

<sup>(1)</sup> Il manque probablement deux vers; soique mous ayons à signaler une seconde régularité de ce genre, la division de la

ne corpus debilitarem, si laboribus instarem.

Si volebam litigare, sic tentabas animare: Omnibus despectus eris. si tu econtra patjeris (1).

Si dormire nollem parum, tu vocabas me ignarum, quia cito lip(p)idarem (2), abundanter ni dormirem.

Si volebam parcus esse, dicebas: Non est necesse, quia, si dispendas parum, multi dicent te avarum.

Si volebam esse largus tu dicebas: Esto parcus, quia cito dilabuntur quae de longe conquiruntur.

Idcirco, Vita inepta, solis fatuis accepta, cum sis tota plena sorde, te refuto toto corde.

Toto corde te refuto, nec sententiam commuto, mortem plus volo subire, tibi, Vitae, quam servire.

Cum revolvo toto corde in qua mundus manet sorde,

(1) Peut-être l'E d'econtra est-il une faute Lippus et signific Devenir chassieus du copiste et doit-on écrire :

Si tu contra patieris.

(2) Ce mot qui manque dans la nouvelle édition de du Cange, vient sans doute de

par extension aveugle; quant à Ignatil se trouve déjà dans Virgile avec les d'imprudent :

Ant quisnam ignarum nostris Dens appulit of Aeneidos I. sit, v. 338. totus mundus cordi sordet et cor totum se remordet.

Cum revolvo mente pura quam sit vana mundi cura, ut mens possit se curare, curam mundi vult vitare.

Cum revolvo pura mente cadit mundus quam repente, ne mens cadat cum cadente, mundum fugit mens attente.

Cum revolvo mente sana quam sit stulta spes mundana, a spe mentem ad spem verto et spem mundi spe subverto.

Cum revolvo mundi cura quam sit prava, quam sit dura, mentis reor esse durae (1) qui sub mundi vivit jure.

Cum revolvo mundi laudem et mundanae laudis fraudem, laus et fraus in cordis ore idem sonant uno more.

Cum revolvo mundi fructus et ejusdem penso luctus, sic est mihi fructus ejus ut sit luctus pejor nullus.

Cum revolvo mundi florem et quam habet flos dolorem, tantus dolor est in flore, ut non sit flos in dolore.

<sup>1)</sup> Sous-entendu eum.

Cum revolvo dies breves et recordor dies leves, grave fit quod fuit leve et fit longum quod est breve. Cum revolvo diem mortis et extra me diem sortis, sic me terrent isti dies, ut sit mihi nulla quies (1). Cum revolvo quod sim cinis et quod venit jamjam finis, sine fine pertimesco et ut cinis nihil esco (2). Cum revolvo moriturus quid post mortem sim futurus; terret me terror venturus, quam expecto non securus (3).

exoiter de toutes les manières le repentir du pécheur, et à le ramener ainsi à une vie plus chrétienne. Tout en reconnaissant que le regret d'avoir offensé Dieu était bien moins méritoire quand il était inspiré par la crainte des châtiments, on s'efforçait donc de le provoquer par le tableau du Jugement dernier et des vengeances qui frapperaient le pécheur endurci. Comme cette pièce, la prose pour le Jour des morts fut composée dans cet esprit, et nous en avons cité plusieurs dans nos Poésies populaires latines, p. 135 et 136, dont l'inspiration était la même; nous sjouterons le commencement d'une autre qui se trouve à la suite du De imitatione Christi dans le ms. de la B. R. no 3592, fol. 72, verso. On y lit sous un squelette dessiné à la plume :

(1) On cherchait pendant le moyen âge à

O vos omues qui transitis et figuram hanc inspicite, memores mei semper estis et muudum hunc despicite! Quondam eram gloriosus, habens aurum et argentum; nunc a vermibus corrosus; quam horrendum testamentum: Heu! quam male sum deceptus! habens annos juveniles, nee sum penitus adeptus quos sperzavam semiles. Heu! nunc mors me supplantavit , quando minime credebam , et mihi vitam amputavit , qui securas ineedebam. Quidquid boni intellexi vel ab aliis audivi, place totum boc neglexi quia carni deservivi. Guram casmis semper egi et vanam gloriam amavi ; pro his in poesam hanc impegi : sero movi quod erravi. etc.

Comme on le voit, les rimes sont croiset, malgré ce rhythme trop peu mar pour être populaire dans le sens gros du mot, le poëte recourait, suivant la cessité de la mesure, à des élisions ou mà des synalèphes (mes dans la 3e l. d str. 1) tout à fait arbitraires.

- (2) Le scribe semble avoir écrit e mais le c ressemblait beaucoup au T, e rime exige esco; cette ligne signifie s doute Et je ne mange rien qui ne soit a comme de la cendre : cette figure, e ployée par David, se retrouve sour dans les écrivains ecclésiastiques.
- (3) C'est ce couplet et le suivant qui été publiés sous le nom de saint Berna il y a seulement dans le texte impr recordor dans la première ligne et quans la dernière.

Terret me dies terroris, irae dies et furoris. dies luctus et moeroris. dies ultrix peccatoris (1). Expavesco quidem multum judicis venturi vultum, cui latebit nil occultum et manebit nil inultum (2). Et quis, quaeso, non timebit, quando judex apparebit, ante quem ignis ardebit, peccatoresque delebit (3)? Veniet judex de coelis, testis verax et fidelis; veniet et non silebit; judicabit, non timebit. Juste quidem judicabit nec personam acceptabit (4),

(1) Cette strophe semble une reminiscence 1 Sophonie qui dit dans le premier chap. 1 ses Prophéties, v. 45:

nta est dies Domini magnus, juxta est velox nimis, n diei Domini avara, turpiter ibi ejulabis foris, es irae, dies lila, dies tribulationla et angustiae— [dies turbae et clangoris.

) même souvenir a sans doute inspiré la smière strophe de la *Prose des Morts*, le qu'on la chante dans les églises :

Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla, teste David cum Sibylla.

Ms ajouterons les quatre premières stroes de cette prose qui ne se trouvent le dans le texte de Mantoue; elles feront leux sentir ses rapports avec la pièce que les publions:

Cogita (I. Quaeso?), Anima fidelis, ad quid respondere velis Christo venturo de coells, Cum deposcet rationem ob boni omissionem, ob mali commissionem?

Dies ilia, dies irae, quam conemur praevenire ebviamque Deo ire,

Seria contritione, gratjae apprehensione, vitae emendatione! Dies irae, etc.

(2) On lit dans la strophe 6 de la Prose des Morts:

Judex ergo cum sedebit, quidquid latet apparebit; nil inultum remanebit,

(3) On retrouve le même mouvement, mais avec plus de vivacité, dans le Dies irae, str. 7:

Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus, cum vix justus sit securus?

Cela rappelle ce verset de Job:

Quid enim faciam, cum surrexit ad judicandum Deus? Et cum quaesierit, quid respondebo? Voyez aussi la pièce suivante.

(4) Et ne fera pas acception des personnes. Cette signification n'est pas indiquée dans du Cange; mais il en donne une analogue à Acceptator; les bons écrivains employaient dans ce sens Acceptor.

qua nox omnis destructur et mors ipsa morietur!

Ecce rex desideratus et a justis expectatus, jam festinat exoratus, ad salvandum praeparatus!

Jam festinat rex coelestis, judex noster atque testis; festinanter apparebit; omnis caro quae videbit.

Apparebit, non tardabit; veniet ac demonstrabit gloriam quam mereantur qui pro fide tribulantur.

O(h)! quam pium et quam gratum, quam suave, quam beatum, erit tunc Jhesum videre his qui eum dilexere!

Tunc Jhesus, dulcis affectu et dulcissimus aspectu, sic loquetur in affectu, omnis caro(l. carnis?) in conspectu:

Vos in me qui credidistis et qui mecum permansistis, qui pro me passi fuistis, ecce bonum quod quaesistis!

Ecce regnum quod spopondi et quod (h)actenus abscondi! Nunc videte, nunc habete, nunc regnate, nunc gaudete.

Tunc electi mirabuntur et mirantes laetabuntur,

Tunc spes omnis interibit et cras, cras prorsus abibit; ad tormenta quisquis ibit, jam non amplius exibit.

Ibi flammis exuretur et a vermibus rodetur; ab angustiis angetur qui salvari non meretur.

O(h)! quam impii tortores tunc torquebunt peccatores, et terribiles ultores judicabunt prayos mores!

Proh dolor! tunc misereri et doloribus mederi nullus poterit mereri postquam coeperit torqueri.

Ab hac, te precor, tortura et ab hostium pressura libera me, Rex coelorum, in saecula saeculorum.

Cum revolvo diligenter quid post mortem sit sequenter (1); stabunt justi confidenter: jam delector incessanter.

Appropinquat enim dies in qua justis erit quies, qua cessabunt persequentes et regnabunt patientes.

Dies illa, dies vitae, dies lucis inauditae,

<sup>(1)</sup> Tout de suite; voyez du Cange, t. VI, p. 197, col. 2.

#### Sur le jugement dernier (1).

Quid dicturi miseri sumus ante thronum, ante summum judicem, ante summum bonum? Non erit alicui locus hic patronum (2), dum nostra (1. nostrarum) praemia reddet actionum.

Cum perventum fuerit ad examen veri, ante thronum stabimus judicis severi; non erit distinctio laici vel cleri; nulla nos exceptio poterit tueri.

Hic non erit licitum quemquem allegare, neque fas excipere (3), neque replicare; nec ad apostolicam sedem appellare; reus condemnabitur, nec dicetur quare.

Cogitate, Divites, quid (l. qui) vel quales estis, quid in hoc judicio dicere potestis; non erit alicui locus in (l. hic) digestis; idem erit Dominus judex, actor, testis.

Judicabit judices judex generalis, ibi nihil proderit dignitas papalis;

(1) Ms. B. R. fonds français, no 7011<sup>7</sup>, dernier feuillet, recto: il est daté de 1343. Une partie avait été publiée par Flacius Illyricus, De corrupto Ecclesiae statu, p. 156, et réimprimée par Wolfius, Lectionum memorabilium, t. I, p. 441, et par M. Wright, Poems commonly attributed to Walter Mapes, p. 52. Nous ajoutons les sept premières strophes qui ne se trouvent pas dans notre ms.

Tempus acceptabile, tempus est salutis, tempus est discutere jugum servitutis; accingamur igitur gladio virtutis, resistentes fortiter hostibus hirsutis. Quasi leo rugiens hostis investigat, quaerti quos decipiat et deceptos ligat; variis contagiis animes fatigat, ut aeternis moraibus miseras affligat. Graviter offendimus regem Majestatis, sed nos indulgentis summae Trinitatis,

suam nobis gratiam conferendo gratis, sanet a langoribus, mundet a peccatis! Carnis pestileatise restringamus ora; si jam bona facta aunt, fiant meliora; sligamus citius et honestiora, mam nos ad periculam trahit ista mora. Et ne forte cogites: Vivam decem annis; tunc induar vestibus Pauli vel Johannis—sic expectat rusificas dum definat annis. Res infelicissimas cur non confiteris? Dic tuas malitias ut justificeris: sterffes inducias et inanes quaeris, expectans decennium; forto cras non eristerites inducias et inanes quaeris, ore, corde, corpore tua facta munda; istoa David lapides posuit in funda:

(2) Il y a dans Flacius:
Tunc non erit aliquis locus hic patronum.

(3) Jus rejicere dans Flacius.

sed foetorem sentiet poenae gehennalis, sive sit episcopus, sive cardinalis.

Ibi nihil dabitur bullae (1) vel scriptori, nihil camerario, nihil janitori; sed dabuntur praesules pessimo tortori; quibus erit vivere sine fine mori.

Apud nostros judices jura subvertuntur et qui leges faciunt lege non reguntur; non intendunt (2) miseri mala quae sequuntur, et qui damnant alios primi damnabuntur.

Ad terrorem omnium surgam locuturus; omnis clerus audiat, simplex et maturus; nihil est quod timeo, valde sum securus; meus sermo percutit velut ensis durus (3).

Puniendi praesules sunt et cardinales, abbates et monachi, nigrae moniales, sacerdotes aemuli, clerici venales, congregantes insimul opes temporales.

Quanto plus accumulant, tanto plus marcescunt; sunt velut (h)ydropici quorum mala crescunt; dum plus bibunt, sitiunt magis et arescunt; ac avari miseri nunquam requiescunt.

Quid est avaricia nisi vilis cultus, vanitatum vanitas, cordium tumultus (4)? Miser postquam tegitur vili tegumento, fit sepultus, postea miser in tormento.

<sup>(1)</sup> Au sceau et par extension aux préposés au sceau, bullariis. On lit également dans une Satire de Golias contre la Cour de Rome:

Papa quaerit, chartula quaerit, bulla quaerit, porta quaerit, cardinalis (SIC) quaerit, cursor quaerit omnes quaerunt; et si quod des uni decrit, forum mare salsum est, tota causa peril.

Dans M. Wright, Walter Mapes, p. 38.

<sup>(2)</sup> Sed attendant dans Flacius.

<sup>(3)</sup> Cette strophe et les quatre suivantes manquent dans Flacius.

<sup>(4)</sup> Il manque ici probablement deux vers terminés en ullus, et deux vers qui finissent en ento.

Ergo cor apponere magis non debetis in mundanis opibus quas vos possidetis; cuncta transitoria sunt quae vos videtis; quaerite psalmusgrafum (1) et invenietis.

Viri venerabiles, servientes arae, vobis mandat Dominus plebem castigare, informare moribus, in spe radicare (2), ut et vos cum populo possit laureare.

Vobis ergo praecipit conditor coelorum ut vos sitis qualiter (3) filii justorum et columbae simplices ad exemplar morum, si consortes fieri vultis angelorum (4).

Vos qui vultis populo Domini prodesse, immo vultis potius populo prodesse (l. praeesse); ejus curam agere decet indefesse, pios, largos, humiles, dignos, justos esse.

Sacerdoti convenit legem sacram scire; plebem vita, moribus, verbis erudire; ne (l. ut), tandem cum venerit illa dies irae, piam vocem Domini possimus audire.

Benedicti filii, regnum possidete, quod nobis paratum est sine metu metae; sacri vos Presbyteri, sancti vos Prophetae, benedicti filii, mecum congaudete!

- (1) Il faut lire sans doute psalmografum ou psalmigrafum; David parle continuellement dans ses psaumes du néant des choses de la terre.
- (2) Pour radicari. Il y a dans Flacius: in fervore, morthus et spe radicare. La strophe finit par luminare.
- (3) Il y a là un signe d'abréviation dont nous n'avons trouvé l'explication ni dans

Walther ni dans Kopp; le rhythme exige un mot de trois syllabes, et la leçon la plus probable nous semble être qualiter ou quilibet, comme dans Flacius:

ut vos sitis quilibet socii justorum.

(4) On lit ensuite dans Flacius:

Vos, ut ait Dominus, lumbos accingatis, quod est procul dubio signum casticatis: hanc lucernam manibus vestris sufferatis, ut exemplum populo bonum pracheatis.

#### Du mépris du monde (1).

Scribere proposui de contemptu mundano, jam est hora surgere de somno mortis vano,

(1) Ms. B. R. fonds de Notre-Dame. nº 273 bis, fol. 120, recto: il est date de 1267. La pièce que l'on va lire y est notée; la dernière ligne est un refrain qui était sans doute chanté en chœur. Bien des poëmes ont été composés sur ce sujet des plus populaires pendant le moyen age : c'est l'expression de ce retour vers la pensée première du christianisme que les moines provoquèrent avec tant de persistance, et que la peinture voulut aussi seconder par les fresques du Campo-Santo de Pise et toutes les Danses des Morts. Le plus célèbre de ces poëmes a 333 vers et a été imprimé plu-sieurs fois pendant le XVe siècle, dans la collection intitulée Auctores octo morales. Mabillon l'a reimprime dans son édition de saint Bernard, t. II, col. 891, et nous en connaissons à la B. R. jusqu'à trois mss. du XIVe siècle : ms. du Roi latin, no 8460, fol. 31, recto; fonds de Saint-Victor, no 444, fol. 103, recto, et nº 603, non paginé. Les gloses du no 444 semblent même indiquer que l'on s'en servait pour l'enseignement du latin. La différence des textes prouverait à elle seule une transmission orale fort repandue, et, par consequent, une grande popularité Ainsi on lit dans l'édition d'Angoulème de l'Auctores octo, datée de 1491 :

Quid valeat mundus, quid opes, quid gloria, quid vis, dulcia quid carnia, hace bene charta decet. Ergo adea, ut discas namque hace saplentia summa est, hace agit ad superce, hace bona vera parit.

Chartula nostra tibi mandat, Dilecte, salutes; panca videbis ibi, sed non mea dona refutes, etc. Il y a seulement dans les OEuvres de saint

Bernard:
Charinia mostra tibi portat, Rainalde, salutes;
plura vidobis ibi, si non haeo dona refutes.
et dans le ms. du fonds de Saint-Victor,

C(h)artula nostra tibi mandat, Dilecte, salutes; multa videbis ibi, si non mea dona refutes.

no 444 :

Enfin, dans ses Opuscula varia, Bebelius cite parmi les ouvrages que l'on doit lire: Facetum, Floretum, Antigameratum (?), Physiologum cujus initium est Tres leo natura, Contemptum mundi qui sic incipit:

Cartula mostra tibi pandet, Dilecte, salutes.

La version citée par Croke, Essay on the history of rhyming latin verse, p. 30, est aussi différente:

Cartula nostra tibi portat, Rainalde, salutes; pauca videbia ibl, sed non ma dona refutes. et sur la foi d'un ms. de la Bib. Cottonienne, Titus D, 24, fol. 91, il l'attribue, certainement à tort, au pape Damase. C'est encore par erreur qu'il mentionne, p. 41, un poëme De contemptu mundi, de près de 900 vers, par Theodulus, l'auteur de l'Égloque:

Pauper amabilis et venerabilis est benedictus; dives inutilis, insatiabilis est maiedictus. Qui bons negligit et mala diligit intrat abyssum; nulla pecunia, nulla potentia liberat ipaum.

Évidemment ce rhythme dactylique ne peut étre du Ve, ni même du Xe siècle. Un autre poëme sur ce sujet a été égalemeut attribué à saint Bernard; nous devrions même dire deux autres poëmes; car le premier;

O miranda vanitas! O divitiarum amor lamentabilis! O virus amarum! Cur tot viros inficis, faciendo carum, quod pertransit citius quam flamma stuparum?

finit certainement au quatrième couplet :

Dum (i. Cum?) de morte cogite, contristor et ploro: verum est quod morior et tempus ignoro, ultimum quod nescio cui (l. quorum?) jungar choro ut cum sanctis mercar jungi, Deum oro.

De Visch, Mabillon et Leyser y ont réuni un second poème sans faire attention que le rhythme est différent, puisque le premier hémistiche n'y a que six syllabes au lieu de sept:

Cur mundus militat sub vanu gloria cujus prosperitas est transitoria ? Tam cito labitur ejus potentia quam vasa figuli quae sunt fragilia.

Cette erreur est d'autant plus étrange que Leyser dit, p. 482, avoir vu dans la bibliothèque de l'Académie de Juliers un ms. qui contenait seulement la seconde partie, et que, p. 2003, il l'attribue à Jacobus de Benedictis, sans doute sur l'autorité de quelque ms. qui ne contenait pas la première: elle a été publiée d'après plusieurs ms. par M. Wright, Poems commonly attributed to Walter Mapes, p. 147. Ce qui rend d'ailleurs toute incertitude impossible, c'est que le commencement se trouve dans zizaniam sparnere (1), sumpto virtutum grano. Surge, surge, vigila, semper esto paratus.

Vita brevis, brevitas in brevi finietur; mors venit velociter et neminem veretur; omnia mors perimit et nulli miseretur. Surge, surge, vigila, semper esto paratus.

Tela fit araneae praesentis mundi vita, labilis et flebilis, non est in tuta (l. tuto?) sita; labitur et flectitur, non (l. nam?) est exinanita. Surge, surge, vigila, semper esto paratus.

Ubi sunt qui ante nos in hoc mundo fuere (2)? Venies ad tumulos, si eos vis videre; cineres et vermes sunt, carnes computruere.

une autre pièce publiée par Flacius Illyricus, De corrupto Ecclesiae statu, p. 238, et réimprimée d'après de meilleurs mss. par M. Wright; Walter Mapes, p. 149. Un autre poëme sur le même sujet, également édité par Flacius Illyricus, Ibidem, p. 247-349, et réimprimé par Chytreus et par Lubinus, a été attribué aussi à saint Bernard, quoiqu'il soit de Bernardus de Morley. On en trouvera après celui-ci un autre également inédit, et le ms. de la B. R. no 2330 (XIIe siècle), en contient encore un, fol. 123, verso, qui commence ainsi:

Vitae praesentis si comparo guadia (1. gaudia) ventis, Cum neutrum duret nemo reprehendere curet. Hermannus Contractus en a composé un sur le même sujet, que Leyser croyait perdu, mais qui existe à la B. de Munich, dans le Cod. Emmeram. G. 73:

Carmen, oro, pange metro, seu canore rhythmico.

Il en existe un autre dans le Hortus deliciarum de Herrad von Landsberg, p. 160; M. Wright, Biographia literaria britannica, période anglo-normande, p. 313, en cite un en vers rétrogrades par un poête, nommé Serlo, et l'archevêque de Cantorbéry, Étlenne de Langton, en avait fait un qui est encore inédit; voyez M. Wright, Ibidem, p. 446.

- (1) Probablement spargere, ou peut-être spernere.
  - (2) On lit dans un Cantique sur la mort,

inséré par Rambach dans son Christlie Anthologie, t. I, p. 334:

Ubi Plato, ubi Forphyrius?
Ubi Tullius ant Virgilius?
Ubi Thales? Ubi Empedocles
aut egregius Aristoteles?
Alexander ubi rex maximus?
Ubi Hector Trojes fortissimus?
Ubi David, rex doctissimus?
Ubi Salomon prudentissimus?
Ubi Helena Parisque roseus?
Ceciderunt in profundum usi lapides;
quis sett, sn detur els requies?

Un mouvement semblable se trouve dans De contemptu mundi dont nons parlio tout à l'heure :

Dic ubi Salamon olim tam nobilis; vol Samson ubi est dux invincibilis; vel pulcher Absolon vulca mirabilis; vel dulcis Jonathas multum annabilis? Quo Caesar abitt, celsus imperio; vel Divea (?) splendidus, totus in prandio? Dic abi Tullius, clarus eloquio; vel Aristoteles summus ingenio.

Dans M. Wright, Poems common attributed to Walter Mapes, 147.

On lit aussi dans le *De contemptu mun* de Bernardus de Morley:

Est ubi gioria nunc, Babylonia? sunt ubi dirus Nabuchodonozor et Darii vigor, illeque Cyrus? Nunc ubi curia, pompaque Julis / Caesar, obisti; te truculentior, orbe potentior ipse fuisti. Nunc ubi Marius atque Fabricius inscius auri? Mors ubi nobilis et memorabilis actio Port? Diva philippios, vox ubi coelios nunc Cloerosis? Pax ubi civibus atque rebellibus ira Catonis? Nunc ubi Regulus, aut ubi Romulus, aut ubi Rematstar ross pristina nomine, nomina nuda tenemus.

Surge, surge, vigila, semper esto paratus. In hac vita nascitur vir omnis cum moerore, et in vitam ducitur humano cum labore, et post vitam clauditur cum funeris dolore. Surge, surge, vigila, semper esto paratus. Si conversus fueris et velut puer sanctus, et vitam mutaveris in meliores actus, sic intrare poteris regnum Dei beatus. Surge, surge, vigila, semper esto paratus.

# Autre (1).

Audiat auribus interioribus, audiat orbis, orbis ut orbita vertitur in cita turbine mortis! Praeterit et perit et nebulam gerit orbis amoenum: tollitur (2) ocius ipse vel ipsius omne serenum. Orbis honor levis est, atomus brevis et breve festum, nil dat amabile, nil amat utile, ridet honestum; Hosteque corporis, hosteque pectoris, intus et extra, horruit (3) aridus, aruit horridus, et sua festa. Orbis amor perit, atque suos terit orbis amantes et sua gaudia, gaudia tristia, vera putantes. Evigilabimus an remanebimus in lue mundi, quem patet ignibus, alluvionibus, hoste retundi? Quid vaga, quid rea corda colunt ea quae nihil exstant? Quae breve plaudere, non breve plangere, post breve praestant. Cur caro, proximus ignis et intimus hostis, amatur? Carnis amor perit; est rosa, faex erit; ergo spuatur! 0 caro candida, post breve fetida, plenaque faecis! Flos modo, mox fimus et fimus infimus, unde tumescis?

<sup>(</sup>i) B. R. no 2319, fol. 42, verso, et no 2320, fol. 45, recto; l'écriture des deux mss. a les caractères ordinaires du XIIIe sècle. Ce rhythme compliqué a été aussi, comme on vient de le voir, employé dans

le De contemptu mundi de Bernardus de Morley.

<sup>(2)</sup> Colitur dans le ms. 2320.

<sup>(3)</sup> Corruit dans le ms. 2320.

O caro carnea, jam modo glarea, postremo vermis, nunc homo, cras humus (istud enim sumus), unde superbis? O caro debilis! O cito labilis! O male mollis! Ouid petis ardua? Quid tibi cornua ferrea tollis (1)? Quid tibi crapula, milleque fercula, milleque pastus? Res leve (2) proflua, vivaque mortua, cur tibi fastus? Unde superbia? Faex, tua gloria morte remissa; faex, tua prandia; faex, tua gaudia; faex es et ipsa. Quid tibi balnea, vestis et aurea? Quid tibi venter? Culta licet caro, semper eris caro, nec caro semper. Post hominem cinis es; caro desinis esse, putrescis; vis tibi quantula sit, docet urnula massaque faecis. O caro lactea, nunc rosa, postea sarcina vilis! Flos tibi corruet, et rosa defluet, et juvenilis. Quae modo florida, cras erit horrida; plus loquor, horror; horror amantibus, horror et hostibus, omnibus horror (3).

## Des diverses classes d'hommes (4).

#### Frequenter cogitans de factis hominum,

(1) Les écrivains du siècle d'Auguste employaient déjà Cornus dans le sens de Fierté, d'Orgueil; ainsi Horace dit dans l'Ode à son amphore, l. III, ode 21, str. 5:

Tu spem reducis mentibus auxiis viresque; et addis cornua pauperi post te neque iratos trementi regum apices, neque militum arma.

- (2) Facilement, Rapidement; voyez du Gange, t. IV, p. 79, col. 1.
  - (3) On lit à la suite ce quatrain :

    Deteriores sunt qui bonorum
    mores vitamque corrumpunt,
    his qui substantias allorum
    praediaque diripiunt.
- (4) B. R. ms. fonds de Notre-Dame, no 133 (XIII° siècle), non paginé; l'enlèvement des hommes par les militaires et la composition des meurtres semblent indiquer une époque beaucoup plus reculée. Une pièce satirique, sous le même titre, De diversis ordinibus hominum, se trouve dans le

Poems commonly attributed to Walter Mapes, p. 229, et M. von Karajan en insére une semblable, Sermones nulli par centes, dans le Zeilschrift für deutsche Alterthum, t. II, p. 15-45. Avant de publis les pièces suivantes, nous éprouvons le besoin d'insister auprès du lecteur sur les caractère satirique. Lors même que l poëte n'aurait pas exagéré les choses de parti pris ou par les tendances naturelle de son imagination, il auralt choisi, cole toutes, celles qui se prétaient le mieux son rôle d'indignation officielle, et l'on pourrait encore voir dans ses vers que désordres particuliers dont il serait imper sible de rien conclure contre l'esprit généra du temps. Quoique d'une moralité beauce plus élevée, les ecclésiastiques et les mois etaient nécessairement plus attaqués eles autres classes : ils étaient à la tête de société, par conséquent plus en vue, di poëtes latins qui s'élevaient contre les pravations de leurs contemporains, spe

in isto saeculo male viventium,
Affirmare queo quia desipiunt
praecepta Domini quando despiciunt.
Est magna rabies quae cor dilacerat,
magna dementia quae sensum superat,
Cum fere tota gens, facta tyrannica,
a lege retrahat sese catholica.
A gradu (maximo?) quidem pontificum
usque ad clericos minorum ordinum,
A primo etiam usque ad ultimum,
declinat et perit hoc omne saeculum.

Nam ipsi praesules, virtute tepidi, saluti gentium custodes positi, Cum docere debent fiunt discipuli; cum pastores essent sunt mercenarii. Si peccat populus, ipsi consentiunt, de nullo crimine quempiam arguunt; Ipsi homicidas, ipsi adulteros, ipsi patiuntur et fornicarios. Si quisquam feminam suam dimiserit et si alterius nuptam acceperit; Immo si secundam, si vero tertiam conjunctam alteri duxerit conjugem (1); Omnia tolerant haec adulteria,

maient pour la plupart au clergé, dont es désordres leur étaient ainsi bien mieux mons. Mais les laïques n'étaient pas moins inlemment attaqués; ainsi on lit dans la mire De vita monastica, imprimée dans luricius Bibliotheca latina mediae et infimae actatis, t. 111, p. 310:

Sic et vita laicorum parum differt a porcorum consuctudinibus; supra modum epulantur; intus, foris excaecantur, pleni malis moribus.

(1) Ces deux lignes prouvent que l'on re-

gardait les voyelles nasalisées, comme formant une consonnance suffisante; il était bien facile d'écrire:

duxerit conjugem alteri conjunctam.

A la vérité la pénultième n'eût plus été brève, mais on lira tout à l'heure :

Ecce miraculum quod facit mammona.

Le poëte aurait pu écrire aussi quatre vers plus bas :

Nullum corripiunt, neminem castigant, ad poenitentiam nullumque provocant.

Nullum corripiunt, castigant neminem, nullumque provocant ad poenitentiam.

Per usurarios Deo odibiles, lucro pecuniae insatiabiles, Fiunt in saeculo maxima crimina; per illos plurimi pergunt ad Tartara. Ob desiderium suae pecuniae quam semper sitiunt usuris crescere, Expoliatae sunt plures ecclesiae; ad quascunque valent (l. volunt?) manus imponere. Rapti sunt calices et cruces optimae, textique aurei, et bonae tabulae; Simul ablatae sunt platenae, pallia, albae et tapeta, stolae, dorsalia (1). Illi maledicti, tanquam hydropici, munus sitientes conferre muneri, Nullorum pauperum parcent inopiis, qui parcunt minime sanctis ecclesiis. Per illos orta sunt frequenter odia, atque frequentius lites et praelia; Per hos multotiens fit homicidium, et mentitur fides, fitque perjurium. Hi tales homines, servi pecuniae, Domini facti sunt magnae provinciae; Hi pro velle suo possident saeculum, egenumque sibi subjugant populum. His reges, principes per omne saeculum super pauperrimos praebent dominium, Illos amplectuntur, illos magnificant, et venerantur (l. venerant) eos quasi pertineant.

<sup>(1)</sup> Ce mot n'appartient pas à la bonne latinité, mais l'explication de Durandi ne laisse rien à désirer sur sa signification : Dorsalia sunt panri in choro pendentes a dorso clericorum; Rationale divini officii,

 <sup>1. 1,</sup> ch. 111, par. 23. Par une corruptie fréquente on disait aussi Dossale, et Dos a conservé la même signification en espagnol.

Ecce miraculum quod facit mammona, superba erigens, frangens humilia! Ecce dominium, quod Deus diruat! Ecce inversio, quam Deus destruat!

Ad ipsos redeo summos pontifices, qui tacent cum (vident) hos execrabiles, Licet intelligant consentientibus idem esse crimen quod est agentibus.

Sunt enim alia multa facinora, a mercatoribus iniquis edita, Quae ipsi pariter pastores tolerant et inde faciunt quasi non sapiant. Quomodo disseram omnes injurias, supplantationes, dolos, fallacias Quas sibi invicem ubique conferunt, et quando congregant, et quando dividunt? Nec patres filiis, nec fratres fratribus, sed neque nepotes suis nepotibus, Ullam alterutrum habent fiduciam propter pecuniae concupiscentiam (1). Ergo mundus iste peccatis obsitus, per avaritiam totus est perditus. A primo homine venit cupiditas in qua plantata est omnis posteritas. Habent enim omnes concupiscentiam, et ordo nullus est quem ferre valeam Ab avaritia mundum asserere, atque cupidinis expertem dicere.

Milites pessimi propter superbiam,

Non estis venditores rei, sed venditores estis Del, in hoc consentientes ei quem convenerant Judaci.

Sermones nulli parcentes, v. 901.

(1) Le poëme publié par M. von Karajan Le ms. est du commencement du XVe siè-t jusqu'à dire : Le ms. est du commencement du XVe sièsans raisons bien décisives, que le poême a été fait pendant le XIIIe.

ut equos habeant et vestem nobilem,
Ut vivant largiter et sua dissipent,
et ut in actibus cunctis superbiant,
Quoniam non habent tantae superbiae
quod sit sufficiens et tolerabile,
Eorum oculi quidquid aspiciunt,
si possunt auferunt, captant et rapiunt.
Superbi milites, equi diaboli (1),
huc illuc cursitant feroces, rabidi,
Virosque (l. et?) bestias ubi reperiunt
nituntur rapere vel interficiunt.

Rusticos etiam, quamvis sint humiles, dico cupidinis esse culpabiles, Quoniam inter se concupiscentiam et incredibilem habent jactantiam. Nam si quis proprium canem habuerit, et alter alterum si forte laeserit (2). Quid ipsi facerent in rebus maximis qui vix se cohibent in rebus minimis? Saepe probatum est quod homicidium pro vindicta canis ex(s)tat compositum; Saepe pro hortulis orta sunt odia, pro agris saepius facta sunt praelia. Quid ultra studeo crimina dicere majora quam dixi, praescripto ordine? Quamdiu corrigi non possunt talia, nequaquam opus est ut dicam alia.

O vos, Episcopi, vosque, Presbyteri, pastores populi, quid meditamini? Est omnis populus sine custodia, monitore caret omnis Ecclesia. Propheta praecipit hoc unicuique

<sup>4)</sup> Cette expression rappelle le hostis nos Poésies populaires latines, p. 4i equi que nous avons fait remarquer dans (2) Il y a sans doute deux vers oublid:

ut clamet os verum nec cesset dicere,
Ut benefaciant vobis (l. nobis?) suppositi
et semper habeant timorem Domini.
Quod quia facere, Patres (1), negligitis,
vobiscum filios ad mortem ducitis.
Hoc enim scriptum est, quod casus populi
in ista vita sunt mali presbyteri.
Cum in novissimo requiret Dominus
commissas animas de vestris manibus,
Et vos ante Deum praesentes eritis,
quid dicetis ei? Quid respondebitis?
Vos, nisi iniquo annuntiabitis
omnia crimina quae intelligitis,
Et nisi viventes haec emendabitis,
cum malis in ignem aeternum ibitis (2).

Non est sufficiens quidquid jam protuli, nisi adjunxero facto dictamini, De falsis monachis quantum intelligo, secundum opera quae de his audio.

Non enim aliud opto componere, nec novum aliquid quaero confingere, Praeter hoc quod mihi de illis dicitur atque per eosdem foras extenditur.

Ipsi de nihilo inter se murmurant et sicut feminae quandoque liugant, Habent sub labiis venenum aspidum

(t) It y a dans to ms. Patres, facere.

(3) Miror si tam insensati sitis, vel tam indurati, vel superbia indiati, corte vel tam desperati, la parum quod curatis in aitari quid agatis, Salvatorem dum tractatis et indigne celebratis. Nam curatur symonia a vobis pina quam palmodia, usura quam philosophia, taberna pina quam sacristia. Semme actis abriosi. souper nimis furiosi,
souper et luxinosi,
omni sorde criminosi.

Totus mundus abhorreret,
visam tuam si videret,
et ne tibl adhaereret
pater natum admoneret.

Certe tu, qui missam dicis
post amplexum meretricis,
potaberis ab Inimicis
Ilquore sulphuris et picis.

Sermones nulli parcentes, v. 401

seque dilaniant more serpentium; Ut canes conferent inimicitias atque latrabiles agunt insidias; Si debent silere templo vel epulis, loquuntur et certant signis et oculis. Laetantur daemones cum haec aspiciunt, et peccare magis peccantes faciunt; Qui tantum invidis ministrant odium, quod ordo vertitur illis in taedium. Suggerunt daemones illis invidiam, iramque seminant, plantant discordiam; Bonos se fingere rogant hypocritas, justos se dicere cogunt apostatas. Nam victi plurimi daemonum artibus et malis illecti suasionibus, Tam Deum quam loca dimittunt leviter in quibus voverunt stare stabiliter. Est virtus itaque magna diaboli, per quem convicti sunt etiam monachi, Qui prius fuerant famuli Domini, et modo daemonum facti sunt socii. In terris igitur pauci sunt ordines quorum non aliquos convincant daemones: Vincuntur etenim qui ad hoc saeculum redeunt veluti canes ad vomitum. Abbates super his cor habent impium, qui sinunt filios abire perditum, Qui nunquam revocant illos a mortibus, quos suis deberent referre manibus. Itaque daemones culpas multiplicant; qui sic de filiis ad Patres convolant, Ut Patres culpentur de negligentia, et pravi filii de apostasia. Accidit itidem de Regularibus,

qui, prius succensi bonis in actibus, Instinctu daemonis deponunt regulam, vitamque repetunt istam mortiferam.

Idem est de malis corum Patribus. tam de Praepositis quam de Prioribus, Qui curant minime quid agant subditi, sive sint rebelles, sive obnoxii. Olim non visa est tanta inversitas nec jam audita est tanta crudelitas, Ouanta nunc cernitur in his hominibus Oui se in omnium ostendunt vestibus. Ista religio fallit et fallitur, quae de operibus falsis involvitur; Mentitur habitu religiositas, cum sit in cordibus lupina feritas. Hi super oleum loquuntur molliter, omnes decipiunt admirabiliter; Nam sicut latitat anguis in herbula, sic latent in eis sermonum jacula: Loquuntur etenim pacem cum proximo malumque tegitur in corde perfido. In Evangilio (l. Evangelio) praecipit Dominus omnes attendere ab his fallacibus. Tales (h)vpocritae se cibis abstinent. macerant corpora, visus exterminant (1), Qui tantum, sub vitae hujus imagine, laudes et munera gaudent accipere. Amodo siquidem possum asserere quia Antichristus creditur vivere, Cum sic Ecclesiae nunc per circuitum vadant ad dedecus et ad interitum. Puto quod tempora venerunt ultima,

<sup>(1)</sup> Éteignent leur regard, ou S'exténuent n'indique pas cette signification d'Extermile visage; la nouvelle édition de du Cange nore.

cum tot ebulliant per mundum scandala, Et cum jam pseudoprophetae (1) veniant et jam quae scripta sunt mala incipiant. Nam venerabiles sanctae ecclesiae, a sanctis regibus olim compositae, Ita deficiunt in plenitudine, quasi redactae sint in solitudine: Nam quidquid in locis antiquis ponitur, ruit et vilescit, perit, dilabitur. Hoc autem accidit culpis commun ibus, qui Deo servire nostro negligimus.

Conversi noviter, per multas patrias (2), novi constituunt novas ecclesias; Postponunt veteres plenas divitiis et loca repetunt nec grata bestiis.

## Lamentation sur la décadence de la foi (3).

Viri (l. Veri?) fratres, servi Dei, non vos turbent rhythmi mei, Sed audite propter Deum flebilem sermonem meum. Mundum dolens circuivi, fidem undique quaesivi; Ubicunque fidem quaero,

déjà dit; le ms. indique à la marge qu'il s'agit des moines de Clairvaux.

<sup>(1)</sup> Cette ligne est fort irrégulière: il n'y a pas de césure après la sixlème syllabe, et la diérèse qui fait trois syllabes de pseudo, s'écartait très-probablement des habitudes de la prononciation, quoique les philologues ne soient point d'accord sur la prononciation d'eu, même dans la bonne latinité; voyez Schneider, Elementarlehre der lateinischen Sprache, t. I, p. 73; Zumpt, Lateinisches Grammatik, par. 1, et Facciolati, Totius latinitatis lexicon, au mot NEUTER.

<sup>(2)</sup> Pays, Régions, ainsi que nous l'avons

<sup>(3)</sup> Publice par Naogeorgus (Kirchmejel Sylva carminum in nostri temporis corruptelas, in-80, s. i. n. a. (1853); il a écni en tête: Libuit hic subjicere querelam di fide pii et spiritualis cujuspiam parecki, at videtur, ante hoc nostrum saeculum, meper in Germania repertum. Wolfius, qui la réimprimée en partie dans son Lectionum memorabitium t. I, p. 901, la place, sus en donner aucune raison, à l'année 1481.

vel in plebe, vel in clero, Vel in claustro, vel in foro; ubi fides sit ignoro; Fides, nullibi apparet, totus mundus fide caret. Filius non servat patri fidem, neque frater fratri. Heu! de sede sua ruit fides, quae tam firma fuit, Quondam; et pro ea dolus triumphat per orbem solus, Tam potenter et tam dire ne quis possit contra ire. Quidquid dolus jubet esse, hoc inferri (1) est necesse; Clerus populusque totus dolo subjacet devotus.

Dolus papam, cardinales et episcopos totales Regit et ubique reges: dolus glossat jura, leges. Dolus omnia pro voto . disponit in orbe toto. Qui cum dolo conversantur, illi sunt qui principantur; Sed qui dolum vere nescit est abjectus et vilescit, Et vocatur idiota; non est dignus una jota. Praelati ecclesiarum habent dolum valde carum; Nam per dolum praebendantur et potenter dominantur.

<sup>(1)</sup> Inferre dans Naogeorgus.

Aestimo pro sensu meo, quod praebendas non pro Deo Pure dant; sed mos est sibi: Da mihi nunc, dabo tibi. Sic ad invicem colludunt atque pauperes excludunt. Qui redonant illis datur; de egenis non curatur. Heu! quamobrem non attendunt, quod sic Christi bona vendunt, Quae praecepit Deus dari gratis et non venundari? Daemonizant et est aequum quod mercedem sumant (1) secum. Miror quid tunc respondebunt, ante Deum dum (l. cum?) parebunt, Responsuri de re gesta, si sit vilis vel honesta, Ubi genus, res, honores, nemini sunt adjutores.

Advertatis vos, Praelati, quantum oportebit pati, Post hanc vitam pro peccatis, ut quae justa sunt agatis. Et curati sacerdotes, possidentes amplas dotes, De salute animarum subditorum (2) curant parum. Nihil curant quam habere et hominibus placere; non advertunt ad clamores pauperum, sed claudunt fores. Sic nec subditis, ut debent,

formam bonae vitae praebent; Sed per pravos suos mores, multos ducunt in errores.

Canon regula notatur, hinc canonicus gignatur; Eo quod, sub regulari vita, debent famulari Cum devotione Deo: ipsi curant nil de eo; Sed libentius ad forum currunt, quam frequentant chorum. Vestes militares quaerunt, nihil quam mundana ferunt; Raro impertiunt dignis suas opes, sed malignis. Quidquid eis superesset, hoc pro Deo dandum esset; Modo habent tam avarum cor, quod nihil dant vel parum.

Item qui in claustris degunt, juxta normam se non regunt, Quam patres instituerunt; sed quae vetita sunt quaerunt. Vestes deferunt claustrales, sed in mente non sunt tales; Namque sub religiosa veste latet mens dolosa. Rixas, lites et rancores habent inter se majores Monachi et moniales, quam personae mundiales. Qui vult Satanae servire, claustrum debet introire. Mali cogunt ibi bonos, ut cantent eorum tonos.

Item fratres mendicantes, omnes fere sunt truffantes; Parent nam quod sint devoti, cum sint tamen nequam toti. Quidquid praedicant sermone, raro complent actione; Metunt, ubi nunguam (1) serunt; semper plus quam sua quaerunt; Oves alienas tondunt et parrochias confundunt; Dantibus applaudunt care; sed qui nihil possunt dare Vel replere eis manum, illos mittunt ad plebanum. Pulchre pro orare (l. perorare) sciunt; his qui credunt capti fiunt; Per verborum apparatum aures penetrant magnatum. Valde diligenter notant ubi divites aegrotant; Ibi currunt nec cessabunt, donec ipsos tumulabunt; Sed ad (2) casas (3) miserorum nullus ire vult eorum. Puto vero (l. vere?) quod prodesset, si in mundo nullus esset Monachus vel monialis sive secta Begynnalis: Postquam enim sic creverunt, lex et fides perierunt, Et totius mundi status est in malum commutatus.

<sup>(1)</sup> Nusquam dans Naogeorgus.

<sup>(3)</sup> Casus dans Naogeorgus.

<sup>(2)</sup> Et dans Wolfius.

Utrum culpa sit eorum , noscit Conditor cunctorum (1).

Caesar, reges et marchio, dux, comes, miles et baro, Omnes principes terrarum possident de fide parum, Inter omnes non est unus, quin respiciat ad munus, Et justitiam postponat (2) pro eo qui dona donat. Per tyrannidem et gloriam (l. guerram) disponunt ubique terram; Magis quaerunt christianos debellare, quam paganos. Non verentur, non formidant, quod innocuos occidant. Cur tam dire sinit Deus guod occidit (l. occidat) justum reus? Ouondam [qui] milites statuti erant, ut per eos tuti Essent viduae, pupilli clerusque; nunc et illi Tales minime defendunt, sed praedantur et intendunt: Cor eorum magis pronum est ad malum quam ad bonum.

Cives, nobiles, communes, raro doli sunt immunes;
Nobiles injuriantur, cives vero foenerantur;
De omnibus his vel ullus est fidelis, sive nullus.
Nautae maris et coloni,

<sup>(1)</sup> La partie publiée par Wolfius s'arrête (2) Il y a dans Naogeorgus postponant,

Quin si veniam precetur, Deus ejus miseretur. Amen devote dicamus, ut cum Christo maneamus!

## Satire de Gautier de Châtillon sur l'état du monde (1).

M. Wright a compris cette pièce dans la collection qu'il a inti tulée Latin poems commonly attributed to Walter Mapes; mais il: déclaré que tout en se conformant à l'opinion reçue il doutai beaucoup qu'elle reposât sur des raisons solides (2). Si elle étai seulement contemporaine de l'archidiacre d'Oxford, nous se rions disposé à lui reconnaître cette sorte d'autorité que méritent toujours les traditions populaires; mais on en trouve de traces pour la première fois dans des documents du XIVe or même du XVº siècle (3), et les renseignements assez circonstan ciés que nous avons sur la vie de Walter Mapes y sont tout fait contraires. D'abord, c'était un homme de plaisir, fort spirituel et n'écrivant rien (4), si ce n'est une traduction des roman de la Table-Ronde, à l'usage des dames de la cour de Henri II (5) tandis que l'auteur des rhythmes latins s'adressait exclusivemen aux clercs et réunissait à une grande habitude du latin un connaissance approfondie de la littérature ancienne, puisque dans plusieurs pièces, la dernière ligne de chaque quatrain est ut

<sup>(1)</sup> B. R. no 3245 (XIVe siècle), fol. 36, recto.

<sup>(2)</sup> Introduction, p. XVI.

<sup>(3)</sup> Ils n'émanent même pas d'un écrivain instruit, dont les opinions aient quelque poids, mais d'un copiste anonyme qui a écrit en marge le nom de Walter Mapes; et encore cette mention ne se trouve d'aberd que peur l'Apocalypsis Goliae qui, dans notre ms. dont l'écriture paraît plus ancienne, est positivement attribué à Gautier de Châtillen. Suivant l'Histoire littéraire, t. XV, p. x111, un manuscrit du Vatican l'aurait compris dans les OEuvres

de Serion; mais il contient beaucoup d'autres pièces que l'on sait positivement ne pa être de lui.

<sup>(4)</sup> Solita verborum facetia et urbanitat praecipua dicere pluries et nos in bun modum convenire solebat: Multa, Magister Giralde, scripsistis et multum adhu scribitis, et nos multa diximus; vos script dedistis et nos verba; Giraldus Cambrensis Hiberniae expositio, p. 813.

<sup>(5)</sup> Frederick Madden, Introduction & Syr Gawayne; Paulin Paris, Manuscrit françois de la Bibliothèque du Roi, t. 11, p. 347-362.

vers classique qui rime avec les trois autres. Giraldus Cambrensis était intimement lié avec Walter Mapes, et non seulement il ne le cite en aucun endroit de ses volumineux écrits, comme 'auteur des satires en quatrains monorimes, mais il exprime de a manière la plus crue son mépris pour les pièces où figurait Golias. « Parasitus quidam, Golias nomine, nostris diebus gulosiate pariter et leccacitate famosissimus, qui Golias melius quia zulae et crapulae per omnia deditus dici potuit, litteratus tamen affatim, sed nec bene morigeratus, nec bonis disciplinis infornatus, in Papam et Curiam romanam carmina famosa pluries et plurima, tam metrica quam ridmica, non minus inpudenter quam imprudenter evomuit (1). » Enfin Walter Mapes était un courtisan dévoué et un familier de Henri II (2), et dans le manuscrit dont nous publions deux pièces, il y a un assez long poëme intitulé De adventu Antichristi, où l'auteur n'a pas craint de dire:

Utquid quaeris alium tibi praecursorem quam illum Britanniae perversum rectorem, qui triplici gladio contra jus et morem, impudenter messuit sacerdotum florem?

Quid fuisse facinus dicis in Symone?

Quid Neronem ventilas de seditione?

Rex qui perdit praesulem in perditione, revera neronior est ipso Nerone (3).

Naogeorgus a publié d'après un très-vieux manuscrit conservé en Bourgogne, un poëme que M. Wright n'a trouvé dans aucune collection de poésies satiriques. C'est une exhortation toute religieuse, adressée aux prêtres et mise dans la bouche de Jésus-Christ:

Piscatores hominum, sacerdotes mei, praecones veredici, lucernae diei, caritatis radio fulgentes et spei, auribus percipite verba oris mei.

Flacius Illyricus qui cherchait partout des satires contre l'Église romaine, a réimprimé cette pièce dans son *De corrupto Ecclesiae statu*, p. 454, sous le titre do Golias ad

<sup>(</sup>i) Speculum Ecclesiae, dans le Latin vems commonly attributed to Walter lapes, p. XXXVIII.

<sup>(2)</sup> Unde cum sequela curiae fuerit et egis Henrici secundi.... (domesti)cus failiaris; Speculum Ecclesiae, Ibidem, . xxxi.

<sup>(5)</sup> Tout semble d'ailleurs prouver que olias n'était pas un simple nom littéraire sus lequel se cachait un Anglais, mais une rte de nom mythique, qui, comme Pasquin, n'appartenait exclusivement ni à un mps ni à un pays. Dans le Sylva carmium in nostri temporis corruptelas, p. 24,

Ce manuscrit est conservé maintenant à la Bibliothèque royale sous le nº 3245(1), et paraît avoir été écrit vers le milieu du XV siècle; Oudin (2) et Fabricius (3) en avaient déjà parlé, mais personne ne l'avait encore suffisamment examiné. Il contient dix pièces, dont plusieurs sont communément attribuées à Walter Mapes: nous ne parlerons maintenant ni de la première, ni de la troisième, parce que nous les publions en entier. La seconde (4) est une satire sur l'état du monde, dont les différentes strophes ont été disséminées dans trois pièces que M. Wright a comprises dans sa collection; elle commence ainsi:

Multiformis hominum fraus et injustitia, let(h)alis ambitio, furtum, lenocinia, cogunt ut sic ordiar, conversus ad vicia: Quis furor, o Cives, quae tanta licentia (5)!

La quatrième (6) a été publiée par Wolfius (7) et par M. Wright (8) sous le nom d'Apocalypsis Goliae episcopi; les différents manuscrits dont cet habile éditeur s'est servi lui ont permis d'établir un excellent texte, quoique le nôtre eût pu fournir encore quelques bonnes variantes.

La cinquième (9) est inédite; elle est intitulée Quod Papa si summus et Imperator sub ipso, et commence par ce quatrain:

Totus hujus temporis ordo summi status (est) ab antiquae legis fonte derivatus;

Christi sacerdotes; Wolfius, t. I, p. 439, et Bale l'ont répété sans faire connaître sa raison Les différences sont, comme on va voir, tout à fait insignifiantes:

Viri beatissimi, sacerdotes Dei, praecones altissimi, lucernae Diei, caritatis radiis fulgoutes et spei, auribus percipite verba oris mei.

Mais M. Wright n'en a pas moins conclu de ce nom de Golias, qui n'est peut-être là que par le bon plaisir de Flacius, que cette pièce était du satirique Walter Mapes, et il lui a donné une place dans sa collection, p. 45.

(1) Il portait autrefois le nº 5333.

- (2) Commentarii de scriptoribus e scriptis ecclesiasticis, t. 1I, p. 1666.
- (3) Bibliotheca mediae et infimae aetatis, t. III, p. 112.
- (4) Fol. 36, verso, col. 1.
- (5) Cette strophe se trouve dans le Latin poems commonly attributed to Walter Ma pes, p. 153.
  - (6) Fol. 37, verso, col. 2.
- (7) Lectionum memorabilium t. I, # 450.
- (8) Ibidem, p. 1.
- (9) Fol. 40, verso, col. 2.

praesentis Ecclesiae tenor et ornatus in aquis diluvii fuit figuratus.

La sixième (1) se trouve dans le recueil de M. Wright (2); nais les manuscrits dont il s'est servi laissent beaucoup à désier; elle a pour titre *Contra statum Ecclesiae depravatum*, et on it au commencement:

(H)eliconis rivulo modice respersus, vereor ne pondere sim verborum mersus; sed quia illabitur mundus universus, incipe maenalios mecum, mea tibia, versus.

La septième (3) est intitulée De adventu Antichristi; comme elle est inédite, nous en citerons les trois premiers quatrains:

Dum contemplor animo saeculi tenorem, reproborum gaudia, proborum moerorem, contemptum justitiae, fidei torporem, credo quod non habeant saecula rectorem. O qui quadrupliciter jubes figurari (h)ylem, qui res dispares ita nexu pari copulas, ut nequeant a se disparari, cur permittis hominem sic denaturari?

Cum per certas methodos et leges aeternas elementa copules lucemque discernas, videtur quod hominem solummodo spernas, cujus vitam simili cura non gubernas.

(1) Fol. 41, recto, col. 2.

(3) Ibidem, p. 159. M. Croke, Essay on the history of rhyming latin verse, p. 122, the une pièce qui a de grands rapports arec celle-ci, si ce n'est pas la même, et wil attribue à un Carmélite de Bordeaux, qui vivait en 1330 et se nommait Walter Bisse (d'Isle?). C'est probablement celui tont parle Fabricius: Gualterus Dissaeus en Disso Sudvolciae sive Sudvolgiae oppido, Anglus, Carmélita, defunctus circa an. 1403. Mais comme il ne lui attribue aucun outrage en vers, et que le ms. de la B. R. est

certainement plus ancien, l'assertion de M. Croke ne paraît pas fondée. Voici les deux seules strophes qu'il cite :

Heliconis rivulo modice conspersus, vereor ne pondere sim verborum mersus; sed quia labitur mundus universus, incipe maenalios mecum, mea tibia, versus Rhythmis dum lascivio, versus dum propino, rodet forsan aliquis dente me canino, quia nec affilatus spiritu divino, neque labra prolui fonte caballino.

Cette seconde strophe manque entièrement dans le ms. de la B. R. et dans l'édition de M. Wright.

(3) Fol. 41, verso, col. 1.

La huitième (1) est adressée au Pape et a été publiée pa Flacius Illyricus (2), par Leyser (3) et par M. Wright (4), dont l texte, presque entièrement conforme au manuscrit de la Biblic thèque royale, est généralement fort bon (5).

La neuvième (6) est intitulée dans notre manuscrit Galterus d Insula praedicans scolaribus bonis in reditu suo a Curia romana et se trouve d'une manière très—incorrecte dans une autre publication de M. Wright (7); la première strophe y manque:

Ut membra cohaereant invicem cum capite, gaudete in Domino, diem festum agite, hilares et sobrii cum propheta dicite:

Laetare Jherusalem et conventum facite.

Enfin la dixième (8) est une traduction assez élégante du psaume L, que nous croyons inédite, et dont nous citerons comme spécimen les quatre premières strophes:

Dum Galterus aegrotaret et aegrotans cogitaret quod ad vitae terminum vocaretur a Potente, metu mortis imminente, invocavit Dominum.

Miserere mei, Deus, quia miser, quia reus! Delictorum oneri atque jugo subjugatus, ad te clamat epulatus in fermento veteri.

<sup>(1)</sup> Fol. 42, verso, col. 1.

<sup>(2)</sup> De corrupto Ecclesiae statu, p. 9.

<sup>(3)</sup> Historia poematum et poetarum medii aevi, p. 779.

<sup>(4)</sup> Ibidem, p. 57.

<sup>(5)</sup> Les trois premières strophes ne se trouvent ni dans le texte de Flacius, ni

dans le ms. de Leipsick publié par Leys ni dans celui de Paris.

<sup>(6)</sup> Fol. 43, verso, col. 1.

<sup>(7)</sup> Anecdota literaria, p. 44; les que rante deux derniers vers de l'édition M. Wright manquent dans le ms. de la B.

<sup>(8)</sup> Fol. 44, verso, col. 1.

Miserere mei , Deus ; luctus clamor, dolor meus , ad te , Christe , veniat ! Audi flentem peccatorem , dum non habet redemptorem nec qui salvum faciat ;

Et secundum caritatis et immensae pietatis tuae multitudinem, pravos actus et enormes

in me delens, me reformes

(1,1]

tuam ad imaginem!

Ces dix pièces sont dans le manuscrit formellement attribuées le Galterus de Insula, c'est-à-dire Gautier de Châtillon, car il dit lui-même dans son épitaphe que nous a conservée un com-

fécriture du manuscrit (1), vivait dans le XIV<sup>e</sup> siècle : Insula me genuit, rapuit Castellio nomen; perstrepuit modulis **C**allia tota meis (2).

Un témoignage si précis et si ancien est confirmé par toutes les circonstances qui nous sont connues de la vie de Gautier de Châtillon. La latinité, fort élégante pour le temps, de son Alexandréide, prouve qu'il avait sérieusement étudié les poètes unciens, et que sa mémoire pouvait lui fournir plus aisément

mentateur anonyme de l'Alexandréide qui, si l'on en juge par

(1) B. R. no 8359, autrefois Golbert, 10 4350; le ms. n'est point paglite, mais strenseignements sur la personne de Gautier sont au verso du quatrième feuillet sant la fin. M. Peerlkamp, De poetis la-lisis Nederlandiarum, p. 15, cite aussi ce distique d'après un vieux ms et l'imprime

lusula me genuit, rapuit Castellio, nomen Perstrepuit modulis Gallia tota meis.

ainsi :

llen conclut que Gautier mourut à Châillon, et le confond avec l'évêque de Mareconne du même nom, qui composa un Expositio in Psalterium, conservé à la B. R. dans le ms. nº 2492; voyez la note suivante.

(2) Leyser, p. 764, en a publié le premier vers en l'appelant monasticum (monosticum); mais cet article est encore plus inexact que la plupart des autres; ainsi, sur la foi de Valerius Andreas, il fait de Gautier de Châtillon un évêque de Maguelonne (ce qu'au reste a fait aussi Quadrot. VI, p. 480), et assure qu'il florissait vers 1253, quoiqu'il dise deux lignes plus bas que l'Alexandreis est dédié à Guillaume I, archevêque de Reims, qui mourut en 1202.

qu'à personne le vers classique qui termine les quatrains monorimes de plusieurs pièces qui sont attribuées à son homonyme. Il avait réellement voyagé en Italie, comme le dit le titre d'une de ses chansons; son séjour s'y était même prolongé assez longtemps. Un passage curieux de son grand poème montre qu'il ne craignait pas de blâmer avec énergie les désordres du corps ecclésiastique:

Non adeo ambirent cathedrae venalis honorem Symoniae haeredes; non, incentiva malorum, Polluerat sacras funesta pecunia sedes; Non aspiraret, licet indole clarus aviti Sanguinis, impubes ad pontificale cacumen, Donec eum mores, studiorum fructus et aetas, Eligerent, merito non suffragante parentum. Non geminos patres, ducti livore, crearent, Praeficerentque orbi, sortiti a cardine nomen (1).

La manière vive dont il attaque Henri II était une conséquence naturelle de sa liaison avec Johannes de Salisbury, et de so dévoûment à Thomas Becket (2); il voulut, même dans son Alexandréide, manifester ses sentiments à cet égard:

Non caderent hodie nullo discrimine sacri Pontifices: quales nuper cecidisse feruntur (l. queruntur) Vicinae, modico distantes aequore, terrae; Flandria Robertum, caesum dolet Anglia Thomam (3).

L'épitaphe que nous citions tout à l'heure ne permet pas d'é douter; Gautier de Châtillon avait composé des chansor (moduli) qui acquirent une vogue populaire. On les chanta e Angleterre comme dans toute la France; leur succès dut men y être plus grand que sur le continent, parce que le caracté peu national du haut clergé le rendait antipathique à la mas

<sup>(1)</sup> Fol. 58, recto, éd. de Lyon, 1558.

<sup>(2)</sup> Johannes de Salisbury, Epistolae, let CXXXIV et CLIX.

<sup>(3)</sup> Fol. 58, recto.

lu peuple, et après deux ou trois générations ces chants satiripues furent naturellement attribués à un autre Gautier, célèbre lar sa gaité et son esprit, le seul dont les Anglais eussent gardé la mémoire. Si d'ailleurs l'affirmation, dix fois répétée d'un lomme à qui le caractère des ouvrages qu'il copiait (1) doit faire supposer des goûts et une instruction littéraires, avait besoin de preuve, on la trouverait dans la pièce adressée Aux bons écoliers:

Inter artes igitur quae dicuntur trivium, fundatrix Grammatica vendicat principium; sub hac chorus militat metrice scribentium; quae se scholam(l. solam?) aestimat artem esse artium(2). Inter quos sunt quatuor r(h)ythmice dictantium qui super hoc retinent sibi privilegium: Stephanus, flos scilicet Aurelianensium (3), et Petrus qui dicitur de Castro Blesensium (4).

(i) Il contient en outre Alanus. Plancius Baturae; Bernard de Chartres (Silvestris) De universitate mundi; les trois livres De Vetula attribués à Ovide, et un commentire sur l'Étique d'Aristote, adressée à Ricomaque.

(2) Ce vers manque dans le ms.; nous l'avons pris dans l'édition de M. Wright, facedola literaria, p. 45.

(3) Après avoir donné des leçons à Chartres et à Orléans, Étienne d'Orléans mourut évêque de Tournay, en 1200. Il avait composé des poésies légères dans sa jeunesse, comme le prouve sa lettre au caranal Pierre, évêque de Tusculum, qui les ini avait demandées : Rogo ut puerilia mea, quamvis digna sint risu, benevelo tamen suscipiatis affectu; Opera, let. xLIII, éd. du P. du Molinet. Une lettre de l'abbé de La Sauve, qui lui demandait un office de saint Géraud, est encore plus explicite : Ul si quid maculae in saecularibus carmimibus quandoque ludendo contraxistis, MIDC, opportunitate vobis oblata, labiorum vestrorum vitulos Domino et beato Giraldo offerentes, devotius emendetis; Ibidem, let. cclxxviii. Il ne nous reste plus que l'office de saint Géraud, imprimé par les Bollandistes, Vitae Sanctorum, avril, t. 1, p. 410, et réimprime dans l'édition du P. du Molinet.

(4) Pierre de Blois enseigna avec un grand succès à Paris et mourut peu après 1198. On n'a plus de lui qu'une cantilène assez plate sur la lutte de la chair et de l'esprit, composée en 1193:

Olim militaveram pompis hujus saeculi , quibus flores obtuli meae juventutis ; pedem tamen retuli circa vitae vesperam , nunc daturus operam militiae virtutis , etc.

Mais on sait qu'il avait fait des poésies legères pendant sa jeunesse; ainsi il écrit à son neveu : Mitte mihi versus et ludicra quae feci Turonis : et scias, cum apud me transcripta fuerint, eadem sine dilatione aliqua rehabebis ; Opera, let. x11. Il dit aussi à un moine qui lui avait demandé ses vers : Quod autem amatoria juventutis et adolescentiae nostrae ludicra postulas ad solatium taediorum, consiliosum non arbitror, cum talia tentationes excitare soleant et fovere. Omissis ergo lascivioribus cantilenis, pauca quae maturiore stylo cecini tibi mitto, si te forte relevent a taedio et aedificent ad salutem; lbidem, let. Lv11.

Istis non immerito Bertredus addicitur (1), sed nec inter alios apte praetermittitur ille quem Castellio latere non patitur, in cujus opusculo Alexander legitur.

Il y a dans cette mention du poëte, le plus célèbre de son temps, une réserve où l'on reconnaît l'embarras d'un auteur qui voudrait concilier sa modestie avec le soin de sa renommée; mais, lors même qu'on se plairait à en conclure précisément le contraire, et à supposer que le copiste n'a pu lui attribuer cette chanson que par erreur, il n'en faudrait pas moins convenir que Gautier de Châtillon avait composé des rhythmes où devaient se trouver la facilité, l'élégance relative et l'érudition littéraire qui distinguent ceux dont on le croyait auteur, dès le commencement du XIVe siècle. A la vérité, il y a dans cette pièce deux lignes qu'une opinion généralement reçue ne permet pas de croire aussi anciennes. Quoique la plupart des écrivains ne fassent remonter l'institution des grades académiques qu'au XIIIe siècle, on lit dans la seconde strophe:

Ante legum Dominos et Magistros artium usurpare videor Doctoris officium.

Mais nous craignons que, cette fois encore, les historiens n'aient pris la première mention officielle d'un fait pour sa date, et qu'au lieu de voir dans les institutions la régularisation et la sanction d'usages, insensiblement contractés et trop peu importants pour laisser tout d'abord des traces bien apparentes dans l'histoire, on n'ait cru bénévolement qu'elles étaient créées sans aucun précédent, par un acte de bon plaisir. Les noms de Baccalaureus, Licentiatus, Magister, Doctor, étaient donnés dans

Anno milleno centeno bis duodeno,

Condidit Ebradus Graecianum bethunienia. Il faudrait alors peut-être écrire Bberhardus additur. Il y a dans le ms. publié pa M. Wright, Berterus; si cette leçon étai bonne, il s'agirait sans doute de Berthie ou Bertère d'Orléans, qui composa de rhythmes pendant le XIIe siècle; voyenos Poésies populaires latines, p. 408.

<sup>(4)</sup> Ce Bertredus nous est entièrement inconnu; peut-être est-ce une corruption d'Eberhardus, le célèbre auteur du Graecismus (Paris, 1487, fol.; Lyon, 1490, in-40, etc.) et du Labyrinthus publié par Loyser, p. 796-884, qui cependant vivait un peu plus tard, puisqu'on lit en tête de son Graecismus:

E XIIe et même le XIe siècle, et aucun document authentique ne récise l'époque où ces dénominations de simple politesse devinent des titres universitaires: il est seulement certain qu'on ne la pas assez reculée. Gotofredus de Saint-Victor, un écrivain de le seconde moitié du XIIe siècle, a dit dans un poëme encore nédit, intitulé Fons philosophiae:

Praesident his etiam qui hoc meruerunt et qui singulariter gratiam hauserunt, cujus partes aliis quoque contulerunt; nihil enim possident quod non acceperunt.

Sedent eminentius inter hos pincernae, veteres memoriae viri sempiternae, quibus multitudines assident modernae, haustu quoque gratiae saturi supernae (1);

et le copiste qui nous l'a conservé, a écrit en marge, probablement dans le XIIº siècle, Magistri artium. Une lamentation sur les désordres de l'Église (2), attribuée, d'après des renseignements très-suffisants, à Bernard de Corbie qui vivait à la fin du XI siècle, est encore plus positive :

> Jam fit magister artium qui nescit quotas partium de vero fundamento: habere nomen appetit, rem vero nec curat nec scit, examine contento.

Jam fiunt baccalaurii, pro munere denarii quamplures idiotae: in artibus, ab aliis

(1) B. R. fonds de Saint-Victor, no 912, Beclesiae statu, p. 101; Wolfius, Lectionum memorabilium, t. 1, p. 543; Wal-M. 3, verso, et no 420, fol. 258, verso. nous ne l'avons pas comprise dans cette collection; voyez Flacius, De corrupto

(3) Elle a été si souvent réimprimée, que chius, Monimenta medii aevi, t. I, P. 14, p. 243, et Berneggerus, Hypobolimaea divae Mariae Deiparae camera, p. 149.

## egregiis scientiis sunt bestiae promotae (1).

Cette allocution aux bons écoliers n'aurait pu d'ailleurs être composée par le courtisan et bel esprit Mapes, tandis que l'auteur de l'Alexandréide, qui avait professé longtemps à Châtillon et à Bologne, était versé dans toutes les connaissances et toutes les dénominations de l'École: la philosophie lui était aussi familière que les belles-lettres.

Post illam quae prior est caeteris in trivio, subinfertur Logica grandi supercilio, di(s)color sententiis et accincta gladio, per quam falsum resecat logicorum ratio. Hanc Doctorum asserit multiplex opinio; sed cunctos praeradiat nova constitutio, in qua rebus derogat Baëlardi sanctio (2), attributo vocibus rex (1. rerum) privilegio.

A toutes ces citations de savants français, il est impossible de ne pas reconnaître un poëte vivant en France et mêlé par ses études et par ses goûts, à la vie universitaire; évidemment ce n'est pas le jovial et paresseux archidiacre d'Oxford. A la vérité, la célébrité dont jouissaient les écoles de la France y attiraient une foule d'étrangers, et l'on ne saurait conclure d'une donnée aussi vague, que cette pièce n'a pu être composée que par un Français; mais rien n'y décèle un étranger, et il semble au moins résulter des idées que l'auteur a exprimées dans le De adventu Antichristi, qu'il n'était ni Italien, ni Allemand:

Vides in Ecclesia nihil esse ratum; vides in pastoribus Giezi reatum,

<sup>(</sup>t) A la vérité, on a voulu voir dans ces vers une preuve certaine que Bernard de Corbie n'en pouvait être l'auteur; mais il est par trop facile de rendre son opinion inattaquable en déclarant suspectes ipso facto toutes les autorités qui l'attaquent.

<sup>(2)</sup> Dans le ms. dont M. Wright s'et servi, il y a Batlard sacratio, et le savant éditeur a eu tort de rétablir l'A du commencement; on le retranchait quelquesois pendant le moyen âge.

mundi caput sc(h)ismate vides infirmatum, vides a veritate Papam declinatum.

Federicum Caesarem optime vidisti, illum per quem sc(h)ismatis semina sevisti, idcirco sc(h)ismaticae genti praefecisti; quis praecursor melior foret Antichristi?

Si ces preuves ne sont pas aussi positivement convaincantes que pourrait le demander un mathématicien, il faut au moins avouer qu'il est peu de problèmes littéraires, résolus d'une manière plus rigoureuse, et que Gautier de Châtillon est très-probablement l'auteur d'un certain nombre de pièces que la tradition, trompée par la communauté du nom, a attribuées deux siècles après à Walter Mapes.

Missus sum in vineam circa horam nonam (1); suam quisque nititur agere (2) personam;

(1) Nous avons choisi cette chanson de référence aux autres, pour montrer la popularité dont ces poésies jouissaient parmi les lettrés. On en dissémina les couplets dans quatre pièces différentes que l'on grossit d'une foule d'additions de toute espèce, quoiqu'elles fassent presque toujours quelque allusion à des idées ou des faits littéraires. Le ms. de la B. R. lui-même ne mus a certainement pas conservé cette chanson comme Gautier de Châtillon l'avait composée, puisque les couplets 4, 5 et 6 n'ont pas le même rhythme que les autres : au lieu de six syllabes, le second hémistiche y en a sept. L'irrégularité du dernier vers porte à croire que ces sortes de pièces taient plutôt déclamées que chantées; c'était, comme il plaisait au poète, un fragment de vers hexamètre, un vers complet, un vers pentamètre, ou une simple ligne rhythmique, semblable aux trois autres. Cette division en quatrains monorimes était, comme on a déjà pu le voir, fort goûtée des lettrés du XIIe siècle. Nous titerons encore un poëme de 508 vers sur saint Augustin, par Godefroid de Saint-Victor:

Augustini gloriae meritis praeclarae laudes quantum dabitur r(h)ythmo cumulare,

ejus nobis imperat amor; Tu dignare, fons bonorum, Spiritus, digna diett dare. Ipse nobis, Inclyte pater, Augustine, impetres auxilium gratise divinae, atque tuse praevio lumine doctrinae ducas ab initio, statuas in fine! [Tu] Vir [(ni)mitabilis vitae sanctitate, praeditus ingenil perspicuitate, affiuens eloquii mira suavitate, plenus sapientiae coelitus collatae.

B. R. fonds de Saint-Victor, no 912, fol. 44, recto.

C'est aussi le rhythme adopté par Alanus dans sa chanson Contra amorem Veneris, que Leyser a publiée, p. 1092, et par le Monachus Florentinus, évêque de Ptolémaïs, dans son curieux poëme de près de 900 vers sur la reprise de cette ville par les croisés. Il est inséré dans Herold, De bello sacro continuatae historiae libri sex, Commentariis Gullielmi Tyrensis additi, p. 225, éd. de Bâle, 1860, et commence ainsi:

Cum romanus pontifex praesidet Veronae, Urbanus memoriae atque famae bonae, Sahadinus impius absque ratione occupavit Syriam fera ditione.

Cette première strophe de Gautier de Châtillon se trouve dans la collection de M. Wright, à la page 182.

(2) Vendere dans M. Wright; les autres variantes que nous indiquerons se rapportent toutes à son édition.

ergo quia cursitant omnes ad coronam: semper ego auditor tantum, nunquamne reponam (1)?

Quando cibus deficit animabus (2) brutis, mugiendo postulant cibum, spem salutis (3); sed est mihi resonans (4) vocibus argutis fistula disparibus septem compacta cicutis.

Festis bacchalaribus (l. bacchanalibus?) interesse minimus. volo quia nequeo magnus, major, maximus; derogare vitiis omnibus est animus, et nos ergo manum ferulae subduximus (5).

Cum videam reprobos opibus nitescere (6), dominari vitia, virtutes succumbere, vilipendi feminas, viros ante nubere (7), difficile nobis est satyram non scribere.

Spargat ergo primitus sua Clio jacula, in illos quos operit pastoralis infula; nam ab illis omnibus, quid irem per singula? Defluxit (8) in subditos vitiorum macula.

Ecce sponsi comites vendunt sponsae dotes; furantur (9) in cacabo carnem sacerdotes; si spectes (10) medullitus, si rem bene notes, Christum vendunt hodie (11) novi Scariotes.

Jam prorsus aboluit (12) usus largiendi praebendas, altaria quae non debent (13) vendi,

<sup>(1)</sup> Nunquam me; c'est un vers de Juvénal, sat. 1, v. 1; le dernier vers du quatrain suivant est de Virgile, Églog. 11, v. 36; celui du troisième quatrain est encore emprunté à Juvénal, sat. 1, v. 15; ces rapprochements ne nous semblent pas assez curieux pour que nous en indiquions davan-

<sup>(2)</sup> Cette strophe est dans la collection de M. Wright, p. 160; il y a pecudibus.

<sup>(3)</sup> Velut spe salutis.

<sup>(4</sup> Et mihi resonat.

<sup>(5)</sup> Cette strophe manque dans M. Wright (6) P. 153; affluere.

<sup>(7)</sup> Et viros nubere.

<sup>(8)</sup> P. 453; declinat.

<sup>(9)</sup> P. 154; curantur.

<sup>(10)</sup> In factis.

<sup>(11)</sup> Iterum.

<sup>(12)</sup> P. 154; obsorduit.

<sup>(13)</sup> Nam vendunt altaria quae non soleni.

versa est in habitum cupido tenendi; tempore crevit amor qui nunc est summus habendi.

Studet praesul pretiis, et archilevita vivit solitarius; coenat heremita (1); morerentur utinam hi qui vivunt (2) ita! Felices obeunt quorum sine crimine vita.

Vis decanus fieri, praesul, patriarcha? auri multa tibi (3) sit vel argenti marca; tantum habet fidei, teste manu parca, quantum quisque sua nummorum servat in arca.

In quo mundi climate, sub quo coeli (4) signo est abbas aut pontifex, pectore benigno dignus Christi nuptiis, dignus vitae ligno? Rara avis in terris nigroque simillima cygno.

Ut Judaeis odio sunt carnes suillae, sic in his extinctae sunt virtutum scintillae; hic vacat libidini, nummo (5) servit ille; credite nunc vobis folium (6) recitare Sibyllae.

Omnes avaritia mentibus imbutis in nummo constituunt spem suae salutis, nolunt (7) dici prodigi rebus dissolutis, fallit eos (8) vitium specie virtutis.

A praelatis defluunt vitiorum rivi, et tamen pauperibus irascuntur divi; impletur versiculus illius (9) lascivi: quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

Parrochiam contrahit lege matrimonii sacerdos a praesule, si nummi sint medii;

- (1) P. 155:
  - Nec melior pontifex quam architevita, vivens solitarius, coenat heremits.
- (2) Coenaut.
- (3) P. 155; tui multi.
- (4) P. 155; mundi.

- (5) P. 155; gulae.
- (6) Me folium vobis.
- (7) P. 161; volunt.
- (8) Enim.
- (9) P. 154; sic impletur iterum vox illa.

nam (1), si nummus deficit et tumor marsupii, dabit ei pontifex libellum repudii.

Vos ergo cum talia, Praesules, agatis, de futurae (2) gaudio vitae desperatis, illudque Lucanicum mente pertractatis: Tolle moras, semper nocuit (3) differe paratis.

Quanto plus possidet, quanto plus ditescit, tanto magis locuplex sitit et ardescit; nam sicut (h)ydropicus qui semper arescit, crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit (4).

Mundus nummis (5) deditus sequitur hunc morem, ut tanto quis judicet quemque digniorem (6), illum quanto noverit esse ditiorem: servitium nummi nobis hunc praestat (7) honorem.

Nullus avaritiae rebus erubescit, ex hac vis libidinis dirivata (8) crescit; nam cum semel (9) opibus dives intumescit, inguinis et capitis quae sint discrimina nescit.

Florebant antiquitus artium doctores, nunc acquirunt redditus auri possessores, quia sicut exprimunt versibus actores (10): In pretio pretium nunc est; dat census honores.

Nescit mundus compati, nescit condolere

- (1) P. 154; sed.
- (2) P. 154; supernae.
- (3) P. 154; velle venit semper, nocuit. On a inséré dans la même pièce, p. 158, une autre strophe qui finit de la même manière:

Ideireo divitias forsam non amatis, ut asternam postmodum vitam capiatis; heu! Mentes perditae, numquid ignoratis quod semper multum nocuit difierre paratis?

(4) P. 163 : les trois premiers vers sont tout à fait différents :

Sitis avaritize voti modum nescit; sed quanto folliculus magis intumescit, tanto vehementius pestis invalescit:

- (5) P. 162; nummo mundus.
- (6) Meliorem.
- (7) O nummi, nummi vobis impendit.
- (8) P. 157; derivata.
- (9) Quotiens.
- (10) P. 157:

ergo sic completum est quod dicunt auctore

mandicanti (1) pallidi (l. Palladi) quae solet vigere, nam si nummo careas, foris expellere, ipse licet venias Musis comitatus, Homere.

Axis magisterii fractus est et t[h]emo; audiri si cupiam, auditores emo; hoc est unde conqueror (2), hoc est unde gemo: scire volunt omnes, mercedem solvere nemo.

Senes avaritiae sunt imbuti felle; odor lucri pueris dulcior est melle: nolle pudicitiam, nummos autem velle; hoc discunt [omnes] ante alpha et betha (3) puellae.

Si recte de vitio vitium derives, si de gestis consulas (4) Athenarum cives, inter actus saeculi pravos et declives, intolerabilius nihil est quam femina dives.

Hoc (5) idcirco dixerim, ne quis sine macula femina (1. feminas) existimet quarum lingua jacula, fascinantes oculi, digiti novercula (1. novacula), sed a diverticulo repetatur fabula.

Filii nobilium, dum sunt juniores, mittuntur in Franciam (6) fieri doctores, quos prece vel pretio domant corruptores, sic artaxatos (1. praetextatos) (7) referunt artaxata mores.

Mores habet (8) Barbarus (1. habent barbaros?), Latinus et sic sacerdos ut plebs est; coecum ducit coecus; [Graecus;

(1) P. 162; medicanti. La même idée se retrouve dans deux autres strophes, p.

Adors pecuniam, qui Deos adoras; cur struas armaria? Cur libros honoras? Longas fac Parisius aut Athenis moras; si nihil attaleris, ibis, Homere, foras. Disputet philosophus vacuo cratere, et sciat quod minus est scire quam habere; nam si pauper facris, foras crepilere, juge licet venias Musis comitatus, Homere.

(2) P. 162; doleam.

- (3) P. 162; alphabeta.
- (4) P. 162; consulis
- (5) P. 162; haec.
- (6) L'ile de France, dont les écoles jouissaient d'une grande célébrité.
- (7) Anecdoia literaria, p. 38; praetaxatos: c'est un vers de Juvénal, sat. 11, v. 170.
  - (8) Anecdota literaria, p. 38; habent.

se mares effeminant ut equa fit equus; expectes ab homine hoc (1) usque ad pecus. Et quia non metuunt animae discrimen (2), principes in habitum verterunt hoc crimen, virum viro turpiter jungit novus (h)ymen; exagitata procul non intrat femina limen.

Satire contre les prélats, par Gautier de Châtillon (3).

Fallax est et mobilis lex humanae sortis, nedum natis etiam spondet horam mortis, ac peccantis ultio semper est in portis, quia sic instituit judex justus, fortis. Si quis ergo sperneret mundum male tutum, nummorum congeriem reputans ut lutum,

- (4) Hoc manque.
- (2) Cette strophe se trouve dans deux pièces différentes; Latin poems commonly attributed to Walter Mapes, p. 161, et Anecdola literaria, p. 38.
- (3) B. R. no 3245, fol. 37, recto, col. 2. A une époque où les prélats et les moines étaient à la tête de la société et de la civilisation, ils devaient naturellement être fort attaqués par tous les malcontents, et ces Premiers-Paris du moyen âge offrent un intérêt réel; non sans doute comme documents officiels, ni même historiques, mais comme expression des griefs de l'Opposition systématique du XIIe siècle. C'est à ce titre seulement que nous citerons une autre pièce acéphale sur l'avidité des moines, que nous croyons inédite :

An jubet ordo sacer ut sic fremat impetus acer Nec teneat frenum jus invadens allenum? Mento Deum pura sitientes qui sua jura Sponto reliquerunt, me cur invadere quaerunt? Turpiter ergo gerunt quia sorbent qued vomuerunt. Quae pietas? Quis amor ? Pulsat meus acthera clamor, Quaque maggis planço, minus horum pectora tanço. Quam crudele genus, quod fiens non tangit egenus! Insultat fienti, panem rapit esurienti; Turbam rapitorum transcendit grex monachorum. Bodens viventes, acuit gens mortua dentes; Mortua gens mundo fremit ore, vorax, furibundo; Mitem se fingens sie virus contegit ingens. Hic dolus est magnus, lupus est qui c(r)editur Non est fida satis vestrae nota simplicitatis; [agnus.

Nostris lacta mais, mala gens, sors daemoniais: Turba nocens estis, scelerum fons, publica petis. Vipereumque genus, grex omai crimine plenus, Cur anathema pati, non horretis scelerati? etc.

B. R. fonds de Saint-Victor, no 78 (XIIIe siècle), fol. 18, recto.

Il existe aussi une satire en vers dactyliques consonnants, que Flacius a publice De corrupto Ecclesiae statu, p. 489, e que Fabricius a réimprimée Bibliothea mediae et infimae aetatis, t. III, p. 110 On l'attribue généralement à un Galloi nommé Gualo (voyez Fabricius loco laudato; Leyser, p. 434, et Wright, Biographia britannica literaria, Période anglo norm., p. 314); mais ce Gualo aurait véci en 1160 ou 1170, et la satire dont on le di l'auteur se trouve à la B. R. (fonds à Notre-Dame, no 129, fol. 90, verso), dan un ms. qui a les caractères ordinaires d'XIe siècle; elle est trop connue pour qui nous la citions tout entière:

Ordo monasticus ecclesiasticus esse solebat, dura cibaria cum (per)agrestia rura colebat : Nulla pecunia, nulla negotia perpediebant; sobria copia, parva colonia sufficiebant. Fro venialibus et capitalibus invalitabant; tam ven(i)alia quam capitalia nostra piabant; sed miserabilis et lacrymabilis est sibi factus: post ven(i)alia, sub capitalia damna redactus. Ordo monasticus ecclesiasticus est violenter, ecclesiastica comparat omnia dona patenter. etc.

conservans viriliter corpus incorruptum, hunc plane diligeret dominus virtutum. Sed non placet omnibus haec consuetudo, quia placet amplius bursae plenitudo: universos allicit cutis pulcritudo: hodie vix aliquem decet sanctitudo. Ubi sunt Ecclesiam in Christo regentes. qui velint existere benefacientes: exemplorum levitae tantum relucentes. ut laetentur pariter et exultent gentes? Nil volunt solatii subditis conferre, et, cum modo conterant totum mundum guerrae, nolunt se pro filiis Israel offerre ut in pace maneant omnes fines terrae. In bellorum turbine de Deo diffidunt, hos norunt metuere qui cor(p)us occidunt, omnes in pecuniae thesauris confidunt, assidos (1) et validos debiles elidunt. A foris suscipiunt cultum pastoralem; nunquam degustati sunt coenam spiritalem, non habentes apud se vestem nuptialem; agentes operibus curam mercennalem (2). Isti sunt quos tumidos efficit potestas et quos nunquam afficit pauperum egestas; hos districti judicis opprimet majestas, cujus in circuitu valida tempestas. Omnes avaritiae coeunt caetatum (3), ore psalmos ruminant, in corde mercatum; nonne, dum non cogitant Domini mandatum, eorum oratio fiet in peccatum?

<sup>(1)</sup> Pour assiduos; cette contraction est pas indiquée dans la nouvelle édition : du Gange.

<sup>(2)</sup> Mercenaire; ce mot manque aussi dans le du Cange de M. Henschel. (3) Peut-être, comme Coetss, Suite, Cour; il ne se trouve dans aucun giossaire.

Habundes (l. Habentes) in capite cano(s) senectutis, retinent in renibus flores juventutis; male sibi conscii, de via virtutis insectantur alios gladiis acutis.

Ex his esse novimus proles adamaeos, deas non recipere sed amare deos; sed quotquot invenerit bujus rei reos, qui in coelis habitat irridebit (1) eos.

Sic pascunt ut ipsimet potius pascantur, qui vix ad humilium preces inclinantur, et tamen sublimiter eis dominantur; confundantur pariter et revereantur!

Qui bursae solummodo quaerunt implementum nec Christi familiis dividunt frumentum, qui male dominicum duplicant talentum veterascent miseri sicut vestimentum.

Quis Myrr(h)aeo praesuli similis nunc vivit?

Nam gua cujus quia guas (2) decem acquisivit, hunc ad ea Dominus praemia ascivit, quae non vidit oculus nec auris audivit.

Paucos sibi similes nunc habet Paulinus, et quem (l. cui?) quondam habuit parem Mons-Cassinus; sed et qualis exstitit pastor Midertinus (?), vix habet consimiles (l. consimilem?) Ecclesiae sinus.

Sanctulum presbyterum nolumus tacere, qui vitam pro proximo voluit carere;

gratia. Comme dans ce ms. les v et les n'ont pas des différences fort tranchés peut-être cependant faut-il lire grac, q pourrait se rattacher au grec l'vocat Savoir, Conngitre.

Nam virtute gratiam quia acquisivit,

Gratia quod gratias decem acquisivit (?)

<sup>(1)</sup> Probablement punira, châlira; nous ne connaissons pas d'autre exemple de cet emploi d'Irridere.

<sup>(2)</sup> Il s'agit de saint Nicolas; mais ce vers est trop corrompu pour être restitué avec quelque certitude: Gua, qui est écrit trèslisiblement deux fois et doit être un monosyllabe, na saurait être une abréviation de

sed moderni praesules hunc solum legere : Si nihil attuleris, exibis, Homere.

Magis fiunt avidi tumore bursarum, sitim quod multiplicat fons divitiarum; quia sic desiderant congestus earum, ut cervus desiderat ad fontes aquarum.

Si me forsan odiunt ob hoc Pharisaei, quod eos non taceo tantae reos rei, cantabo suppliciter in conspectu Dei: Ego dixi; Domine, miserere mei.

Sed asculta (1), Pontifex, cor habens tam coecum; ut thesauros congreges, aestimo non aequum; quare dicit Dominus ut jam loquar tecum:
Nonne ex denario convenisti mecum?

Audi, Pastor ovium, vivere si velis; pugnato pro Israel manibus et telis; sis in domo Domini prudens et fidelis, ut laudare valeas Dominum de coelis!

Satire de Pierre des Vignes sur les désordres du corps ecclésiastique (2).

Vehementi nimium commotus dolore, sermonem aggredior furibundi more

(t) Pour *ausculta*; cette corruption stait pas rare pendant le moyen âge.

(2) Après avoir été longtemps chancelier l'empereur Frédérie II et l'avoir assisté as toutes ses hutes contre la papauté, fiere des Vignes fut accusé, selon quelles historiens, d'avoir voulu l'empoisonner n, ce qui nous paraît plus vraisemblable, s'être vendu au pape Innocent II, et les yeux crevés. Dante le fait figurer has son poème:

lo son colui che tenui ambo le chiavi del cuor di Federigo, e che le volsi serrando e diserrando si soavi.

Dell' Inferno, ch. vn1, v. 58. On connaît de lui quelques canzoni italiens (Voyez Crescimbeni, Istoria della volgar poesia, t. III, p. 9; Poeti del primo secolo della lingua italiana, t. I, p. 39-54, et Raumer, Geschichte der Hohenslaufen, t. VI, p. 506), et après avoir parlé de ses lettres, Trithemius disait dans le Chronicon Hirsaugiense, ann. 1339: Fertur enim et alia quaedam scripsisse; mais personne ne semble avoir connu le rhythme que nous publions. Aucune mention n'en est faite dans l'édition de ses lettres donnée par Iselius, à Bâle, en 1740, et il paratt avoir échappé aux nombreuses recherches de M. Pertz dans les ms. qui nous ont conservé ses ouvrages; voyez Archiv der Gesellschaft für altere

et quosdam redarguam in meo furore, nullum mordens odio vel palpans amore.

In praelatis igitur primo docens figo, quorum vita subditis mortis est origo et malorum omnium corrodit rubigo per quam grex inficitur, dum serpit serpigo (1).

Est abominabilis praelatorum vita, quibus est cor felleum ling(u)aque mellita; dulce canit fistula eorum, et vita (l. ita?) propinant, (h)ypomenis (2) miscent aconita.

Fluxum in consiliis agunt et non fructum; vident prunnonium (3) Christi jam destructum, et plorat Ecclesia nec dimittit luctum, frequentans suspirium ab imo deductum.

Vita sine (l. Vitae suae?) moribus si quis est insignis caret beneficio quod praestant indignis cognatis, et filiis, suisque provignis, in quibus luxuriae praeterardet ignis.

Fur ut gregem rapiat et perdat et mactet, et praelatus praeparat, non ut eum lactet, sed ut pravis usibus lac et lanam tractet, cum spem non in Domino sed in nu(m)mis jactet.

Praelato pecuniae ostendens (l. ostende?) acervum, si vis eum humilem, tibi non protervum;

deutsche Geschichtskunde, t. 11, p. 34, 75; t. 111, p. 636; t. 1V, p. 245; t. V, p. 363, et t. VII, p. 890 et 980. Ce rhythme se trouve à la suite des lettres dans un ms. de la B. R. écrit en 1394; fonds de Notre-Dame, no 202, fol. 137, verso. Quoique d'une fort belle écriture, ce ms. est malheureusement plein de corruptions et de négligences de toute espèce.

(1) Lèpre; nous n'avions vu ce mot employé que dans le *Medicina Salernitana*: Ad haec serpiginem nonnunquam et impe-

tiginem morphaeamque ac lepras progin p. 242, éd. de 1622. Serpigine significa core Dartre en italien, et Serpige a pris en provençal la signification de Gal (2) (la mot qui vient constitute du

(2) Ce mot qui vient sans doute du ὑπομενειν, Soutenir, doit signifier Con il manque dans la nouvelle édition de Cange.

(3) Peut-être primicerium, Emp Domination; mais ce mot est trop corre pour que nous ayons osé admettre m restitution dans le texte. dum sectant cum Symone Elisaei servum, relaxant justitiae vel dirumpunt nervum.

Non splendet humilitas collis praelatorum, sed superbe satagunt, non tamen minorum sibi flecti janua (l. genua), sed superiorum, cum Deus humiliet (l. humiliat?) colla superborum.

Praefecit Ecclesiae Christus piscatorem, ut haberet humilem per saecla pastorem; nunc vero non eligunt Petro successorem, Constantino similem sed quaerunt rectorem.

Bella miscent, peritus (1) et seductiones (1. seditiones?) intra plebem, milites, reges et barones; unde fiunt hodie tot occasiones quod fere se perimunt omnes nationes.

Regnum regnum destruunt (l. destruit) et gens perdit gendives mactat pauperem et pauper potentem; [tem; pater tradit filium et ipse parentem, nec fratrem invenies fratrem diligentem.

Partes mundi quatuor nunc guerra lacescit; nec mare, nec flumina, nec terra quiescit; omnis homo fulminat et arma capescit, et pestis discordia(e?) tota die crescit.

Notus (Totus?) est in caedibus orbis involutus, et hinc inde gladius versatur acutus; est vasallus domini cruore pollutus, nec hospes ab hospite potest esse tutus.

A praelatis omnia haec ortum traxerunt; sed ipsos pericula non praetermiserunt:

<sup>(</sup>i) Peut – être ce mot qui manque dans vis les glossaires, est-il dérivé de Perire t. V, p. 267, col. 1. t. V, p. 267, col. 1.

nam navali praelio quidam perierunt, et quidam in carcere obtrusi fuerunt.

Credo quod Gregorius qui dictus est nonus, fuit apostolicus vir, sanctus et bonus; sed per mundi climata strepit ejus sonus, quod ad guerras fuerat semper nimis pronus.

Hic de suis finibus coegit exire antiquam concordíam et fecit abire; ultra (l. intra?) mundi limites nec potest quis scire ubi nunc permaneat, vel saltem audire.

Vir sanctus sic fecerat; nam praedicatores, quos deberem dicere praevaricatores, secum semper habuit et Fratres minores, qui suum perverterant sensum atque mores.

Si Papa non crederet istos detractores, amicos discordiae et seminatores, Imperator hodie inter amatores fuisset Ecclesiae atque defensores.

Isti si pontificum non sint electores, statim eligentium sunt reprehensores et electos reprobant, quamvis sanctiores ipsis sint, et literis eminentiores.

Advocati, medici et procuratores, tutores et judices sunt et curatores, voluntatis ultimae sunt ordinatores, fide[m]commissarii (1) et executores.

Cunctorum contractuum sunt mediatores, defensores criminum et palliatores;

<sup>(4)</sup> La nouvelle édition de du Cange ne Fidefragus, Fidefussor, Fidejutrix, Ficite que Fideicommissarii; mais plusieurs demanualis. autres dérivés sont formés de l'ablatif :

si dentur enxennia (1), sunt adulatores; si cessant servitia sunt attentatores (2).

Ergo mi[m]mi merito vel joculatores dici possunt, saeculi vel baratatores (3); aliorum ordinum fiunt contemptores, nam se credunt aliis excellentiores.

Per fora, per nundinas atque per plateas discurrunt; per cameras nec vitant c(h)oreas; et si fiunt nuptiae, mox vadunt ad eas: quod non credo doceat Baruch vel Michaeas.

Cumque per provincias sunt inquisitores, malos beatificant, damnant meliores, et qui cibos praeparant eis latiores, nunc inter caeteros (sunt) laude digniores.

ne solum ecclesias gravant, haec dicendo, sed parrochialia jura minuendo; propter quod sunt clerici facti non solvendo.

Ista privilegia sunt eis indulta a papa Gregorio, quibus est suffulta eorum praesumptio superba et stulta, et parrochialia jura sunt sepulta.

Miratur (l. Mutatur?) Ecclesia a statu priore, per haec privilegia in deteriore: plorant suo canones carere vigore, plorant suo clerici privati honore.

FERCULA sunt epulo : sed sunt ENCENNIA dona Quae quandoque probis causa mittuntur honoris. Eberhardus, Graeciemus, ch. 11.

(1) Présents; corruption nouvelle de tats; ce mot manque dans la nouvelle édition de du Cange : Attentato est resté en italien.

Zenium; on disait ordinairement Exemium, ou par euphonie Encennium:

<sup>(2)</sup> Ils commettent des crimes, des atten-

<sup>(3)</sup> Imposteurs, Trompeurs, en italien Barattieri; de Baratto, Échange: cette étymologie n'est pas, comme on voit, à la louange du commerce du moyen âge.

Eis dantur omnia, nec deest revera, quod mensura rarius (hoc) capit statera; saeculares clerici sunt quidem chimaera; sic rependet hospiti suo mus in pera.

Crevit inter ordines Fratrum zizania, qua Rachel inficitur, fatigatur Lya; propter ipsos deserunt omnes loca pia, et dimittunt pauperes jejunos in via.

Cumque poenitentias confessis injungunt, quos debe(re)nt pungere adulantes ungunt; quos deberent ungere increpantes pungunt, et, cum possunt, aliquid ab eis emungunt.

Sed si poenitentia sit cuique data a suo presbytero, quod reddat ablata, Fratres poenitentiam laxant et peccata, dummodo pecunia sit eis oblata.

Nam sic restitui (1. restituere) faciunt usuras et id quod acquiritur per falsas mensuras; inde libros faciunt et magnas structuras, sed propter hoc animae non sanant scissuras.

Erat nostris partibus vir exercens foenus; vir nequam, vir Belial, vir nimis obscoenus, monetam falsificans summi regis, plenus omni labe, respuens femininum genus.

Hic semper discordias inter Fratres sevit; Dei et Ecclesiae jussa semper [e]sprevit; furtis, homicidiis et rapinis haesit (l. crevit?), et domum illicito thesauro replevit.

Hic mittebat Fratribus, hora matutina, ova, pisces, caseos, meliora vina, pastillos, [et] artocreas ex ejus rapina; erat Fratrum fertilis frequenter coquina.

Hinc cum de vicinia quidam accusaret, et coram episcopo chartam ventilaret, (li)bellumque curiae suum [re]praesentaret, et chartae notarius acta compilaret; Ecce Fratres veniunt, capis elevatis, parte fere media bracchiis nudatis, extractis capuciis, oculis [e]levatis, inceperunt dicere vultibus iratis: Cur est actitatio (1) contra justum mota, cujus est a crimine vita munda tota? Ejus est confessio nobis bene nota, per quem (l. quam) conscientia est a labe lota. Fratrum testimonio ivit absolutus ille tot sceleribus tantisque pollutus, qui non tantum pessimam vitam est secutus, sed fuit majoribus clipis (2) involutus. Inde fuit postmodo facta cantilena: Bonum testimonium bona facit coena, foecundique calices et dives crumena; ista Fratres diligunt et spernunt terrena. Olim a principio vestitu contenti, nunc quaestores olivi, vini et frumenti, non sunt ad pecuniam congregandam lenti. [C] Si ordo hujus (moris) non esset egressus, mundus tot pericula non esset perpessus; antequam prosequerer eorum excessus, scio quod millefius (l. millesies?) prius essem fessus. Sed sicut de vitiis recitavi quaedam, ita de virtutibus nunc sermonem edam,

<sup>(1)</sup> Poursuite; ce mot manque dans le u Cange de M. Henschel; on n'y trouve ue Actitats.

<sup>(2)</sup> Ce mot qui manque dans tous les glossaires, vient sans doute de Κλεπο;, Vol.

et ipsos offendere nullomodo credam; sed per viam mediam, ut decet, incedam.

Sunt ab eis mortui plures suscitati; seci (l. coeci), surdi, debiles, infirmi sanati; fugatique daemones, leprosi mundati, et aperti carceres, nautae liberati.

Et omnes audivimus aquam factam vinum per Johannem scilicet et per Jacobinum, quod gustatum fuerat per Architriclinum; sic fecisse legimus beatum Martinum.

Loquebatur Dominus eis cum volebant et ad eos angeli boni descendebant, et mali similiter eis apparebant, qui suis per omnia mandatis fovebant (l. favebant).

His nunquam Apostoli fecerunt majora, sed nec his similia; nam, quacunque hora invitabunt (l. invitarunt) Dominum Fratres, sine mora, fiebant miracula laude digniora.

Visiones aliquas per raptum viderunt, sed non licet homini loqui qui (l. quae) fuerunt; de futuris etiam plura praedixerunt, quae sicut praedixerant ita contigerunt.

Signa quidem plurima sunt ab eis facta qui (l. et) fuissent omnia haec scripto redacta, sed cum vellent scribere penna fuit fracta et bissexti (1) numerus crevit in opaca.

Vos precor hoc credere qui signa vidistis, nam et ego crederem, sed sum valde tristis; haec namque miracula quae nunc audivistis, versa sunt in nihilum in (1. saepe?) rebus istis.

<sup>(1)</sup> Malheur: Tunc bissextilis erat annus, ac sicut vulgo audivimus, super proditores Historia ecclesiastica, l. xu, p. 882.

Partem quoque maximam subtraxerunt fures, deinde residuum comederunt mures; et (l. at?) si scire forsitan veritatem cures, testes tibi dabimus qui viderunt plures.

Qui non habent biblias (1) sibi praeparatas, sic fantur episcopis: Multum diffamatas habetis dioceses et coinquinatas;

Non utuntur clerici nostri vestimentis: sed tenent focarias, quod clamor est gentis

. . . . . . . . . . . . . . .

quod exgradientibus pacet argumentis.

nobis constat haereses ibi seminatas.

Aut hace inquisitio nobis co(m)mittetur, aut in nos infamia tota convertetur. Annuunt episcopi: nam quisque veretur, ni favere[n]t Fratribus, quod actitaretur.

Inquirentes igitur primo clericorum de vita et moribus, post haec laicorum; scribunt Fratres divitum peracta reorum, et non curant scribere culpas egenorum.

Dehinc reum convocant et, turba rejecta, dicunt: Ista crimina sunt tibi objecta; pone libras quindecim in nostra collecta, et tua flagitia non erunt detecta.

Deus (l. Reus) dat denarios, Fratres scriptum reddunt (l. rasit (l. sic) infames plurimi per num(m)os evadunt : [dunt); qui non (l. totam?) pecuniam quam petunt, non tradunt, simul (in) infamiam et in poenam cadunt.

Post haec ad episcopos, bursis sic repletis, revertentes inquiunt: Gaudere debetis;

<sup>(</sup>i) Livres; on le retrouvera plus bas édition de du Cange ne donne que Biblus. avec la même signification : la nouvelle

nam plebem catholicam et bonam habetis; credunt evangeli(i)s et sanctis prophetis.

Adulantes vitiis, fiunt canes muti, dum timent pericula immaniter tuti, vel ubi sunt aliquod munus assecuti; his [d]exceptis, nec vitio (l. malo?) parcunt nec virtuti.

Et hoc est quod dixerat Verbum veritatis: Occisores corporum non pertimeatis. Sic Fratres avidius non timent (sic) armatis, qui ipsos dilapidant magis caseatis.

Sic se gerunt maxime in illis contratis (1) qui carent haereticae (labe?) pravitatis; sed partes Itali[c]ae non inquirunt satis, ubi vulpes latitant caudis intricatis.

His triti verberibus et afflicti poenis, qua(e?) ferunt in prandiis Fratres et in coenis; ut (per)saeva verbera pellant ab egenis praedicatum nequeunt ire Sarracenis.

Dum parcunt Italiae aut timet (l. timentes?) de morte, aut in terris aliis pinguiores forte, caseatas comedunt et, post vinum forte, disputant de Pontio (2), Placone (l. Platone?) vel sorte.

Inquirunt ut populis inducant tremorem magis quam ut haeresis appellant (l. expellant?) errorem; quia multi tribuunt eis per timorem, qui nil darent penitus ipsis ob amorem.

Dei et Ecclesiae simulantes zelum , non verentur ponere os suum in coelum ; et secum ypocresis (l. hypocrisis) deportantes velim (l. veexcolantes calicem glutiunt camelum. [lum),

<sup>(1)</sup> Contrées, Pays; en italien Contrada. (2) Probablement Ponce Pilate.

Ingerunt consiliis se, non invitati; quidquid agant laici, quidquid literati et majores clerici seu magni praelati, spernunt et vituperant nisi sint vocati.

Hi portantes gladium more furibundi, per jura quae nesciunt et summam rei pro mundi (1), credunt se confundere nec posse confundi, omnes quamvis fuerint in jure profundi.

Hac(ce?) de provincia dictus rex notavit, ubi de contractibus et chartis tractavit, dum aperte minima totum nominavit et nomen tuum, (o Lex), simul usurpavit.

Per ipsam causidici sunt Fratres effecti, ipsam(que?) habent secum mensae, viae, le(c)ti, ut videri valeant in jure provecti. nec curant de bibliis quas solent amplecti.

Enervant e(t) distruunt (l. destruunt) juris aequitatem, nec sequentur canonum meram veritatem: plenam esse clavibus (2) negant potestatem: quod quidem haereticam sapit pravitatem.

De occultis judicatur (l. judicant) ut de manifestis. et quam (l. quem?) nec confessio convincit nec testis, sed ut (l. sicut?) evidentia de peccatis gestis, damnant decretalibus, scriptis et digestis.

Quos volunt absolvere absolvunt vel ligant, quos volunt alleviant, quos volunt fatigant; si qui eos forsitan secreto castigant, tempus quaerunt, talibus ut poenam infligant.

<sup>(</sup>i) Le second hémistiche a deux syllabes

<sup>(2)</sup> La papauté qui a pour armes symbode trop; sans doute l'auteur avait dit et liques trois clés, parce que Jésus-Christ a summas res mundi ou pro summa re dit à saint Pierre : Tibi dabo claves regni coelorum.

Omnis homo gaudeat! Tot papas videmus! Non ergo de Curia romana curemus; nam cuncta cum Fratribus haec expediemus dummodo pecuniam quam petunt portemus.

Hos praelati pessimi qui fama laborant

quorum multa crimina famam decolorant, ne ipsos redarguant, pascunt et honorant.

Utque per episcopos Fratres venerantur, sic per ipsos crimina sua palliantur; dum sese funiculo tali foederantur, his crescit praesumptio, illi depravantur.

Nam si de his quispiam esset accusatus, Fratres clamant: Sanctior non vivit praelatus. Quamvis symoniacus notus et probatus, sic praelatus remanet et secum reatus.

Et cum more solito faciunt sermonem, videntur in cathedra dare lectionem; hoc ad suam faciunt [h]ostentationem, sed non audientium ad instructionem.

Horum non invenies quemquam verbis partum (l. parcum). et pudet inducere Mathaeum et Marc[h]um sed per Aristotilem et per Aristarchum

Quum deberent populum ad bonum (h)ortari, quaerunt cum (l. cur?) opportuit sp(h)eram rotundari, et quaerunt de circulo, si posset quadrari; sol quot debet gradibus in signo morari.

Irigono (l. Trigonos?) quadrangulis si quis alte(ra)ri, unde possunt (l. possint?) grandiens (l. grandius) aestate de his et similibus non debe(re)nt fari, [arari: cum non possit populus his aedificari.

Ecce palam praedicant quod non est peccatum, retinere decimas, quod est reprobatum per romanam Curiam et legis mandatum, Augustino etiam decreto firmatum.

Verum de concordia quae jam exulavit, quidam fidedignorum (l. fidei dignus?) sic mihi narravit, qui Cisterciensium ordinem intravit (1), ipsorumque manibus se recom(m)endavit.

Fratres eam diligunt et habent honori nec ipsam dimitterent si deberent mori. sed preces quotidie fundunt Creatori quod ipsos confoederet ipsius amori.

Monuerunt attamen ipsam ut rediret ad romanam Curiam et cum eis iret; quae respondit flebilis quod nunquam veniret, quamdiu in Curia doctos Fratres sciret.

Hi Fratres discordiam, pacis inimicam, eissque contrariam et hostem antiquam fovent, et concordiam fugant ut iniquam, dum latenter liliis immiscent urticam.

Deo et hominibus et mari et ventis. toti mundo conqueror, necnon elementis, de perditis Fratribus qui suis figmentis me tollunt de medio universae gentis.

Sedari non poterit strepitus bellorum, (dum?) ordo incassabir (incessabit?) Fratrum perditorum:

attribués, p. 56, éd. de M. Wright :

Duo sunt qui neaciunt satis detestari, quae exosa sentio coelo, terrao, mari, quibus omnis regio solet devastari, quibus nullo studio potest obviari. Pestis animalium, quae SHUTA vocatur, et Cistercensium quae sic dilatatur : duplex hoc contagium orbem populatur; quod sit magis noxium prorsus ignoratur.

<sup>(1)</sup> Les moines de Citeaux n'étaient pas eux, et on lit dans les poèmes qui lui sont jugés si favorablement par tous les auteurs du moyen age; ils étaient, comme on sait, habilés en blanc, et Giraldus Cambrensis leur appliquait ce vers ancien :

Qui color albus erat, nunc est contrarius albo. Cambriae descriptio, p. 831. Walter Mapes avait fait une satire contre

nam dixit veredicus sermo seniorum : Pacem terris abstulit adventus eorum.

Per hos Fratres omnium quies perturbatur, unionis vinculum per ipsos vastatur; libertas studentium sic eliminatur, quod per privilegia nullus jam curatur.

Radius concordiae per hoc (I. hos?) eclipsatur (1), et pacis stabilitas ruinam minatur, omnisque securitas procul effugatur, et vix quies modicu(s) aliquibus datur.

Sed si Papam Dominus nobis talem daret, eorum consilium qui non approbaret, et qui supercilium eorum calcaret, quin irem ad curiam nihil me tardaret.

Qui postquam silentium Fratribus imponet, credo quod hanc gratiam Deus mihi donet, quod rancorem pristinum uterque deponet, atque meis precibus quilibet componet.

Imperator scilicet et Papa facturus; recedet discordia et pax erit murus; omnis homo poterit dormire securus, a nullo calumniam vel damnum passurus.

Nam cum in capitibus pax erit firmata, in membris per consequens erit reformata; mons, vallis, planicies quiescent et strata, domus, habitaculum et omnis contrata.

Imperator et eis semper fuit talis quod ejus justitia non pepercit malis, quamvis esset etiam suus comme(n)salis vel amicus qualibet magis specialis.

<sup>(</sup>i) Est obscurci; voyez du Cange, t. III, p. 9, col. 2.

Cui det longo tempore Christus imperare, si vos et Ecclesiae hostes superare et scit cum Imperio sese gubernare ut eum (l. id cum?) Ecclesia possit commendare.

Ille qui, dum Lazarum suscitaret, flevit; qui pro nobis triduo sepulcro quievit;

Papam nobis suscitet sicut consuevit!

Et Fratrum consilio diu exul[t]atam revocet concordiam a nobis optatam; ipsorum a curia turbam effrenatam pellat, ut custodiat pacem illibatam!

Eq(u)us minus (l. nimis?) debilis et fessus an(h)elat, campum non deficere si virtus revelat, nec suarum virium parvitatem celat, timensque deficere cursum non protelat.

Satire de saint Thomas Becket contre les Symoniaques (1).

Ecce sonat in aperto vox clamantis in deserto.

(i) B. R. ms. 4880 (XIVe siècle), non aginé. On connaissait déjà un rhythme de aint Thomas Becket sur les sept joies de a Sainte-Vierge, commençant par Gaude lore virginali, qui paraît même avoir été ublié par Maraccius dans son De Mariatis antistibus; mais personne n'avait enore parlé de cette satire. Son sujet était salheureusement devenu fort populaire endant le moyen age; Flacius Illyricus a ublié dans son De corrupto Ecclesiae latu, p. 234, une pièce qui commence ar ces deux vers:

revit in Ecclesia monstrum, genitore Losinga, ymonidum secta, canonum virtute resecta.

elon le Serapeum, t. III, p. 146, Lamerius, chanoine de Saint-Omer, aurait aséré dans le recueil qu'il composa en 120, sous le nom de Floridus, une pièce

de vers attribuée à Petrus, fils de Johannes, chanoine de Saint-Omer, et intitulée De crimine symoniaco Curiae romanae :

Boma, potess quondam caput orbis, honor regionum, ambitione mala modo fit spelunca latronum; Legibus, imperio, studitis opibusque besta olim, strata sacet nunc, laude sul viduata. etc.

Mais le ms. de la B. R. (107, Suppl. latin) est probablement moins complet que celui de Leyde (ms. de Vossius, lat. no 31, fol. 99, A), car nous l'y avons inutilement cherchée. Johannes de Hanville disait aussi dans son Archithrenius, l. v, ch. 14:

O utinam sanctos hace citra viscera Patres
Templorum pupugisset acus, ne vilior auro
Ara foret, sed libra libro, sed numine nummus!
Non dono caderet morum censura, Catonis
Limatum potiens temere morsura rigorem;
Non partiretur consulto Symone Petri
Curia, vel baculos Christi, vel cornua: virtus
Burgeret, excessus circumcisura beatos,
Illiustres factura viros; librasset honores

Nos desertum, nos deserti, nos de poena sumus certi. Nullus fere vitam quaerit, sed sic omne vivens perit. Omnes sumus quidem rei; nullus invitator Dei, Nullus vult portare crucem, nullus Christum sequi ducem. Ouis est verax, quis est bonus, vel quis Dei portat onus? Ut in uno claudam plura, mors extendet sua jura. Jam mors regnat in praelatis, nolunt sanctum dare gratis, Ouod promittunt sub ingressu, sanctae mentis in excessu: Postquam sedent jam securi contradicunt sancto juri. Rosae fiunt saliunca, domus Dei fit spelunca. Sunt latrones non latores, legis Dei destructores. Symon, sedens inter eos, dat magnates esse reos; Symon malos praefert bonis; Symon totus est in donis; Symon regnat apud Austrum;

Ad meriti libram, nee ea sub judice possent Jura peroranti loculo succumbere; nunquam Birr(h)la sufficeret ubi defecisset Homerus.

Fol. xLvi, verso, éd. d'Ascensius, 1517.

Les historiens s'expriment sur ce point de la même manière que les poëtes; nous n'en citerons qu'un exemple: Jam dudum muneribus excaecatis, ineptis pene universis principibus, desaevit hacc pestis longe lateque, in ecclesiarum quibuscunque, praelatis toto terrarum orbe diffusis; den que omnipotentis Christi domini gratuitu ac venerabile donum, ad propriae damm tionis cumulum, converterunt in avariti lucrum; Radulphus Glaber, Historia Fra corum, 1. 11, ch. 6. Nous finirons cei longue note par une épigramme très-ri pandue pendant le moyen age:

Beclesias portis his quatuor iur lu-omnes, principis et Symonis, sanguints atque Dei : Prima patet magnis, nummatis altera, caris tertia; sed raris janua quarta patet. Symon frangit omne claustrum. Cum non datur, Symon stridet; sed, si detur, Symon ridet. Symon auffert, Symon donat; hunc expellit, hunc coronat; Hunc circumdat gravi peste, illum nuptiali veste; Illi donat diadema, qui nunc erat anathema. Jam se Symon non abscondit, res permiscet et confundit. Iste Symon confundatur, cui tantum posse datur! Symon Petrus hunc elusit et ab alto jussum trusit, Dum Superbi motus penna datus fuit in gehenna. Quisquis eum imitatur, cum eodem puniatur, Et, sepultus in infernum, poenas luat in aeternum!

Chanson contre le mariage (1).

Sit Deo gloria et benedictio,

(i) B. R. fonds de Notre-Dame, ms. 242 (XIIIe siècle), fol. 86, recto. Cette pièce, que nous n'aurions pas publiée si le latin s'arait de grands privilèges d'éxpression, emble d'abord une pure satire, qui eût par conséquent été plus à sa place dans la action consacrée aux poésies profanes; mais une étude plus réfléchie nous a convincu qu'elle avait été composée dans un but moral, nous dirons même religieux, thu de détourner les clercs du mariage. Ses inconvénients se firent, comme l'on sit, plus vivement sentir à la fin du XIIe de directe, et, après avoir cherché par la conviction à ramener le clergé à une vie de

chasteté et de dévoûment religieux, l'Église fut obligée d'intervenir d'une manière directe, et d'interdire positivement le mariage par le synode de Latran de 1205. Cette satire nous semble avoir été faite pour seconder la révolution dont les hommes pieux et prévoyants sentaient la nécessité: dans la copie que nous publions, on voit à deux reprises différentes qu'elle s'adresse aux clercs. Mais pendant le XIIIe siècle un grand nombre de clercs et d'étudiants s'amusèrent à composer des chansons latines rimées, où ils se moquaient de toutes les classes de la société, et n'épargnaient même pas les choses les plus sacrées

### Johanni pariter atque (1) Laurentio,

dans leurs bouffonneries. On les appelait Goliardi et, ainsi que nous l'avons dejà vu, on les personnifia dans un être imaginaire, nommé Golias, auquel on attribuait, comme à un autre Pasquin, les satires anonymes de cette espèce. Celle-ci fut ramenée à la source commune des bouffonneries latines; seulement au lieu de croire que Golias en fût l'auteur, on supposa qu'elle lui était adressée, et on y introduisit son nom: mais il ne fallait qu'un instant d'attention pour reconnaître qu'il n'y est question que des inconvénients du mariage en lui-même, sans aucune allusion à la contrainte qui en résultait pour les bohèmes de la goliardise. On doit s'attendre à ne pas trouver un grand atticisme dans les satires du XIIIe siècle; mais celle que l'on va lire est encore loin d'atteindre à la crudité, nous dirons même à la grossièreté de plusieurs autres. Nous citerons, comme exemple de ce qu'on pouvait faire en ce genre, un fragment du poëme de Bernardus Morlanensis:

Nulla quidem bona, si tamen et bona contigit ulla, est mals res bona, namque fere bona femina nulla. Femina res rea, res male carnea, vel caro tota, strenua perdere, nataque fallere, fallere docta; Fossa novissima, vipera pessima, pulchra putredo, semita lubrica, res male publica, preadaque praedo; Horrida noctua, publica janua, dulce venenum, ull bene conscia, mobilis, impia, vas lue plenum; Vas minus utile, plus violabile, fiagitiosum; usociabile, dissociabile, litigiosum; Merx leve vendita, sed cito perdita; serva metalli, fiamma domestica, diligit unica fallere falli : Exstat amantibus hostis, et hostibus exstat annica; ni petitur petit, idque lucri metit, ut sit iniqua.

Nous avons dit que les Goliardi ne s'étaient multipliés que pendant le XIIIe siècle, quoiqu'une disposition d'un concile de la province de Sens, que le Père Labbe place au Xe siècle (t. IX, col. 1677), soit dirigée contre eux; mais nous sommes convaincu qu'il s'est trompé de trois cents ans, et qu'au lieu de 923, ce concile a dû avoir lieu vers 1923. D'abord, c'est de ce temps que sont les premiers documents positifs où il soit parle des Goliardi: les memes expressions sont exactement employées dans un concile de Normandie de 1231 : Statuimus quod clerici ribaudi, maxime qui dicuntur de familia Goliae, per episcopos, archidiaconos, officiales et decanos christianitatis. tonderi praecipiantur vel etiam radi, ita quod eis tonsura non remaneat clericalis; ila quod sine scandalo et periculo ista fiant; Concilia Normanniae, P. 1, p. 436; et le meme canon se retrouve dans le concile

tenu la même année à Château-Gonthier, ch. 21; dans Labbe, Sacro-sancta concilia, t. XI, col. 439. Nous devons cependant reconnaître qu'on lit dans le De contempts mundi de Bernardus Morlanensis qui passe pour avoir écrit au milieu du XII siècle: Stat us quaerrer, quaerts et addere monomachiam, duplice corpore conspicts affore sponte Goliam.

L. 111, p. 77, éd. de 1397.

Du Cange, t. III, p. 539, col. 1 et 2, et M. Wright, Latin poems commonly attributed to Walter Mapes, intr. p. 1x-xvi, se sont livrés à des recherches sur le caractère et l'existence des Goliardi qui ne laissent rien à désirer; nous nous bornerons à citer deux passages qui en donnent une idée très-claire : ltem (Clerici) si in goliardia vel histrionatu per annum fuerint vel breviori tempore, et ter moniti non desistunt.... omni privilegio clericali sunt exclusi; Statuts synodaux du Quercy dans Martenne, Thesaurus anecdolorum, t. IV, col. 729. Item omnibus et singulis praelatis ac clericis nostrae diocesis et provinciae prohibemus ne in domibus suis vel commestionibus scholares vagos, qui Goliardi, vel Histriones alio nomine appellantur, per quos non modicum vilescit dignitas clericalis, ullatenus recipiant; Édit de Giselbert, archeveque de Brême, rendu en 1292, que cite Haltaus dans son Glossarium germanicum medii aevi, col. 1704. La chanson contre le mariage se trouve dans un ms. du Vatican qui contient les poésies de Serlon (Histoire littéraire de la France, t. XV, p. xv); mais beaucoup d'autres pièces ne sont pas de lui, et il est impossible de rien conclure de positif d'une réunion qui semble faite un peu au hasard. M. Wright l'a publiée dans le Poems attributed to Walter Mapes, p. 77, d'après plusieurs ms. assez corrompus, et fort différents de celui qui se trouve à la B. R. Ainsi qu'on va le voir, le texte de son ms. principal avait cependant conservé probablement plus de renommée que les leçons plus anciennes, puisqu'il a plus de rapports avec une imitation qu'on en fit en français, dans le XIVe siècle : il dut sans doute cette preference à l'intercalation qu'on y avait faite du nom de Golias. Nous donnons cu note les variantes du texte de M. Wright.

(1) Petro; dans la première ligne il y a laus à la place de et. Il s'agit, comme on le voit dans le texte de M. Wright et dans l'imitation frauçaise, de saint Jean Chrisostome et d'un moine de Durham, nommé Lauren-

quos misit Trinitas in hoc naufragio, ne me permitterent uti conjugio.

Uxorem ducere quondam volueram, ut viam sequerer multorum miseram; decoram conjugem(l. virginem), pinguem(1) et teneram, quam inter alias solam dilexeram.

Accensus siquidem amore virginis, in verno tempore cum sol in Geminis, istam elegeram (2) ex cunctis feminis, ut ei nuberem in fide numinis.

Hinc quidem (l. quidam) socii dabant consilium, ut cito currerem ad matrimonium; ut in miseriis haberent socium, viam conjugis (l. conjugii) laudabant nimium (3).

Tam cito volebant nuptias (4) fieri, ut de me misero gauderent miseri; sed per tres angelos quos missos reperi me Deus eruit a porta Inferi (5).

les, qui avait composé des vers De dismatione conjugii, mentionnés par Leyser, 1430. La variante du texte de M. Wright brapporte à Pierre de Corbeil, archevêque è Sens, qui, ainsi que nous l'avons déjà li, mourut en 1226 : sa pièce parait aulurd'hui perdue. L'absence de cette menba dans le texte de la B. R., l'âge antéieurdu ms. et les strophes qui y manquent, mes le font regarder comme plus ancien.

- it) Pulcram.
- 1) Eligerem.
- ,5, Vitam conjugii laudabant nimium, ut in miseriis haberent socium.
- (4) Volebam.
- (5) Cajus imperium voiebam subjici et colium subdere poena (i. poenae) multiplici; sed ad me charitas Patris magnifici venit per angelos in forma triplici. la valle siquidem, quam Mambre dicimus, misit tres angelos Deus altissimus; inter quos loquitur Johannes ultimus, os habens aureum, vir consultissimus. In tribus angelis accessit Trinitas, quibus vox varia, sod sensus unitus,

nt innotesceret uxoris pravitas, cor semper varium, carnis fragilitas.

P. de Corbolio uxorem fragilem probat, Laurentins stultam et habilem; Johannes asserit hane nunquam humilem, sed superbissimam et iraccibilem.

Datur potentia P. de Corbolio, quae notat firmitas et petrae ratio; hie prius loquitur de matrimonio et de nubentium labore vario.

Volentem igitur uxorem ducere coeperunt angeli me redarguere, et de conjugii loquentes once; coepit per ordinem et primus dicere.

## On lit dans l'imitation française publice par M. Wright, Ibidem, p. 292:

Mes Dieu par sa merci me salva, come eynz vus di; Par sa merci me salva, par treis sungles qu'il m'envola, En une valote come aloy tot soul juer, come dirrol. Coment les aungles furent nomez, q'a moi furent maundez? Pieres de Corbiol fast le premer qe vint a moi come messager; Le secounde out noun Laurence, homme de grant saplenco, E le tierz compaignoun Johan ov is bouche d'or appelom. Qui ducit conjugem se ipsum (1) onerat, a c(uj)us onere sola mors (2) liberat; vir servit conjugi et uxor imperat, et servus factus est qui liber fuerat.

Semper laboribus labores cumulat, et labor praeterit (l. advenit) et labor pullulat; ipse est asinus quem uxor stimulat, ut pascat feminam quam alter baculat (3).

Se saepe (4) mulier infirmam asserit et movet (5) nauseam postquam conceperit, et vir laboribus se totum ingerit (6), et tunc incipiet quod (l. cum) consummaverit.

Cum res conjugibus succedunt prospere, uxores asserunt se totum facere; si fiant pauperes, volunt arguere quod propter homines sunt factae (7) miserae.

Contra conjugium est patientia, dolor continuus post puerperia; experti conjuges horrent conjugia, qui crucem bajulant sunt in angaria (8).

Marito plurima sunt necessaria, pro se, pro conjuge proque (9) familia,

Treis aungles les nomay
si vus dirroi blen pur quay:
En seinte Escripture um puet lyre
que aungel valt taunt a dyre,
Come cely qu'est bon messager,
que bone chose vint nouncler.
È bone chose ount nouncle
ces trois aungles, pur verité;
Quar par eux su sachapé
longe peyne, la merci Dé!
Pieres dit qe femme est frele,
ja ne soit ele si bele;
Laurence dit que ele est chaungable,
fauce, fole e movable;
Johan dit qe ele est corousouse,
decevable e orguillouse.
Veies ci povre comencement

veiez ei povre comencement
a doner honne bon talent
De femme prendre en esposaille!
N'est mie bon, je dy, sauntz faille.

(t) Nimis.

- (2) Mors sola.
- (3) ut pascat filios quos ipsa bajulat.

Baculat est pris ici dans un sens érotique qui n'est pas indiqué par du Cange. Le mém vers se trouve plus bas, p. 184; ce qui fai croire que la leçon du ms. de M. Wrigh est la meilleure.

- (4) Semper se.
- (5) Vomit.
- (6) Se multis atterit.
- (7) Conjuges sunt ipsae.
- (8) Cette strophe manque dans le tex de M. Wright.
  - (9) Ac pro.

et modo quilibet (1) tractans negotia mercando cogitur uti fallacia (2).

Est stulta mulier et semper (3) varia, ad multa (4) rapitur per desideria; si vir non dederit sufficientia, se totam polluit per adulteria.

Vere conjugium est summa servitus, duplex angustia carnis et spiritus, sic homo trahitur sicut bos vinditus, ut (sit) perpetuo dolori subditus (5).

Qui ducit conjugem ad jugum ducitur et, poenam sentiens (l. nesciens), ad poenam vehitur; ut semper servia(t) servus efficitur, nec ejus servitus exterminabitur (6).

Ut vestes habeat quaerit adulterum, et, ut refrigeret ardorem viscerum, tota succenditur amore munerum spernitque misera maritum miserum (7).

Petit licentiam uxor adultera (1. nefaria), ut vadat peraegre per monasteria, et, tecta subi(g)ens prostribunalia (L. prostibularia), plus ipsa celebrat quam sanctuaria.

- (1) Et non legitime.
- (2) Vix sibl sufficit vir operarius, et ducit conjugem doloris nescius, cum infans nascitur frater est anxius, tune exit lacrymans, doloris filius.

  Instat laboribus causa pecuniae, ne farmes urgeat ventres familiae; laborat jugiter et sine requie, et cras incipiet ut fecit hodio.

Vir lassus dormiens labores sompniat : sic se continue labore cruciat ; ut pascat conjugem quam nunquam satiat ; Golias igitur uxorem fugiat !

Hinc sapientia datur Laurentio; nam laurus viridis cum pleno folio viret in hyeme sicut in junio; hic sequens loquitur sic de conjugio.

nous semble impossible de ne pas recontre de grandes différences entre ces uplets et le reste de la pièce.

- (3) Semper et.
- (4) Et multa.
- (5) Cette strophe se trouve beaucoup plus loin dans l'édition de M. Wright; mais il nous semble inutile d'indiquer les différences qui ne portent que sur l'ordre des couplets.
- (6) Cette strophe finit dans l'édition de M. Wright par ces deux vers :

uxorem capiens plus ipse capitur, nam semper serviens servus efficitur.

(7) On lit après dans l'édition de M. Wright:

Cito substantia mariti praeterit, postquam adulterum uxor dilexerit: quicquid laboribus vir acquisierit, hoc dat adultero, maritum deserit. Qui ducit conjugem rancorem induit, pascit adulteram quae (1) se prostituit, prolem (2) alterius haeredem statuit vir (1. et) nutrit filium quem alter genuit.

Uxor adultera dimisso gremio, non (3) potest argui de adulterio: ut navis transiens in mari medio non comprehenditur ullo vestigio.

Hic dolor maximus est et opprobrium, conceptus (4) filius per adulterium; quem uxor propria scit esse spurium, maritus fatuus appellat filium.

Uxor adultera se multis copulat et nihilominus se castam simulat (5), et (1. at) vir quotidie laborans exulat et pascit feminam quam alter baculat.

Haec est iniquitas omnis adulterae quae virum proprium vellet non vivere, ut det adultero non cessat rapere; desistat igitur clerus nunc nubere (6)!

In adjutorium (7) facta est femina, ut salvet germinis (8) humani semina; in cunctis aliis est viri (1. viro) sarcina, et tamen domini vult esse domina.

Natura (9) mulier est irascibilis, fallax et invida et nunquam humilis; maritus factus est asello similis, qui est ad onera semper passibilis.

- (1) Qui.
- (2) Partum.
- (3) Vix.
- (4) Susceptus.
- (5) et cum adulteris se totam maculat.
- (6) Golias nubere. On lit ensuite:
- Johannes sequitur in quo est gratia, affiatus spiritu majori copia; het sicut aquila videt subtilia, et ita disputat super conjugia.
- (7) Adjutorio.
- (8) Generis.
- (9) Nam omnis.

Vir bonae conjugis beatus dicitur sed bona vix uxor aut (l. mulier vix) nunquam legitur, aut erit contumax aut fornicabitur, nec virum proprium praeesse (1) patitur.

Bonarum conjugum est summa raritas, de millenaria vix erit unitas; est viri melior quaedam iniquitas quam benefaciens uxoris aequitas.

Omnem excipiet (2) femina masculum omnemque subdita vincit testiculum; quis posset conjugi(s) replere vasculum? Nam una mulier fatigat populum.

Insatiabilis vulva non deficit, nec unam feminam vir unus reficit; idcirco mulier se multis sub(j)icit, sed (l. et) adhuc subi(g)ens (3) dicit: Non sufficit.

Quis sufficeret (l. satisfaciet) ei per coitum? Qui coeunt nimis incurrunt obitum, ei non serviet quisque ad libitum, ut reddat tociens carnale debitum.

Idcirco plurimae fiunt adulterae; taedet et plurimas maritos (4) vivere; cum nullus feminae possit (5) sufficere, dico quod nemini expedit vivere (1. nubere).

Est lingua gladius in ore feminae, quo vir percutitur tanquam a fulmine; per hanc hilaritas fugit ab homine; domus evertitur australi turbine (6).

Irata mulier perdit consilium

<sup>(</sup>i) Juxta se.

<sup>(2)</sup> Suscipiet.

<sup>(5)</sup> Sitiens.

<sup>(4)</sup> Quam plurimas maritas.

<sup>(5)</sup> If y a dans le ms. de la B. R. multis feminis possint.

<sup>(6)</sup> Ut austro fulmine dans le ms. B. R.

et viam appetit ad homicidium; leproso sub(j)icit corpus nefarium, ut lepra polluat maritum proprium (1).

Si forte fuerit de magno genere, virum innobilem quaerit opprimere, et si vir forsitan velit (resistere?) in potu tocicum (l. toxicum) dat ei bibere (2).

Voluntas conjugis semper perficitur; sin autem litigat, flet et irascitur: vir autem patiens clamore vincitur; dimittens jurgia (3), domum egreditur.

Fumus et mulier et stillicidia expellunt hominem a domo propria : vir blande loquitur, dans (4) verba mollia; illa multiplicat lites et jurgia.

Serpentis capite nihil astutius, nec (5) nequam conjuge nihil est nequius; nam cum leonibus morarer potius quam prayae conjugi essem obnoxíus (6).

Omni supplicio mors est amarior; est prava (l. tamen) mulier morte crudelior; mors enim praeterit ut hora brevior, sed mortem superat langor prolixior.

Qui capit conjugem, hic mortem accipit; qui prius sapiens, hic primus desipit; qui ducit conjugem laborem recipit (l. incipit); sed, ipsa mortua, mors vitam recipit (7).

Oxorem capiens et mortem accipit; cum putat vivere tunc mori incipit: vivendi taedium in mentem concipit, ct, ca mortua, vita mox incipit.

<sup>(1)</sup> Cette strophe manque dans l'édition de M. Wright.

<sup>(2)</sup> Cette strophe ne se trouve pas non plus dans le ms. anglais.

<sup>(3)</sup> Et cedens conjugi.

<sup>(4)</sup> Dat.

<sup>(5)</sup> Et.

<sup>(6)</sup> Fuissem socius.

<sup>(7)</sup> Il y a dans l'édition de M. Wright:
Uxorem capiens et mortem accipit:

Quid dicam breviter esse conjugium?
Certe, vel Tartara, vel purgatorium;
non est in Tartaro quies nec (1) otium,
nec labor (2) conjugis habet remedium (3).
Quis potest conjugis ferre molestias,
labores varios et contumelias?
Labor et taedium restant post nuptias;
uxorem igitur ducere fugias (4).

- (1) Aut.
- (2) Dolor.
- (3) On lit ensuite:
  Ingressus Tartari sunt viro nuptiae;
  est ibi mulier in loco Furiae;
  nati qui devorant sicut et bestiae,
  poenae difficiles et multifariae.
- (4) Golia, fugias. La pièce finit par cette strophe :

Post hace angelico finito nuncio, tactis epistolis et euvangelio, ipsis trahentibus me de incendio, respondi breviter: Vobis consentio.

|   |   |          |    | f                                          |
|---|---|----------|----|--------------------------------------------|
|   |   |          |    |                                            |
|   |   |          |    |                                            |
|   |   | <b>.</b> |    |                                            |
|   |   |          |    |                                            |
| • |   |          |    | The same same same same same same same sam |
|   | 4 |          |    |                                            |
|   |   |          |    |                                            |
|   |   | 4        |    |                                            |
|   |   |          | ŝ, |                                            |

# POÉSIES PROFANES.

L'homme reçoit en naissant un amour du rhythme et de l'harnonie, qui s'affaiblit souvent lorsque son intelligence vient à se réoccuper plus des idées que des sons qui les expriment. Mais our reconnaître la puissance naturelle de la musique, il ne faut me voir les douleurs d'un enfant s'apaiser au bruit d'une chanon dont le rhythme est assez simple pour être facilement saisi ar son oreille (1). Les efforts les plus pénibles eux-mêmes se oumettent instinctivement à une sorte de cadence; on dirait n entendant le chant fortement accentué des ouvriers et des ameurs, que le charme de la mesure allège jusqu'aux fatigues lu corps. Dans la Grèce, où sous le souffle créateur de la poésie, s idées étaient devenues des événements historiques, on raontait que, attirés par les chants d'Orphée, les animaux avaient ublié tout-à-coup leur férocité, et que les murs de Thèbes 'étaient élevés d'eux-mêmes aux accords de la lyre d'Amphion. l n'est pas jusqu'à l'Ancien-Testament, où, malgré l'esprit évère du peuple hébreu, nous ne lisions que les murailles de

<sup>(1)</sup> C'est là sans doute une des raisons signification de charme et de poëmeui ont fait donner à Carmen la double

Jéricho se sont écroulées devant les sons raugues de la trompette. Pour apprécier ce charme inné de l'harmonie, il suffit de s'être senti une joie au cœur à l'âge où l'avenir n'est qu'une inépuisable espérance, ou, si ces jours sont trop loin de la pensée, de songer qu'il n'est pas un seul peuple qui ne croye rendre ses prières plus agréables à Dieu en les accompagnant d'une sorte de musique. Lors donc qu'aucun fait positif ne nous serait parvenu, nous serions en droit de conclure des donnée de la nature humaine, que dans les premiers siècles de l'èn chrétienne, la musique n'avait point perdu sa popularité; mais les témoignages les plus formels ne manquent pas. Saint Jean-Chrysostôme nous apprend que les femmes, les laboureurs, le voyageurs et les matelots avaient des chants qui les soulageaien de leurs fatigues (1). Nous savons que, comme au berceau de la Réforme, Arius se servit de chansons pour répandre ses doctrines (2), et saint Augustin nous dit lui-même que pour rendr ses attaques contre les Donatistes plus puissantes, il leur avai donné une forme rhythmique (3).

Sans doute cependant le goût de la musique n'est pas le mêm chez tous les peuples; il en est de naturellement graves, que compriment avec soin leurs sentiments, et mettent une sorte de point d'honneur à paraître impassibles; mais peut-être ce goûne fut-il nulle part plus répandu ni plus dominant que chez le premiers habitants de l'Europe moderne. Peu après la conversion des Bretons, lorsque leur christianisme était encore dan toute sa ferveur, Gildas disait dans sa Lettre, si précieuse pou les mœurs du VI° siècle: « Arrecto aurium auscultantur captu non Dei laudes, canora Christi tyronum voce suaviter modulante, neque ecclesiasticae melodiae, sed propriae, quae nibil

<sup>(1)</sup> Ποιούσι δε τούτο και γυναϊκες, και οδοιποροι, και γηπονοι, και ναύται; Homélie sur le psaume XLI, Opera, t. V, p. 451, éd. de Monifaucon.

<sup>(2)</sup> Philostorgius, Historia ecclesiastica, l. II, ch. 2, p. 202, éd. de Valois; voyez aussi ci-dessus, p. 24, note 1.

<sup>(3)</sup> Volens etiam causam Donatistarum i ipsius humillimi vulgi et omnino imperiorum atque idiotarum notitiam pervenire, i eorum quantum fieri posset per nos inharere memoriae, psalmum qui eis cantareta per latinas litteras feci, sed usque ad v fieram. Tales autem abecedarios appellan Retractationum, 1, 1, ch. 20.

sunt, furciferorum refertae mendaciis (1); » et l'on sait que les Germains conservaient leurs traditions dans des vers qui jouis-saient d'une grande popularité: nous rappellerons seulement les passages si connus de Tacite (2), d'Einhard (3), de Thégan (4) et de saint Alfrid (5). Ces vers étaient certainement chantés, et encore à la fin du XI° siècle, on réunit et l'on nota, par ordre de la princesse Constance, toutes les traditions qui se rapportaient au roi d'Angleterre Henri I°:

Ele en fist fere un livere grant, le primer vers noter par chant (6).

Malheureusement la corruption des anciennes langues, les élaborations successives des idiomes qui les remplaçaient et la surveillance de plus en plus despotique et jalouse que le christianisme exerça sur tout ce qui se rattachait, par des liens quelconques, aux croyances qu'il voulait détruire, firent disparaître presque tous les anciens chants populaires. Quelques vers ent seuls échappé à l'oubli, grâce à d'heureuses circonstances; lels sont les fragments de la chanson sur saint Faron (7), et ceux que le grammairien Virgile nous a conservés: « Ut sunt canta-

- (1) Nonnius und Gildas, p. 162, éd. de lan-Marie (Schulze). Un passage qui se rouve à la page suivante n'est pas moins ignificatif: Ad praecepta Sanctorum, si liquando duntaxat audierint, quae ab illis aepissime audienda erant, oscitantes ac tupidos, et ad ludicra et ineptas saeculaium hominum fabulas, ac si iter viae, quae mortis pandunt, strenuos et intentos.
- (2) Celebrant carminibus antiquis (quoum unum apud illos memoriae et annalium senus est) originem gentis conditoresque; sermania.
- (3) Barbara et antiquissima carmina mibus Veterum actus et bella canebantur, cripsit (Carolus magnus) memoriaeque aandavit; Vita Caroli magni, ch. xxix.
- (4) Poetica carmina gentilia quae in juentute didicerat (Hludovicus pius), res-

- puit, nec legere, nec audire, nec docere voluit; De gestis Hludovici pii, ch. xix.
- (5) Ecce illo discumbente cum discipulis suis, oblatus est caecus, vocabulo Bernlef, qui a vicinis suis valde diligebatur, eco quod esset affabilis et antiquorum actus regumque certamina bene noverat psallendo promere; Sancti Liudgeri vita, dans Pertz, Monumenta Germaniae historica, t. II, p. 412. Tous les témoignages de ces anciennes traditions ont été recueillis par M. W. Grimm, dans l'Altdeutsche Walder, t. I, p. 195; t. III, p. 252, et dans le Deutsche Heldenlieder.
- (6) Gaimar, Chronique rimée, dans M. Michel, Chroniques anglo-normandes, t. I, p. 62.
- (7) Voyez nos Poésies populaires latines antérieures au XIIe siècle, p. 239.

menta et cantatellae quibus vel maxime Sagillius Germanus et Vitellius utuntur. Ut ille quidem in libello *De mari et luna*:

Cucurrunt una vice altante temporum gande.

Iste vero in laude Matronae uxoris suae cantatellas satis intulit; in quadam ita infiens:

Mea Matrona, tuam amplector zonam; nobis anima una haeret aquae arctum (1).

Mais de nombreux et irrécusables témoignages nous apprennent qu'il en existait un grand nombre; nous savons même par un passage fort curieux de Bède, que les poésies populaires avaient dès le VIº siècle une versification différente des autres. « Videtur autem rhythmus metris esse consimilia, quae (lisez consimilis; qui) est verborum modulata compositio, non metrica ratione sed numero syllaborum, ad judicium aurium examinata, ut sunt carmina vulgarium poetarum (2). » Saint Césaire disait dans la première moitié du VIº siècle : « Quam multi rustici, quam multae rusticae mulieres cantica diabolica, amatoria et turpia, ore decantant (3). » En 585, lors de l'entrée de Guntchramn à Orléans : « Processit... in obviam ejus immens populi turba cum signis atque vexillis, canentes laudes (4). » Environ cent cinquante ans après, saint Boniface fut obligé de

(1) Epitome III, dans M. Mai, Classicorum auctorum fragmenta, t. V, p. 112.
Mabilion a cité dans son De re diplomatica, l. 1v, p. 246, trois lignes d'une chanson probablement sur Charlemagne:

Urbs Aquensis, urbs regalis, sedes regni principalis, prima regum curia.

L'archevêque de Cantorbéry, Etienne de Langton, nous a conservé aussi dans un sermon sur la Vierge deux vers d'une chanson amoureuse:

> Sicut lilium inter spinas , sic anima mea inter filias.

Dans la traduction anglaise du Manuel

de pechie, par l'évêque de Lincoln, Gros seteste, que Robert de Brunne (Robert Man nyng) fit, vers 1400, on trouve mentionnée ces trois lignes d'une ronde:

Equitabat Bevo per sylvam frondosam ducebat secum Merwyndam formosam. Quid stamus? Cur non imus?

- (2) De metrica ratione, Opera, t. 1 col. 41.
- (4) Grégoire de Tours, Historia ecclesiatica Francorum, l. viii, p. 375, ed. d. Ruinart.

chasser la poésie populaire des églises : « Non licet in ecclesia choros saecularium vel puellarum cantica exercere (1), » et Childéric III fut obligé de porter cette peine sévère dans un capitulaire que l'on suppose de 744 : « Qui in blasphemiam alterius cantica composuerit vel qui ea cantaverit, extra ordinem judicetur (2). » L'archevêque de Tours, Hérard, défendit, en 858, de chanter le dimanche dans les rues : « Ne in illo sancto die vanis fabulis aut locutionibus sive cantationibus vel saltationibus stando in biviis et plateis, ut solet, inserviant (3). » La défense que fit, quelques années après, Hinkmar, archevéque de Reims, n'est pas moins positive : « Nec plausus et risus inconditos et fabulas inanes ibi referre aut cantare praesumat (4); » et Otfrid dit expressément qu'il composa son Krist (5) pour remplacer les chants profanes dont les personnes pieuses étaient blessées : « Dum rerum quondam sonus inutilium pulsaret aures quorumdam probatissimorum virorum, eorumque sanctitatem laicorum cantus inquietaret obscoenus, a quibusdam memoriae dignis fratribus rogatus....., partem Evangeliorum eis theotisce conscriberem, ut aliquantulum hujus cantus lectionis ludum saecularium vocum deleret, et, in Evangeliorum propria lingua occupati dulcedine, sonum inutilium rerum noverint declinare (6). »

obsequio, micrologum cudens de lapsu mundi, senario determinat cum sermone rhythmico; Vita sancti Theofredi abbatis. ch. x. On lit dans le Chronica bremensis, de Henricus Wolter, publié par Meibom, Rerum germanicarum t. I, p. 57, que, de 1217 à 1220, il y eut un paysan, nomme Otbert, qui prétendit faire des miracles, et multi veniebant ad eum, et fama ejus in omni terra personuit; carmina elogica, vulgo loisen, fuerunt de eo facta et cantata in viis; et le frère Elias disait, à l'assemblée de capucins, tenue à Rome, en 1221 : Fratres, est quaedam regio Teutonia, in qua sunt homines christiani et devoti, qui, ut scitis, saepe terram nostram cum longis baculis et largis ocreis, sub tepidissimo sole sudoribus aestuantes pertranseunt ac limina Sanctorum visitant, laudes Deo et

<sup>(</sup>i) Statuta, ch. xx1; dans d'Achery, Spicilegium, t. I, p. 507.

<sup>(2)</sup> Dans Baluze, Capitularia regum Francorum, t. I, col. 154.

<sup>(3)</sup> Dans Baluze, *Ibidem*, t. 1, col. 958, id. de Chiniac.

<sup>(4)</sup> Capitulare ad presbyteros, ch. xIV.

<sup>(5)</sup> De 863 à 871.

<sup>(6)</sup> Bibliotheca maxima Patrum, XIV, p. 765. Voyez nos Poésies popusires latines, p. 40, not. 2; p. 234, ot. 2; etc. Nous ajouterons quelques nou-saux témoignages qui nous semblent très-ropres à prouver la grande popularité de la vésie. Les personnages les plus graves s'en traient dans des productions sérieuses, ès le commencement du VIIIe siècle : benique quodam tempore familiari semotus

Dans l'impossibilité de disposer les chants profanes dans un ordre méthodique, nous avons voulu au moins grouper ensemble ceux qui avaient quelques rapports d'inspiration ou d'origine. Chez les peuples grossiers, les plaisirs de la table occupent toujours une large place dans la vie, et donnent une longueur interminable aux banquets. On les égaye d'abord par le récit d'aventures personnelles ou de traditions populaires, et on y introduit insensiblement des narrations fabuleuses ou des chants auxquels l'imagination prend chaque jour une part plus considérable. C'est, comme l'on sait, ce qui eut lieu chez les Romains: leurs festins furent d'abord animés par des chants historiques (1) qui célébraient les traditions de la patrie, mais on y appela bientôt des chanteurs de profession, dont les vers devinrent sans doute de plus en plus infidèles à l'histoire (2), et sous les Empereurs, où les souvenirs de la République étaient devenus impor-

Sanctis eius decantando: Wadding, Annales Minorun, t. II, p. 3. Les Flagellants, qui furent si répandus, surtout en Allemagne, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, se frappaient en chantant : Tamdiu cruciantes, quousque ad quasdam canti-lenas quas de passione ac morte Domini dictaverant, dit Henricus Stero, dans son Annales, publié par Canisius, Lectiones antiquae, t. IV, p. 195, ed. de Basnage. Mais nous devons le reconnaître, ces cantilènes n'étaient pas toujours en latin; car Pulkava nous apprend dans son Chronicon, imprimé par Dobner, Monumenta historica Boemiae nusquam antea edita, t. III, p. 232, qu'ils chantaient secundum distinctiones linguarum, et nous avons encore un petit chant allemand qu'ils récitaient en se déchirant les épaules à coup de fonat :

> Ir slaget euch sêre in Kristes êre ! Durch Got so lat die sûnde mêre.

Enfin Willelmus filius Stephani (Fitzstephen) disait, au commencement de la Vie de saint Thomas Becket, dans une description des écoles de Londres, pendant le XIIe siècle: Pueri diversarum scholarum versibus inter se conrixantur; aut de principiis artis grammaticae, vel regulis praetoritorum vel

supinorum, contendunt. Sunt alii qui in epigrammatibus, rhythmis et metris, utuntur vetere illa triviali dicacitate; licentia fescennina socios, suppressis nominibus, liberius lacerant; loedorias jaculantur et sommata; salibus socraticis sociorum vel forte majorum vitia tangunt, vel mordacius deter rodunt theonino audacibus dithyrambis; dans M. Wright, Biographis britannica literaria, t. 11, p. 364.

- (1) Atque utinam exstarent illa carmina quae multis saeculis ante suam aetatem in epulis esse cantitata a singulis convivi de clarorum virorum laudibus in Originibus scriptum reliquit Cato; Cicéron, Brutus, ch. xix, per. 78. Un témoignage semblable se trouve Quaestionum tusculanarum l. v. ch. 2.
- (2) In conviviis pueri modesti, ut cantarent carmina antiqua in quibus laude erant majorum, assa voce et cum tibicine: Varron, cité par Nonius, l. II, ch. 70 Poeticae artis honos non erat: si quis in er e studebat, aut sese ad convivia applicabat, grassator vocabatur; Noctes Attices qu'Aulu Gelle met cette phrase dans li bouche de Caton, et qu'elle coatredit for mellement le témoignage que lui pres Cicéron; voyez la note précédente.

tuns au pouvoir et peut-être aussi à la conscience du peuple, ces chants traditionnels furent remplacés par de joyeuses chansons qui ne ressortaient plus que de la fantaisie des poètes. Beaucoup d'odes d'Horace furent certainement composées pour être chantées au dessert de quelque banquet, et on lit dans Juvénal:

Nostra dabunt alios hodie convivia ludos : Conditor Iliados cantabitur, atque Maronis Altisoni dubiam facientia carmina palmam (1).

Les Romains portèrent un usage si naturel dans les Provinces, nous savons même par une épigramme très-curieuse, que Burmann a recueillie dans son Anthologie latine, qu'il existait encore dans les Gaules après l'invasion des Franks:

Non audet quisquam dignos educere versus inter eis (l. heil) gothicum scap! jah matjam, jah drigkam (2); Calliope madido trepidat se jungere Baccho, ne pedibus non stet ebria musa suis (3).

Cette coutume existait chez les Anglo-Saxons, dès le VII° siècle; elle était même assez générale pour qu'aucun convive ne pût se soustraire à la nécessité de chanter à table sans une sorte de honte; car Bède dit, en parlant de Cædmon qui, par une sorte de miracle, reçut à un âge assez avancé le don de faire des vers: Unde nonnunquam in convivio, cum esset laetitiae causa ut omnes per ordinem cantare deberent, ille ubi appropinquare sibi citharam cernebat, surgebat a media coena et egressus ad suam domum repedabat (4). » L'usage de ces propos de table

leil signifiait en vieil – allemand Salut; oyez Graff, Althochdeutscher Sprachthatz, t. IV, col. 298: on lit dans le iber de casibus monasterii Sancti-Galli: uga urbanorum comperta equis potentioes praevolant curraces, episcopo pro portis conspecto, clamativo illum cantu salutant: Heil, Herro! Heil, Liebo. Quant au reste du vieil-allemand, il signifie sans doute: Prends la coupe! Mangeons et buvons!

<sup>(1)</sup> Satire XI, v. 177.

<sup>(2)</sup> Il y a dans Burmann
Inter EIS gothicum SCAPIAMATZIAIADRINCAS.

<sup>(3)</sup> L. v, no 161. Nous avons transposé les deux premiers vers, pour établir une uniformité de mesure et donner deux distiques à cette petite pièce.

<sup>(4)</sup> Historia ecclesiastica, 1. IV, ch. 24.

n'était pas moins répandu en Scandinavie (1), et il y subsisti longtemps encore après l'introduction du christianisme (2); le langue suédoise avait même un nom particulier pour les chants des banquets qui avaient lieu la veille de la Saint-Jean (3). Un invitation à dîner, qui nous a été conservée dans un manuscri du X° siècle, est trop inconnue (4) et trop curieuse sous ce rapport pour que nous ne la reproduisions pas en entier (5).

> Jam, Dulcis amica, venito, quam sicut cor meum diligo; Intra in cubiculum meum. ornamentis cunctis onustum. Ibi sunt sedilia strata et domus velis ornata. Floresque in domo sparguntur herbaeque fraglantes (l. fragrantes) miscentur. Est ibi mensa apposita, universis cibis onusta; Ibi clarum vinum abundat et quidquid te, Cara, delectat. Ibi sonant dulces symphoniae, inflantur et altius tibiae; Ibi puer doctus et puella pangunt tibi carmina bella: Hic cum plectro citharam tangit, illa melos cum lyra pangit; Portantque ministri pateras

<sup>(1)</sup> Loccenius, Antiquitates sveogothicae, l. 11, ch. 1.

<sup>(2)</sup> Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, l. xv, ch. 10.

<sup>(3)</sup> Huskarla huot.

<sup>(4)</sup> Elle a été publiée par M. Haupt, Exempla poesis medii aevi, p. 29; et cette brochure, tirée à un très-petit nombre d'exemplaires, est épuisée depuis longtemps.

<sup>(5)</sup> Quoique cette pièce soit notée dal le ms., le rhythme n'en est qu'approximati il varie de huit à dix syllabes, et il y d a presque toujours neuf; ce qui rend o manque d'uniformité encore plus reman quable, c'est que les lignes liées par rime n'ont pas toujours le même nombre syllabes:

Non me juvat tautum convivium, quantum post dulce colloquium.

pinguitatis (1) poculis plenas. Non me juvat tantum convivium quantum post dulce colloquium, Nec rerum tantarum ubertas ut dilecta familiaritas. Jam nunc veni, Soror electa et prae cunctis mihi dilecta, Lux meae clara pupillae, parsque major animae meae. Ego fui sola (l. solus?) in silva et dilexi loca secreta; Frequenter effugi tumultum et vitavi populum multum. Carissima, noli tardare; studeamus nos nunc amare, Sine te non potero vivere: jam decet amorem perficere. Quid juvat differre, Electa, quae sunt tamen post facienda? Fac cita quod eris factura, in me non est aliqua mora.

La musique et les chants faisaient, comme on voit, partie intégrante de l'ordinaire des festins, et il serait facile de prouver par une foule de témoignages qu'il en était ainsi chez tous les peuples: nous nous bornerons à en rapporter deux.

> Ad mensam magni principis est rumor (2) unius bovis; praesentatur, ut fabula,

Dicite, rumoris nunc quid nobis referstis?

Ruodlieb, fr. II, v. 80.

On trouve déjà dans Horace :

Frigidus a Rostris manat per compita rumor.

Satires, l. 11, Sat. VI, V. 50.

<sup>(1)</sup> Peut-être faut-il lire Pigmentatis, Liqueurs pimentées, quoique ce mot manque aussi dans la nouvelle édition de du Cange.

<sup>(2)</sup> Rumor signifiait dans le moyen àge nouvelle, conte:

per verba jocularia (1).

L'autre passage montre que ces chants et ces récits avaier lieu aussi à la table des rois :

Segnor, oies une grant fable qui avint jadis sor (sic) la table Au bon roy qui ot non Felipe, qui volentiers moilloit sa pipe (2).

Les ménestrels étaient même admis dans le réfectoire des manastères (3); et cette introduction de la musique et de la poésidans les cours et dans toutes les réjouissances, contribua pluque tout le reste à la grande multiplicité des jongleurs (4). Grâc à l'amour de la nouveauté et à la fantaisie des bordeors, il n'es peut-être pas un seul chant populaire qui n'ait été chanté dan quelque banquet; mais nous ne rangeons dans cette catégorique les poésies qui nous semblent avoir été composées exprècomme les chansons bacchiques et ces chants joyeux ou satiriques, qui n'avaient d'autre but que d'exciter la gaîté (5).

(4) Lateinische Gedichte des X und XI Jahrhunderts, p. 354. Nous ajouterons ce quatrain de l'Apocalypsis Goliae, v. 389: Cum inter fabulas et Bacchi pocula,

modum et regulam suspendit crapula, dieunt quod dictur favor a fabula, modus a modio, a gula regula.

et ce passage, si souvent cité, de l'Alexan-

et ce passage, si souvent cite, de l'*Alexan*dro d'Alexandre de Bernay :

Quant li roi(s) ot mangie, s'appela Elinant; Por li esbanoier commanda que il chant.

Poetes français depuis le XIIe siècle jusqu'à Malherbe, t. II, p. 56.

- (2) Lorsqu'on communiait sous les deux espèces, on se servait, pour éviter les profanations involontaires, d'un chalumeau, en latin fistula, pipa; et il résulte de ce passage que la pipe était aussi autrefois employée à la table des rois; Fabliau des vins; dans Sinner, Catalogus codécum Bibliothècae bernensis, t. 111, p. 331.
- (3) Et cantabat joculator quidam, nomine Herebertus, canticum Colbrondi (un personnage du *Roman de Guy de Warwick*), nec non gestum Emmae reginae a judicio

ignis liberatae, in aula Prioris; Ms. de 133 cité par Warton, History of the engli poetry, t. I, p. 93. Datum sex ministral de Bokyngham cantantibus in refector martyrium Septem-Dormientium, in fes Epiphaniae; Ms. de 1432; Ibidem, t. II p. 11.

(4) E part los jonglars eissamen Qu'era plus de mil e cia cens.

Flamenca, dans Raynouard, Lea que roman, t. I, p. 7.

Fuit etiam multitudo histrionum circa mi quingentos et ultra; dans Muratori, Reru italicarum scriptores, t. XIV, col. 114

(5) A cette classe appartiennent enco certaines chansons en l'honneur de sai Nicolas, de saint Urbain et de saint Mart qui, par des causes différentes, étaient venus les patrons de la bonne chère. No en citerons une que Denis a publiée d'apr un ms. de la B. de Vienne, du XVe sièck

Pontificis eximii,
in sand Mertens erc,
patronique largissimi
den schol wir loben sere.
In cujus festo prospero
zu weine werdent moste,

A Rome, on chantait dans les fêtes nuptiales des chansons l'une liberté qui ne s'arrêtait qu'aux dernières limites de la cence; Varron, lui-même qui, en sa qualité de vieux Romain, l'exagérait pas la pudeur du langage, disait dans son Agathon: Pueri obscoenis verbis novae nuptulae aures restaurant (1). » bit que ces joies grossières aient été adoptées par les habitants es Provinces, soit que l'éloge des charmes de la jeune épouse t l'expression des désirs de son amant aient naturellement bouti à des obscénités (2), le clergé désapprouva, dès les premiers siècles du christianisme, les indécentes gaîtés des noces. Jue assemblée d'évêques, tenue à Vannes, vers 465, défendit ex ecclésiastiques d'y assister, parce que, dit-elle, « amatoria

et qui hoc nollet credere,
der lass die wursen chosten.
Martinus, Christi famulus,
was gar ein milder herre,
diari qui vuit seduie (1. sedulus)
der volg nach seizer lere,
Et transmittat hie stantibus
die pfennig aus der taschen
et donet scientibus (1. stinnibus)
den wein in grossen flaschen,
Detque eartientibus
die gueten feisten praten,
gallinas cum cauponibus (1. caponibus?)
wir nemens ungesoten;
Vel pro honore dirigat (sic)
die gens und auch die anten;
et qui non beme bibortt
der sei in dem panne!

Hoffmann, Geschichte des deulschen Kirchenliedes, p. 167.

lojes aussi Aussess, Anzeiger für Kunde ki deutschen Mittelalters, 1832, col. 14. h lit déjà dans Thomas Cantipratensis qui privait au milieu du XIIIe siècle : Cantus impissimus de beato Martino, plenus luxuficsis plausibus, per diversas terras Galliae M Teutoniae promulgatus; Bonum unibersum de apibus, p. 456, éd. de Colvener. In conçoit que la fête de saint Martin, Recedant presque immediatement l'avent wi était un temps d'abstinence, fût céléhee par des festins; mais cette raison uurelle ne pouvait convenir à l'amour merveilleux, si général et si exigeant endant le moyen âge; aussi le moine Odo en a-t-il donné une autre explication ans son Saga de saint Olaf. L'islandais est top peu connu pour que nous ne citions pas e préférence la traduction latine, qui est failleurs assez fidèle : Ex Eoo mari ve-

niens, Olaus ad insulam Norrigiae, Mostur nominatam, adplicuit. Hic noctu innotwit ipsi sanctus Martinus episcopus, dicens illi: Moris in his terris esse solet, cum convivia celebrentur, in memoriam Thoreri, Odini et aliorum Asarum scyphos evacuare: hunc ut mules volo, atque ut in mei memoriam in posterum bibatur, tua cura efficias: vetus autem ilia consuetudo ut deponatur conveniens est; ch. xxiv, p. 102. Un canon du consile de Carthage, tenu en 398, montre combien l'usage de chanter des chansons à table était devenu général, malgré la désapprobation du clergé : Clericum inter epulas cantantem, supradictae sententiae (excommunicationis) severitate coercendum; dans Labbe, Sacrosancia concilia, t. II, col.

- (1) Cité par Nonius Marcellus, De compendiosa doctrina per l'itteras, ch. 14, p. 243, éd. de Gerlach et de Roth. Une autre leçon se trouve dans le ch. 11, p. 144: Pueri obscoenis verbls novae nuptae aures habeant, et les meilleurs manuscrits ont des variantes différentes; mais le sens reste constant.
- (2) Quasdam (virgines) non pudet nubentibus interesse et in illa lasciventium libertate sermonum colloquia incesta miscere, audire quod non licet dicere, observare et esse praesentes inter verha turpia et temulenta convivia quibus libidinum fomes accenditur, sponsa ad patientiam stupri, ad audaciam sponsus animatur; saint Cyprien, De habitu virginum, Opera, p. 179, éd. de Paris, 1726.

cantantur et motus corporum choris et saltibus efferuntur (1); » et nous ne doutons pas que ces cantica turpia, luxuriosa, nefaria, amatoria et obscoena (2), si souvent frappés par les conciles des peines les plus sévères, n'aient eu pour la plupart une origine semblable (3). M. Magnin va jusqu'à croire que les carmina, qualifiés par plusieurs canons de diabolica, étaient des chants obscènes ou mêmes de simples chansons bacchiques (4). Sans doute, dans une pieuse colère contre ces impudiques grossièretés, on aurait pu fort bien les appeler diaboliques; mais il semble résulter des explications qui nous ont été conservées, que ces chants n'étaient, au moins le plus souvent, que des incantations magiques ou des réminiscences de croyances païennes. Ainsi on lit dans la collection de décrets réunie par Burchard : « Perscrutandum, si aliquis subulcus, vel bubulcus, sive venator, vel caeteri hujusmodi diabolica carmina dicat super panem, aut super herbas, aut super quaedam nefaria ligamenta, et haec aut in arbore abscondat, aut in bivio, aut in trivio projiciat, ut sua animalia liberet a peste et clade, et alterius perdat (5). » Réginon a cité le canon d'un concile qu'il dit, peut-être par erreur, avoir été tenu à Arles, mais qui n'en serait pas moins d'une très-haute antiquité, puisque cet abbé de Prum mourut

Lamprecht von Regenspurg disait, au milieu du XIVe siècle, dans son Tochter Sion:

Mit suezem minnesange (daz sint epithalamica), mit den brutleichen wart sie da in den palas gecondwieret.

Dans presque toutes nos provinces, on chante encore, aux noces de campagne, une sorte d'épithalame plus ou moins grossière, que l'on appelle la *Chanson de la mariée*.

<sup>(1)</sup> Dans dom Morice, Histoire de Bretagne, t. I, p. 184, Preuves. Une semblable défense se trouve dans le 83e canon du concile tenu à Aix-la-Chapelle, en 816; Quod non oporteat sacerdotes aut clericos quibuscunque spectaculis in scenis aut in nuptiis interesse; voyez aussi le 54e canon du concile de Laodicée, tenu en 320 (?), dans Labbe, t. I, col. 1506.

<sup>(2)</sup> Voyez nos Poésies populaires latines, p. 40, note 2.

<sup>(5)</sup> Cette grande popularité ne peut s'expliquer que par un long usage, incessamment ravivé par les circonstances. Saint Césaire s'écriait déjà dans sa xune homélie, au commencement du VIe siècle : Quam multi rustici, quam multae rusticae mulleres cantica diabolica, amatoria et turpia ore decantant; Opera, p. 84, éd. de 1558.

<sup>(4)</sup> Quant aux chansons de table, quelque envie que nous ayons de connaître ces amatoria, luxuriosa et diabolica carmina. comme disent un peu durement les saints Pères et les conciles, nous n'avons malheureusement rencontré aucune de ces œuvres du démon dans le recueil de M. du Méril: Journal des savants, 1844, p. 155.

<sup>(5)</sup> Dans Grimm, Deutsche Mythologie. appendice, p. XXXIII.

in 908: « Laici, qui excubias funeris observant, cum timore, et remore, et reverentia haec faciant. Nullus ibi praesumat diaboica carmina cantare, non joca et saltationes facere, quae agani diabolo docente adinvenerunt (1). » Quoi qu'il en soit, es défenses répétées dont ce genre de poésie fut l'objet, prourent qu'il était fort populaire; et malgré l'oubli général où il init par tomber, grâce aux progrès de la décence publique, il ious a encore été possible de recueillir neuf pièces de cette spèce, que leur langue érudite nous a permis de ne pas rejeter le ce volume. Le plus grand nombre n'est pas beaucoup plus rossier que les chansons du même temps en langues vulgaires; t il y a dans toutes une facilité de versification, nous dirons nême une élégance de forme, qui donnent à cette branche de a poésie populaire latine une importance véritable. L'histoire ne œut d'ailleurs faire de la pudeur rétrospective; il lui faut acæpter le passé tout entier, et les scrupules seraient ici d'autant dus déplacés que les personnages les plus distingués ne dédaimaient pas de composer des pièces de ce genre. Ainsi le célèbre Pierre de Blois, qui mourut probablement dans la dernière mnée du XIIe siècle, dit dans une de ses lettres : « Ego quidem nugis et cantibus venereis quandoque operam dedi, sed per ratiam ejus qui me segregavit ab utero matris meae, rejeci haec mnia a primo limine juventutis (2). » Longtemps après, il n'en ttachait pas moins encore à ses œuvres de jeunesse une trèsgrande importance (3), et allait jusqu'à dire dans une autre ettre: « Quod autem amatoria juventutis et adolescentiae 10strae ludicra postulas ad solatium taediorum, consiliosum 10n arbitror, cum talia tentationes excitare soleant et fovere.

<sup>(1)</sup> Dans Hartzheim, Concilia Germaiae, t. II, p. 500. Une explication semable se trouve dans les actes d'un synode
au à Rome sous Léon IV, vers le milieu
a IX e siècle : Carmina diabolica quae
octurnis horis super mortuos vulgus facere
det, et cachinnos quos exercet sub constatione Dei omnipotentis; Labbe, Sacro-

sancta concilia, t. VIII, p. 117. Voyez aussi Eccard, Francia orientalis, t. I, p. 405 et 408.

<sup>108.</sup> (2) Lettre LXXVI.

<sup>(3)</sup> Il écrit à son neveu : Mitte mihi versus et ludiera quae feci Turonis, et scias, cum apud me transcripta fuerint, eadem sine dilatione aliqua rehabebis; Lettre XIL.

Omissis ergo lascivioribus cantilenis, pauca quae maturio stylo cecini tibi mitto, si te forte relevent a taedio et aedifice ad salutem (1). »

Enfin nous avons réuni ensemble tous les chants sur de sujets historiques, et quoiqu'il soit impossible d'affirmer qu'i aient toujours été composés immédiatement après les évent ments qui les ont inspirés, nous les avons rangés conformément à l'ordre des temps: il n'a été fait d'exception que pour la charson sur le Cid, les légendes de Pilate et de Judas, et le poent sur Mahomet, qui demandaient des explications préliminaire trop longues pour être rejetées dans les notes.

#### Chanson bacchique (2).

Bacche, bene venies gratus et optatus, per quem noster animus sit laetificatus.

(1) Lettre LVII.

(2) Ancien ms. de Tegernsée, écrit pendant le xiiio siècle, qui se trouve maintenant à la Bibliothèque de Munich. Plusieurs extraits en ont déjà été publies par Aretin, Beitrage, t. VII, p. 297-309, 498-508; t. IX, p. 1311-1322, et par Docen, Miscellaneen zur Geschichte der deutschen Literatur, t. II, p. 190-208 : M. J. Grimm en a donné une analyse accompagnée de beaucoup de citations dans son Gedichte des Mittelalters auf König Friedrich I den Staufer, p. 71-97. Cette chanson, que ces trois savants n'avalent pas mentionnée, a déjà été imprimée sur une copie du ms. qui appartient a M. Ferdinand Wolf, dans le Journal des savants de Normandie, t. I, p. 552. Le rhythme en est fort grossier; chaque chaque ligne a généralement treize syllabes divisées en deux hémistiches par une césure après la septième, et se rattache à une autre ligne par une consonnance qui porte sur deux syllabes. Mais les deux hémistiches ont quelquefois huit syllabes, sans même une augmentation semblable dans la ligne correspondante, et dans le 4e couplet, la rime n'est qu'une simple assonance. Ce ms. contient, p. 884, une autre chanson à

boire, dont nous donnerons ici le comme cement d'après la copie de M. Wolf:

Bible hera, bible herus; bible miles, bible clerus; bible miles, bible clerus; bible miles, bible clerus; bible servus cum ancilla; bible servus cum ancilla; bible servus cum ancilla; bible constans, bible vagus; bible constans, bible vagus; bible rudis, bible magus. Bible purper et acgrotus; bible cxul et ignotus; bible exul et ignotus; bible praesul et decanus; bible praesul et decanus; bible praesul et decanus; bible praesul et decanus; bible raes, bible mater; bible tanus, bible mater; bibl

Le reste n'a pas à beaucoup près une fors aussi populaire, quoiqu'il y ait des rèm niscences évidentes dans une chanson cib par Canonherius, De admirandis vir virtutibus, p. 501:

Quicunque vult esse frater, bibat bis, ter et quater! Bibat semel et secundo, donce nihil sit in fundo! Bibat hers, bibat herus, ad bibendum nemo sarus! Bibit isto, bibat illa, bibat servus eum ancilla! Et pro Rege, et pro Papa, bibe vinum sine aqua! Et pro Papa, et pro Rege, bibe vinum sine lege! Istud vinum, bonum vinum, vinum generosum, reddit virum, curialem, probum, animosum (1).

Iste (s)cyphus concavus, de bono mero profluus, si quis bibit saepius satur fit et ebrius (2).

Haec sunt vasa regalia quibus spoliatur Jerusalem, et regalis Babylon ditatur.

Ex hoc (s)cypho conscii bibent sui domini, bibent sui socii, bibent et amici.

Bacchus, forte superans pectora virorum, in amorem concitat animos eorum.

Bacchus, saepe visitans mulierum genus, facit eas subditas tibi, o tu Venus.

**Bacchus**, venas penetrans calido liquore, facit eas igneas Veneris ardore.

Bacchus lenis, leniens curas et dolores, confert jocum, gaudia, risus et amores.

Bacchus mentem feminae solet hic lenire, cogit eam citius viro consentire.

Aqua prorsus coitum nequit impetrare, Bacchus eam facile solet expugnare.

Hace una est lex bacchica, bibentium spes unica.

ancien ms. de Tegernsée neus a aussi servé une pièce intitulée *De conflictu* si et aquae, que M. Grimm a publiée, l. l. 20; mais la copie de M. Wolf nous pert d'introduire dans le vue couplet de son ste une correction importante:

Sed cum venter est inflatus , tune diversos reddit flatus exuritque gutture , et cum ita dispensatur venter, aer perturbatur a corrupto munere ;

Lut lire dans la troisième ligne ex utroque uture. Ce sujet était fort populaire penint le moyen âge. Dans son Poems attriued to Walter Mapes, M. Wright a pulic des pièces de ce genre en latin (p. 87), a français (p. 299) et en espagnol (p. 306). Nous en citerons une autre, que nous croyons inédite; elle se trouve à la B. R., à la fin du ms. 1819, dont l'écriture a les caractères ordinaires du XIIIe siècle In cratere meo Thetle est conjuncta Lyaco; est des juncta deo, sed des major co.
NII valet la vel es misi quando sunt pharissos hace duo; propieres sit deus shoque des.
Bes Thetis est mals, cum Bacchus misoctur escom: (h)ydropicas stomachum cum das (h)ydroppim mihl [Bacchum, etc.

- (1) Ces deux lignes formaient un refrain qui se répétait après chaque couplet.
- (2) Ce couplet est, comme on voit, d'une grande irrégularité; il n'y a aucun parallélisme entre les deux lignes : dans la première, le second hémistiche est même plus long que le premier, et la rime ne porte que sur la dernière syllabe; mais il y a une consonnance intérieure.

Bacchus, numen faciens hominem jocundum, reddit eum pariter doctum et facundum.

Bacche, deus inclyte, omnes hic astantes, laeti sumus, munera tua praelibantes.

Omnes tibi canimus maxima praeconia, te laudantes merito tempora per omnia.

#### Autre (1).

Vinum bonum et suave, bonis bonum, pravis prave, cunctis dulcis sapor, ave, mundana laetitia!

Ave! Felix creatura, quam produxit vitis pura; omnis mensa fit secura in tua praesentia.

See 38 37

(4) Cette parodie d'une hymne à la Vierge a été publiée d'après un ms. du XIV siècle conservé à la Bibl. du séminaire de Liège, par M. Mone, Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, 1833, col. 189. Une version un peu abrégée se trouve dans un ms. du même temps, qui appartient à la Bibl. de Heidelberg; Ibidem, col. 190:

Ave! Color vini clar!;
ave! Sapor sine par!;
ti nos inchriari
digneris petentes.
Felix homo te plantavit,
qui te, Vinum, nuncupavit;
contra talem potum
nullum est periculum.
Felix guttur quod rigabls!
Felix venter quem intrabis!
Felix venter quem intrabis!
O boats labis!
Oh! Quam placens in colore!
Oh! Quam fragrans in odore!
Oh! Quam sapidum in ore!
Dulce linguae vinculum!
Ergo vinum collaudemus,
potatores exaltemus,
non-potantes confundemus
ad Informi palatia!

Une troisième version, un peu dissérente, a été publiée par M. Wright, Early mysteries and other latin poems, p. 120,

d'après un ms. d'Arundel, dont l'écritur est de la fin du XVe siècle :

Ave! Color vini clari, dulcis potus, non amari; tus nos inchriari digneris potentia.
Oh! Quam felix creatura quam produzit vitis pura!
Omnis mensa sit (l. fit?) secura in tua praesentia.
Oh! Quam placens in colore!
Oh! Quam fragrans in odore!
Oh! Quam fragrans in odore!
Oh! Quam sapidum in ore!
Dulce linguae vinculum!
Felix venter quem intrabis!
Felix guttur quod rigabis!
Felix ogud tu lavabis, et beata labla!
Erço vinum collandemus, potatores exaltemus, non-potantes confundamus in seterna supplicia!

Ces trois versions, écrites à des époque diverses, dans trois pays différents, non ont semblé la meilleure preuve de la grand popularité dont jouissait cette espèce de chansons. Une autre parodie bacchique de psaume xcv, en allemand et en latin, été publiée d'après un ms. du Xve siècle par M. von Lassberg, *Liederaad*, t. Il p. 677-679.

Ave! Color vini clari; ave! Sapor sine pari; tua nos inebriari digneris potentia!

Ave! Placens in colore; ave! Fragrans in odore; ave! Sapidum in ore, dulcis linguae vinculum!

Ave! Sospes in modestis, in gulosis mala pestis! Post amissionem vestis sequitur patibulum.

Monachorum grex devotus, omnis ordo, mundus totus, bibunt ad aequales potus et nunc et in saeculum.

Felix venter quem intrabis!
Felix lingua quam rigabis!
Felix os quod tu lavabis,
et beata labia!

Supplicamus, hic abunda, per te mensa fit fecunda! Et nos cum voce jucunda deducamus gaudia!

#### Autre (1).

## Mihi est propositum in taberna mori,

(1) Publiée par Camden, Remains conerning Britain, p. 436, éd. de 1674, et imprimée par Ritson, Ancient songs and allads, t. I, p. 3. Elle a été fondue dans ne pièce publiée par M. Wright, Poems tribuled to Walter Mapes, p. 71, sous nom de Confessio Goliae; et a dû être nt populaire, puisqu'une chanson contre les études ecclésiastiques, attribuée à Robert Baston, commence de la même manière :

Meum est propositum gentis imperitae artes frugi reddere melioris vitae, et ad artes singulas procedatis rite: ad mea, Decepti Juvenes, documenta venite.

Dans M. Wright, Political songs, p. 208.

vinum sit appositum morientis ori , ut dicant , cum venerint , angelorum chori : Deus sit propitius huic potatori!

Poculis accenditur animi lucerna, cor imbutum nectare volat ad superna; mihi sapit dulcius vinum in taberna; quam quod aqua miscuit praesulis pincerna.

Suum cuique proprium dat natura munus; ego nunquam potui scribere jejunus: me jejunum vincere posset puer unus; sitim et jejunium odi tanquam funus.

Unicuique proprium dat natura donum; ego versus faciens, vinum bibo bonum, et quod habent melius dolia cauponum, tale vinum generat copiam sermonum.

Tales versus facio, quale vinum bibo; nihil possum scribere, nisi sumpto cibo; nihil valet penitus quod jejunus scribo; Nasonem post calices carmine praeibo.

Mihi nunquam spiritus prophetiae (l. poetriae) datur, nisi tunc cum fuerit venter bene satur; cum in arce cerebri Bacchus dominatur, in me Phoebus irruit ac miranda fatur.

#### Autre (1).

Meum est propositum in taberna mori, et vinum appositum sitienti ori,

ment de la pièce précédente. Nous en ajo terons une autre sur l'amour de la bol chère, que M. J. Grimm a insérée dans Gedichte des Mittelalters auf Konig Fr

<sup>(1)</sup> Publiée d'après un ms. du XV° siècle, par M. Wright, Latin poems commonly attributed to Walter Mapes, p. xLv; au commencement près, elle diffère entière-

ut dicant cum venerint angelorum chori : Deus sit propitius isti potatori!

Potatores singuli sunt omnes benigni; tam senes quam juvenes, in aeterna (l. aeterno) igni cruciantur rustici qui non sunt tam digni, qui (l. quod) bibisse noverint bonum vinum vini!

Vinum super omnia bonum diligamus!
Nam purgantur vissia (l. vitia?) dum vinum potamus;
cum nobis sint (l. sit?) copia, vinum dum clamamus,
qui vivis in gloria te, Deum, laudamus.

Magis quam ecclesiam diligo tabernam; ipsam nullo tempore sprevi, neque spernam, donec sanctos angelos venientes cernam, cantantes pro ebriis requiem aeternam.

Fertur in convivium vinus, (vi)na, (vi)num; masculinum duplicet (l. displicet) atque femininum, sed in neutro genere vinum est divinum; loqui facit socios optimum latinum.

rich I, p. 92, d'après le ms. de Tetusée:

Alte clamat Epicurus:
Venier satur est securus;
venter deus meus erit.
Talem deum guia quaerit,
cujus templum est coquina,
in qua redelent divina.
Ecce deus copportunus,
nullo tempore jejunus;
ante cibum matudnum
ebrius eruetat vinum,
cujus mense et craters
sunt beatitudo vera.
Cutis ejus semper pienaj
velut utar et lagens;
jungti prandium cum coena
unde pinguis rubet gona,
et si quando surgit vena,
fortior est quan catena.
Bio religionis cultus
lin Venere (SIC) movet tumultus;
rugit venter in gone,
vinum pugnat cum medone:
vita felix, citoca,
circa ventrem operosa.
Venter inquit: Nihil curo
praeter me, sic me procuro,
ut in pace in id ipsum,
molliter gerens me(t)lpsum,
super potum, super escam
dormiam et requiescam.

Il existe aussi de très-vieilles chansons à boire en langue vulgaire; à celle que nous avons citée dans nos *Poésies populaires* latines, p. 96, note, nous en ajouterons une en patois poitevin du XIIIe siècle, que nous avons déjà publiée dans le Journal des savants de Normandie, t. 1, p. 749:

Dres iau matin quand jo m'esvenille, j'ouvre la goule avant les olls et j'ai recours a ma bouteuille qui me rend le teint si vermoils. Si n'ai do vin, a ma foi jo endeve; il m'est a vis que mon poure cuer chist quand jo ne bei que de l'eve.

Ma bouteuille, ale est ma mignoune, ale (i. al') fait ben tot cheu que jo veux : jo la debouche et la tapoune, puis jo il met mon det au creux. Bi n'ai do vin, a ma foi jo endeve; il m'est a vis que mon poure cuer chiet quand jo ne bei que de l'eve.

L'eve peurit et le vin brule, il vaut meu bruler que peurir; il ne sert de ren qu'on recule pisque nous faut tartous morir. Si n'ai do vin, a ma foi jo endeve; il m'est a vis que mon poure cuer chiet quand jo ne bei que de l'eve.

Ms. de l'Arsenal, B. L. F, no 4670, t. II, p. 25.

## Chanson de Codrus Urceus pour la fête de saint Martin (1).

Io, Io, Io, Io,
gaudeamus, Io, Io!
Dulces Homeriaci (2),
Io, Io!

Noster vates hic Homerus, dithyrambi dux sincerus, pergraecatur hodie (3)!

lo, lo!

Haec est illa bona dies, et vocata laeta quies vina sitientibus, Io, Io!

Nullus metus, nec labores, nulla cura, nec dolores

(1) Cette chanson, déjà publiée par Goldat dans son Ovidii erotica et amatoria opuscula, et réimprimée dans le Virorum obscurorum epistolae, appendice, p. 65, éd. de Francfort, 1624, n'a pas la même antiquité que les autres pièces, puisque Codrus Urceus ne vivait que dans la seconde moitie du XVº siècle. Mais elle ne nous en semble pas moins curieuse; les chansons populaires latines, composées en Italie, sont fort rares, et celle-ci a été faite pour la fête de saint Martin. Naogeorgus disait dans son Papisticum regnum, l. 1v, p. 158, éd. de Bâle, 1553:

. 158, éd. de Bâle, 1553:

Altera Martinus dein bacchanalis praebet,
Quem colt anserlbus populus multoque Lyaco,
Tota nocte dieque. Aperit nam dolia quisque
Omnia, degustatque hanstu spumoas frequenti
Musta, ascer quae post Martinus vina vocari
Efficit. Ergo canunt illum, laudantque bibendo
Fortiter ansatis pateria, ampliaque cultulla.
Quin etiam ludi prosunt hace festa magistris:
Circumenut etenim sumpto grege quisque canoro,
Non ita Martini landes festumque canentes,
Anserem ut assatum ridendo carmina jactant.
Cujus nonnunquam partem nummores vicissim
Accipiunt, celebrantque hoc festum musice et ipsl.

Accipiunt, celebrantque not restum musce et par.
Un passage de Boemus Aubanus, p. 272,
n'est pas moins positif: Nemo per totam
regionem (la Franconie) tanta paupertate
premitur, nemo tanta tenacitate tenetur,
qui in festo sancti Martini, non altili aliquo,

vel saltem suillo, vitulinove viscere assa vescatur, qui vino non remissius indulge - Wie Deutschen halten Fassnacht, san Burkhard und sanct Martin, Pfingsten u Ostern für die Zeit, da man soll für ande Gezeiten im Jahr frohlich sein und schlen men. Burkhards Abend um des neuen Me willen; sanct Martin vielleicht um d neuen Weins willen, da brat man feis Gans und freuet sich alle Welt; Agricok Teutsche Sprüchwörter, no 342. Sel Drechssler, De larvis natalitiis, p. 3 la fête de saint Martin serait un souve de celle d'Esculape. Voyez aussi une ce rieuse dissertation de Millin, Les Mari nales ou description d'une médaille q a pour type l'oie de la Saint - Martis Flogel, Geschichte des Groteskekomische p. 194; Keysler, Antiquitates septentri nales, p. 358; Pontanus, De festis Mari nalibus; nos Poésies populaires latine p. 170, note, et ci-dessus, p. 198, note 5

- (2) Probablement Sectateurs, Étudian d'Homère; Écoliers : ce mot manque da du Cange.
- (3) Il y a sans doute ici un jeu de mot Pergraecari signifiait pendant le moy age Devenir grec et S'enivrer.

sint in hoc symposio!
Io, Io!

Vultis mecum jam potare et Lyaeum exaltare dulces Homeriaci,

lo, lo!

Qui potare cupit mecum, licet verum, portet secum vina plenis utribus!

lo, lo!

Ecce tibi Trebulani apportamus et Albani centum plenos urceos (1):

Io, Io!

Sed quis nobis ministrabit, et quis praesto vinum dabit dulce sitientibus?

lo, lo!

Hic habemus Thomasinum, cognoscentem bonum vinum primo visu subito:

Io, Io!

Hic ridendo propinabit, et bibendo provocabit omnes Homeriacos:

Io, Io!

Audi, bone Thomasine, graece bibens et latine,

latin que l'on donnait du temps de Codrus Urceus au vin appelé en langue vulgaire *il Trebbiano*, quoiqu'il fût fait en Toscane. Quant au vinum albanum, c'est du vin d'Albano, ou par métaphore du vin étranger; *Trebulanum* pourrait alors signifier du vin national.

<sup>(</sup>i) Le vinum trebulanum était déjà cétère dans l'antiquité; voyez Pline, Hisvriae naturalis l. XIV, ch. 6 : comme m connaissait deux villes de ce nom dans e pays des Sabins, et une dans la Campanie, l est impossible de déterminer d'une matère certaine celle dont il s'agit ici. Peuttre même ce Trebulanum est-il le nom

tuum fac officium;

lo, lo!

Est jam tempus ut potemus, et post potum sic oremus:

Deflectamus genua:

lo, lo!

Si potastis, jam levate et crateras coronate, ut bibatis iterum;

lo, lo!

Felix est ter, felix quater, cui dat potum Bacchus pater de spumanti cantharo:

lo, lo!

Ne lucernae extinguantur et potantes moriantur, date nobis oleum:

Io, Io!

Vos Germani, vos Hispani; vos Insubres, vos Britanni, bibite pro viribus:

Io, Io!

Sed vos rogo dum potatis, ter quater(que) videatis, ne frangatis urceum: Io, Io!

Omnes fortes sunt vinosi, et potantes animosi, dicit Aristoteles:

lo, lo!

Omnis doctor, omnis rector Bacchi patris sit protector in aeterna saecula! Io, Io!

Dulce duloi misceatis; ex hoc in hoc faciatis; ut potetis dulcius:

Io, Io!

Bacche, vatum fortis pater, et qui solus est bimater(1), et formosus diceris:

lo, lo!

Qui delphinos, amatores puerorum et potores (2),

feris misces lyncibus:

Io, lo!

Tecum civem Lam(p)sacenum (3) rogo ducas, et Silenum,

Bacchasque thyrsigeras:

lo, lo!

Et te prope sit Potina (4), quae dat potum in culinaprima cunctis pueris!

lo, lo!

Tentat Bacchas it(h)yphallus (5), malus caper, malus gallus,

aha! nimis turpiter:

lo, lo!

) On donnait ce nom à Bacchus, parce nétant pas encore assez fort pour veux monde, lors de la mort de sa mère de, Jupiter le garda quelque temps la cuisse. C'est un mythe oriental, que la résidence favorite du Bacchus a (Schiba-Dewanischi) était la monte Schimacke on Meru, et que μπρος facutire.

le dauphin figurait dans la suite de has, et Aulu-Gelle dif, i. vii, ch. 8 : haveneroos esse et amasios, non modehae veteres, sed et recentiores memotectarant.

- (3) Priape, dont le culte commença à Lampsaque, selon Pausanias, l. 1x, ch. 31. On en avait fait le fils de Bacchus, parce que sans doute sine Baccho friget Yenus, et on le représentait avec des cornes de bouc et une couronne de pampre; voyez Tibulle, Riégies, l. 1, él. 4, v. 7.
- (4) C'était la déesse qui présidait chez les Romains au boire des enfants; voyez saint Augustin, De civitate Dei, l. 1v, ch. 11.
- (5) D'εύθυς, Droit, et φαλλος, Symbole du pouvoir de la génération; on le promenait dans les fêtes de Bacchus; voyez Virgile, Georgicon, l. 11, v. 385.

Bibe quantum vis, Pirape, sed honestam partem cape ne perturbes gaudia: Io, Io!

Bibe, bibe, bibe, bibe; tu qui sapis, bibe, bibe, dum Lyaeus imperat: Io, Io!

Sed jam potrix turba tace, et tu, Codre, talos jace sub bibendi arbitrio: Io, Io!

Quod jecisti canes ternos (1) bibe, bibe, bibe ternos jam Falerni calices: Io, Io!

Tu jecisti senionem, bibe, bibe bactrionem (2) Trebulani veteris: Io! Io!

Codre, caput tibi fumat; ne quis ignis te consumat, stingue mero citius: lo, lo!

Et vos, mei combennones (3), elevate bactriones

(1) C'était le coup le plus funeste que l'on pût amener au jeu de dés :

Me quoque per talos Venerem quaerenti secundos , semper damnosi subsiluere canes.

Properce, l. IV, él. 8., V. 45. Canis était l'as, et Venus le six.

(2) Il faut sans doute lire bacrionem, car en lit dans Festus : Bacrionem dicebant genus vasis longioris manubrii: hoc atii tr lam appellant; mais d'autres ms. ont à trionem et baccionem.

(3) Selon Festus, Combennones dicun in eadem benna sedentes; il a déjà ici sens de compagnons et peut faire dou que ce dernier mot vienne de Cumpaga Habitants du même village. ut possitis dicere:

lo, lo!

lo, lo, lo, lo! Gaudeamus, Io, Io! Dulces Homeriaci, lo, lo(1)!

Sur le retour du printemps (2):

Vetus error abiit.

(1) Toutes les allusions classiques dont cette chanson est remplie nous font croire qu'elle fut composée pour des écoliers qui sétaient la saint Martin d'une manière toute spéciale. Nous citerons une autre chanson fort ancienne, que naguères encore les écoliers du collége de Sainte-Marie de Cambridge chantaient la veille des vacances de la pentecôte :

Concinamus, o Sodales !
Eia ! Quid silemus ?
Neblic canticum ,
dulce neles , domum ,
dulce domum resonemus.
CHOEUE.
Domum , domum , dulce domum ;
domum , dulce domum ;
dulce , dulce , dulce domum ;
dulce , dulce , dulce domum ;
dulce domum nese !
Autronbanat ecce felix Appropinquat ecce felix hora gaudiorum !

Post grave taedium advenit omnium meta petita laboru CHOKUR

Domum, domum, dulce domum; etc.

Musa, libros mitte, fessa!
Mitte pensa dura!
Mitte negotium!
Jam datur otium; me mea mittito cura !

CHOEUR.
Domum, domum, duice domum; etc. Bonum, domum, duce domum; etc.
Ridet annus, prata rident,
nosque rideamus!
Jam repetit domum
Daulias advena;
nosque domum repetamus!
CHORUS.
Domum, domum, dulce domum; etc.

Heus! Rogere, fer caballos! Eja! Nunc camus!

Eja! Nunc eamus I Limon amabile, matris et oscula suaviter et repetanus! CHORUR. Dosaum, dosaum, dulce domum; etc.

Concinamius ad Penates, vox et audiatur!

Phosphore, quid juhar segnius emicans gaudia nostra moratur?

CHOEUR. Domum, domum, dulce domum; domum, domum, dulce domum; dulce, dulce, dulce domum; dulce domum resonemus!

Dans Brand, Popular antiquities, t. I, p. 246, éd. de M. Ellis.

(2) Ms. de Saint-Bertin, écrit à la fin du XIIIe siècle, et conservé à la Bibliothèque de Saint-Omer, sous le nº 351. Cette chanson avait été déjà publiée par M. Mone, Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit, 1838, col. 292. La dernière ligne de chaque couplet n'a que six syllabes au lieu de sept, et se termine dans toute la pièce par la même consonnance. Cette forme rhythmique était fort usitée dans la poésie pro-vençale; nous citerons comme exemple NOITZ E JORN SUI EN PESSAMEN de Garinsle-Brun. Des peëmes de ce genre furent composés en grand nombre pendant le moyen age; un des plus curieux se trouve dans un ms. de Tegernsée, écrit à la fin du XIIe siècle, qui contient le Ludus paschalis de Werinherus, que Pezius a publié dans le Thesaurus anecdotorum, t. II, P. 11, p. 185. Le commencement a été cite par Kugler, De Werinhero saeculi XII monacho tegernsensi, p. 37, et nous le réimprimons d'après lui :

Jam vernali tempore terra viret gramine, sol novo cum jubare, frondent nemora, candent lilia, florent omnia. Est coeli serenitas, veris suavitas,
ventorum tranquillitas;
est temperies
clara, et dies.
Cantant volucres:
merulus cincitat,
acredula rupillulat, turdus truculat et sturnus pusitat;

renovantur vetera; imber enim transiit, sol serenat aera; tument veris ubera, tellus impraegnatur.

Dictus a majoribus, non natu sed ordine, Maius, major omnibus in anni volumine; a majorum nomine sic denominatur.

Ille rosis derogat et rosis abutitur, qui sua non erogat dum rosa recolitur; large si non agitur rosa derogatur.

Lascivire moniti temporis lascivia, non simus solliciti! Cesset avaritia, cujus in praesentia virtus absentatur!

Chanson satirique sur l'abbé de Glocester (1).

Quondam fuit factus festus, et vocatus ad commestus

turtur gemitat,
palumbes plausitat,
perdix cicabat,
anser craccitat,
cignus dreisat,
pavo paululat,
gallina gacillat,
eleonia electurat,
plea concinuat,
hirundo et frisphat (l. trissat?),
apes bombilat,
merope sincidulat;
bubo bubilat
et gueulus gueulat,
passer sonstirat
et cornus (l. corvus) crochat.

(1) Publice par M. Wright, Reliquiae antiquae, t. I, p. 140, d'après un ms. du commencement du XIVo siècle. Cette pièce est d'une latinité trop grossière pour que nous essayons d'y introduire aucune amelioration; elle nous a rappelé, pour le rhythme et la forme, une chanson trop connue qui commence par ce couplet:

Vinum bonum cum sapore bibat Abbas cum Priore , conventus deteriore , magna cum tristitia ! Abbas, prior de Glowcestrus, cum totus familia.

Abbas ire sede sursum, et Prioris juxta îpsum; ego semper stavi dorsum, inter rascalilia.

Vinum venit sanguinatis ad Prioris et Abbatis; nihil nobis paupertatis, sed ad dives omnia.

Abbas bibit ad Prioris: date vinum ad majoris, possit esse de minoris, si se habet gratia.

Non est bonum sic potare, et conventus nihil dare; quia volunt nos clamare durum in capitula.

Surge, cito recedamus, hostes nostros relinquamus, et currino (1) jam precamus, ibimus in claustria.

Post completum redeamus, et currinum combibamus, atque simul conlactamus in talis convivia.

Estne aliquid in currino? Immo certe plenum vino,

qui nous satisfasse à aucun mot grec, latin, saxon, gaffique, anglais ou français.

i) Ce mot, qui se trouve dans trois sphes consécutives, n'est pas expliqué is la nouvelle édition de du Cange, et is ne pouvons le rattacher d'une manière

ego tibi nunc propino de bona concordia.

Dixit Abbas ad Prioris:
Tu es homo boni moris,
quia semper sanioris
mihi das consilia.

Post completum rediere, et currinum combibere, potaverunt usque flere propter potus plurima.

Prior dixit ad Abbatis: Ipsi habent vinum satis; vultis dare paupertatis noster potus omnia?

Quid nos spectat paupertatis? Habet parum, habet satis, postquam venit non vocatis, ad noster convivia.

Si nutritum esset bene, nec ad cibus nec ad coenae venisset pro marcis denae, nisi per precaria.

Habet tantum de hic potus, quod conventus bibit totus, et cognatus et ignotus, de aegris servisia.

Abbas vomit et Prioris; vomis cadit super floris; ego pauper steti foris, et non sum laetitia.

Rumor venit ad Antistis, quod Abbatis fecit istis; totum monstrat ad ministris, quod fecit convivia.

Hoc est meum consulatis, quod utrumque deponatis, et Prioris et Abbatis, ad sua piloria.

Per hoc erit castigatis, omnis noster subjugatis, Prior, Clerus, at Abbatis, ne plus potent nimia.

Absit! dicit alter clerus, quia bibit parum merus, quod punitur tam severus per noster consortia.

Esset enim haec riotus, quod pro stultus horum potus, sustineret clerus totus pudor et scandalia.

Volunt omnes quidem jura, quod per meum forfectura alter nullus fert laesura, sed pro sua vitia.

Sed sic instat in privatis, bis sex marcas det Abbatis, Prior denis, et est satis, ut non sit infamia.

ŧ,

Placet hoc ad nos Antistis, dent ad praesens nummos istis, sed si potant, ut audistis, nunquam habet supera.

Dixit Abbas ad Prioris: Date mihi de liquoris,

status erit mehoris, si h(ab)ebit gratia.

Dixit Prior ad Abbatis: Habes mode bibe satis, non est bonum ebriatis, ire post in claustria.

Unus..... de majorum , bonus lector et cantorum , irascatus ad Priorum dixit ista folia :

Prior, vos non intendatis, quantum sumus laboratis, in cantare et legatis, per ista festalia.

O Abbatis et Priore, nihil datis de liquore; non est vobis de pudore? Tu es avaritia.

Vos nec nobis nihil datis, nec Abbatem parvitatis, facit noster sociatis sua curialia.

Qui stat, videt ne cadatis, multos enim de praelatis sunt deorsum deponatis propter avaritia.

Propter cordis strictitatis, sunt superbi descendatis, et sic propter parvitatis perdere magnalis.

Rogo Deus majestatis, qui nos fecit et creatis, ut hoc vinum quod bibatis possit vos strangulia.

Ad hoc verbum Prior eursus, furabatur sicut ursus, unam vicem atque rursus momordavit labia.

Tandem dixit ad . . . . . :
. . . . . vilis, garcione,
quondam discus de pulmone
fuit tibi gaudia.

Nunc tu es canonizatus, et de nihil elevatus, sicut regem vis pascatus, et in major copia.

Habes justum et micheam, et servisiam frumenteam, unde regis posset eam bibit cum laetitia.

Nullum carnes commedatis, neque pisces perfruatis, lactem quoque denegatis, sic te facit sobria.

Nullum tibi sit tabellum, neque tibi sit scabellum, mensa tibi sit patellum non habeus (l. habens) mappalia.

Super terram sic sedebis, nec abinde removebis; velis, nolis, sic manebis, in haec refectoria.

Post haec dies accedatis ad Prioris et Abbatis

disciplinas assumatis, fac: Flectamus genua.

Sic devote prosternatis, ac deinde lacrimatis, dorsum nudum extendatis, caret te laetitia.

Ibi palam confiteris, quod tu male delinqueris, et sic pardonem consequeris, in nostra capitula.

Tunc proinde tu cavebis malum loqui, sic tacebis, praelatores non spernebis contra tuum regula.

#### Chanson en l'honneur d'un prélat par Conrad Marner (1).

Pange vox Adonis
nobilem praelatum de solio,
qui gaudet in bonis
et caret vitiorum lolio;
est jocundus, laetus et affabilis,
in promisso stabilis,
pronidus (l. providus), prudens, honorabilis.

Cum Architriclino
dicere possum ejus vultibus,
tu servasti vino
nobili finem atque dapibus,
et post primum non datur deterius,

Der Hagen, *Ibidem*, t. IV, p. 394-536. On connaît de lui une autre pièce toute latine, *Ibidem*, t. II, p. 257, et une mélée d'allemand et de latin, t. III, p. 448.

<sup>(1)</sup> Publiée par M. von Der Hagen, Minnesinger, t. III, p. 333. Conrad Marner était né en Souabe, et florissait dans la première moitié du XIII° siècle; c'était un des plus habiles minnesinger; voyez M. von

verum loquor, verius 'funditur bonum atque melius.

Ad gradus virtutum
properas, ut sol ad meridiem;
paupertatis nutum
sentiens, quaeres ejus faciem:
cur, Fortuna vitrea, sic deficis,
cur cito non efficis
quod sit hic in loco Pontificis?

Sed si non est princeps,
cathedrae scilicet officio,
ut clerus deinceps
memorat quando electio;
est statura caeteris praestantior,
vultu elegantior,
moribus cunctis honorantior.

Major mea laude,
forma veri hominis,
tamen sine fraude
gloriam cano sui nominis:
verbi Dei gratia fit ratio;
non est adulatio,
hunc decet vere collaudatio.

Huic ignoro parem
circiter per totam Carinthiam,
si perambularem
Saxones, Francos et Bavariam,
Suevos, fertilem Alsatiam,
ibi finem faciam,
non habet clerus talem, quam...

### Chanson contre les Juifs (1).

O natio nefandi generis!
Cur gratiae donis abuteris?
Multiplici reatu laberis,
dum literam legis amplecteris
et literae medelam deseris.
Gens perfida, coecata, deperis;
sed Moysen consideraveris
nec faciem videre poteris;
si mystice non intellexeris,
in faciem permutam falleris.

Considera,
Misera,
quare damnaberisquod literam
properam
interpretaveris.

Convertere
propere;
nam si converteris,
per gratiam,
veniam
culpa (l. culpae) mereberis.

# Chanson érotique (2).

#### Importuna:Veneri

<sup>(1)</sup> Cette pièce, qui ne semble plus appartenir à la catégorie des chansons de table, se trouve dans un ms. du XIVe siècle, conservé à la Bibliothèque de l'École de médecine de Montpellier, sous le no 196 : nous en devons la copie que nous publions à l'obligeance de M. Pascal Blanc, Conservateur du Musée Fabre.

<sup>(2)</sup> Ms. du XIIe siècle, appartenant jadis à l'abbaye de Saint-Bertin, et conservé à la B. de Saint-Omer, sous le ne 351; dans M: Mone; Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit; 1838, col. 288. Avant de publier ces chansons qui sont souvent d'une liberté d'expression fort regrettable, nous ferons re-

redit brumae glacies, redit equo celeri. Jovis intemperies: cicatrice veteri squalet mea facies: Amor est in pectore nullo frigens frigore (1). Jam cutis contrahitur, dum (flammis?) exerceor; nox insomnis agitur et in die torqueor; si sic diu vivitur, graviora vereor : Amor est in pectore, nullo frigens frigore. Tu qui colla superum,

rquer encore pour notre justification e les recueils où elles se trouvent conment aussi des chansons dévates qui lient probablement des mêmes auteurs.

Expressions sensuelles et même licenmes choquaient si peu la naïveté du pren âge qu'on ne se faisait pas scrupule s'en servir en parlant de la Vierge, et sentiments qu'elle inspirait à Dieu. In citerons, comme exemple, une pièce EM. Croke a publiée d'après un ms. du le siècle (?):

Ave, Pulcra pelle, pulpa, foecundata sine culpa, sine viri semine! Ave, cujus pulcrimenti totus fulgor firmamenti vincitur vibramine!

Ave, Pulcra naso, mails, pulcra dorso, pulcra palis, dentiumque serie!
Pulcra, pulcran aliorum formam vincis et olorum clovine forte

Ave, Pulcra columellis, et gingivis, et labellis, pulcro Pulcra cilio! Ave, cajus calcem clare nec centenni commendare sciret Seraph studio!

Ave, Pulcra pulcris suris, pulcra pulcri nomine (SIC) cruris,

masculis et tiblis : pulcra plantis , pulcra talis , umbilico , coxis , aliis (l. alis) , perais et arteriis !

Petass de alcelle.

Ave, Pulcra fauce, nare,
cujus namo caraxare
potest formam graphicis;
pulcra nomine (SiC) digitorum,
scapularum, lacertorum,
et jaterscapulis (SiC).

Ave, caste foecundata, nulla carnis titillata lasciva libidine (

Ave, Templum summi regis et posteris novae legis altare thuricaeum! Ave, cujus faber poli reservavit sibi soli virginale hymeneum (SIC)!

Essay on the history of rhyming letin.verse, p. 109.

(1) On lit dans une autre chanson du même manuscrit :

Jovis intemperies mutat rerum speciem : nulla meam species alterat temperiem : totum cogat spiritum Boreas in glaciem , tamen hoc propositum Cupido, suppeditas; cur tuis me miserum facibus sollicitas? Non te fugat asperum frigoris asperitas: Amor est in pectore, nullo frigens frigore.

Elementa vicibus qualitates variant, dum nunc pigra nivibus, nunc calorem variant; sed mea singultibus colla semper inhiant: Amor est in pectore, nullo frigens frigore.

### Autre (1).

Dulcis aurae temperies, dulcis garritus avium, hi sunt cibus et requies, quibus Amor est gaudium (2).

Amor est illa species, juxta vatis praesagium, quae repetita decies placet nec infert taedium.

Pallor, singultus, macies, suspiria, jejunium,

Verna redit temperies, prata depingena floribus; telluris superficies nostris arridet moribus; quibus amor est requies, cibus esurientibus.

<sup>(1)</sup> Ms. de Saint-Omer, no 351; dans M. Mone, Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit, 1838, col. 292.

<sup>(2)</sup> On lit dans une autre chanson du même manuscrit:

haec est amoris acies in castris militantium.

Amoris est materies de natura coelestium, quam non frangit canities, nec demolitur senium.

Amor, tua mollities declinat in contrarium; tua blanditur rabies; tuum mel fit absynthium (1).

Tu saturis esuries, siti peruris ebrium, per abrupta planities, per plana praecipitium.

Amor, tua durities vertitur in remedium, ludus tuus est series; tuus labor est otium.

si fiam Maro millies et linguis loquar omnium, vix explicem materies amoris et amantium.

Amor Medeam docuit spargi natorum sanguine; Amor Tonantem minuit, indutum membra feminae, Amor Alcidem domuit,

(1) Cette métaphore se retrouve dans une stre chanson du même manuscrit :

Dum fugitur amor, incurritur, et non convertitur in mel alsynthium; nil agitar, si dum relinquitur Syrtis, incurritur Scyllae naufragium.

## trahentem pensa dominae (1).

Autre (2).

Declinante frigore, picto terrae corpore, tellus sibi credita multo reddit foenore: eo surgens tempore, nocte jam emerita, resedi sub arbore.

De sub (3) ulmo patula manat unda garrula; ver ministrat gramine frontibus umbracula, qui per loca singula profluunt aspergine virgultorum pendula.

Dum concentus avium et susurri fontium, garriente rivulo, per convexa montium removerent taedium, vidi sine patulo venire Glycerium (4).

- (1) Ce dernier couplet a, comme on voit, un rhythme entièrement différent; c'est un sixain au lieu d'un quatrain, et les rimes sont changées.
- (2) Ms. de Saint-Omer, no 331, dans Mone, Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit, 1838, col. 287.
- (3) C'est l'origine du français *Dessous*; on réunissait assez souvent dans la vieille langue deux prépositions latines.
- (4) C'est un nom de femme, malgré sa terminaison masculine, comme le prouve

le reste de la chanson, et un fragment d'une crudité regrettable, qui se trout dans l'ancien ms. de Tegernsée, que l'e conserve maintenant à la Bibl. de Munich fol. 98, recto.

DE MUNDI STATU.

Mundus est in varium saepe variatus et a status ordine sui degradatus; ordo mundi penitus est inordinatus, mundus nomine tenus stat sed est prostratus. Transferunt vetera, perit mos antiquus; inolevit nequior mos et plus iniquas; nemo meus, quillote stus est amicus; [iniqus non Saturnus regnat nunc, 1mmo (1. sed?) les

Chlamys, multifario nitens artificio, dependebat vertice; cotulata (1) vario, vestis erat tyrio colorata murice, opere plumario.

Frons illius adzima (2), labia tenerrima: Ades, inquam, omnium mihi delectissima, cor meum et anima, cujus formae lilium mea pascit intima.

In te semper oscito (3), vix ardorem domito; a me quidquid agitur, lego sive scriptito, crucior et merito,

Sperabamus quod adhuc quisquam remaneret, mundum qui praecipitem dando sustineret, pleno cornu copiae munera praeberet, nomen largi, sed et rem, quod plus est, haberet. Avem raram nondum hanc potul videre;

ot phoenice rarior, hiroccervus vere; hanc quaesivi saeplus; Felix, tu jam quaere; ei nomen interim dabimus chimacrae. Mındus ergo labitur, nullus hune sustentat; currit; cadit, corrait; quis eum retentat? Largitatis semitas nemo jam frequentat; sctus largi streu[n]uos nemo repraesentat.

Largitaris semitas nemo jam frequentat; ecus largi atreula juos nemo repraesenta l'uam tamen video formam largitatis, quam vos specialiter cleri celebratis; hanc edicam undius, si vos sileatis, i cum patientia me sustineatis.

Dicit quis: Enuclea; quid est hoc quod ais?
Dicam. Larga munera vestra sentit Thais;
Thais illa celebris termis, cum s: bale (810);
illa Trojae pestilens et damnosa Grais.

flace (l. hule) dum nudo nudam se per hoc injuncit, vanu, lingua, lablis, palpat, lingit, ungit; at Venus medullitus scalpit, prurit, pungit: Panphilum dupliciter sic Thais emungit. Lamen eat qui Thaidem ut cadaver odit,

ranpinium universe are mass similar.

Lamen est qui Thaidem ut cadaver odit,

A hac ut a bestia cavens se custodit;

set dum Ganimedicus... (pusiantem?) fosiit,

içuem ei, loculos pari denie rodit.

Nullum hic est medium; quivis elericorum, si non in Gliceskum, largus et (l. est) in Porum; licet ambidextri nune multi modernorum, uni tamen profero jocos geminorum.

Restat adhuc alter (SIC) largitatis genus, sed hoc totum ventris est, nil hic capit Venus. (LE RESTE MANQUE.)

- (4) Ce mot ne se trouve pas dans la nouvelle édition de du Cange; probablement il signifie A otte, Rayée; le patois normand donne encore le nom de Cotillon à des robes sans manche, presque toujours rayées de différentes couleurs.
- (2) Ce mot, ordinairement écrit Azyma, signifie Pur, Bans tache; Paschasius Radbertus dit dans son livre De corpore et sanguine Domini, ch. 20: Si tamen sumus azymi, id est absque fermento malitiae et nequitiae.
- (3) S'il ne faut pas lire Ad te . Oscito est employe dans un sens qui n'est indique dans aucun dictionnaire.

Muneribus oblatis
me flecti ne credatis,
non frangam castitatis
repagula;
non haec me fistula
decipiet,
nec exiet
a nobis fabula.

Quam mire simulantem ovesque congregantum pressi nil reluctantem sub pennula, flore et herbula (viridente et) praebente (votis) cubicula.

### Autre (1).

Plaudit humus, Boreae
fugam ridens exulis;
pullulant arboreae
nodis comae patulis:
gaudat (l. gaudet?) Rhea (2) coronari
novis frontem flosculis,
olim gemens carcerari
sui saevis vinculis.
Felix morbus qui sanari
nescit sine morbo pari!
Aethera Favonius
inducit a vinculis,

<sup>(1)</sup> Publiée d'après un ms. du commencement du XIVe siècle, par M. Wright, Early mysteries and other latin poems, p. 113.

<sup>(2)</sup> La terre; c'était la fille de la Terre mais on la prenait quelquefois pour sa mère de même que l'on désignait Vénus par la nom de sa mère Dioné.

ornat mundum Cyprius sacris diu copulis; castra Venus renovari novis ovat populis et tenellas populari blandis mentes stimulis. Felix morbus qui sanari nescit sine morbo pari!

Tecum, Venus, haurio venis ignem bibulis; tuis, Flora, sitio favum de labellulis; Flora, flore singulari praeminens puellulis, solum sola me solari soles in periculis. Felix morbus qui sanari nescit sine morbo pari!

Rapit nobis ludere
dictis livor aemulis,
nos obliquis laedere
gaudens linguae jaculis;
nolo volens absentari,
votis uror pendulis,
fugi timens te notari
nigris famae titulis.
Felix morbus qui sanari
nescit sine morbo pari!

In discessu dulcibus non fruebar osculis; salutabas nutibus pene loquens garrulis, fas non erat pauca fari; fuere pro verbulis
quas, heu! vidi derivari :
lacrimas (l. lacrymae) ex oculis.
Felix morbus qui sanari
nescit sine morbo pari!

Autre (1).

De terrae gremio rerum praegnatio progreditur et in partum solvitur mirifico colore.

Nata recentius
lenis Favonius
sic recreat,
ne flos novus pereat
t(h)raicio rigore.
(H)erbis ad(h)uc teneris
eblanditur aet(h)eris

temperies; ridet terrae facies multiplici calore.

Herba florem,
flos odorem,
odor floris,
ros (h)umoris
[generat, generat,]
generat materiam.
Sementivam
redivivam (2)

<sup>(1)</sup> B. R. no 3719 (XIIIe siècle), fol. 36, recto; ni les lignes ni les couplets ne sont divisés.

<sup>(2)</sup> Probablement ce mot est un substati et signifie Renouveau; il manque dans l nouvelle édition de du Cange.

reddunt cun(c)ta,
fruges (l. frugum?) multa
et promittunt copiam.

Fronde sub arborea
Philomena Terea,
dum meminit,
non desinit
(sic imperat natura)
natura,
recenter conqueri[t]
de veteri
jactura.

Mens effertur laetior,
oblectatur gratior,
dum jaceo
gramineo,
sub arbore frondosa,
frondosa
riparum margine,
cum virgine
formosa.

Vere suo, adolescens mutuo, respondeat amori, creber erit nec defessus cesserit venerio labori (1).

Veneris in asperis castris nolo militem qui juventae limitem

<sup>(4)</sup> Le copiste semble avoir oublié un couplet correspondant.

transierit, perdiderit calorem.

Rideo
dum video
virum longi temporis,
qui ad annos Nestoris
ingreditur
et sequitur
amorem.

### Autre (1).

Ecce laetantur omnia, quaeque dant sua gaudia, excepto me qui gratia amicae meae careo; quod quorumdam invidia evenit, unde doleo.

Amor amoris lancea me vulneravit aurea; mallem ego quod plumbea: nam sic in illam ardeo, non est catena ferrea quae me teneret laqueo.

Est equidem res anxia, amor plenus miseria; nam tunc dat in (l. mihi) gaudia cum velle mentis (h)abeo, item praebent (l. praebet) suspiria cum cupita non teneo.

<sup>(</sup>i) B. R. no 3719 (XIIIe siècle), fel. 46, recto.

Amore nihil gravius, nihil amore levius, nihil eo felicius; gravat corde lapideo; mutatur ex lascivia; est felix cum possideo.

Quot sunt arenae littore, quot folia in arbore, quot rami sunt in nemore, tot dolores sustineo; ob (h)oc infirmus corpore, quod (h)anc tenere nequeo.

Rursus quot sunt in aethere astra, (vel?) quot sub aere (h)omines credo vivere, tot vicibus congaudeo cum possum mane tangere quam semper mente video.

Nulli sit admirabile quod facit amor feminae me non carere crimine; nam sub throno aethereo non est qui pulchritudine (h)anc vincat cui me debeo.

#### Autre (1).

De ramis cadunt folia, nam viror totus periit, jam calor liquit omnia et abiit;

<sup>(1)</sup> B. R. no 3719 (XIIIe siècle), fol. 42, recto.

nam signa coeli ultima sol petiit.

Jam nocet frigus teneris, et avis bruma laeditur, et philomena caeteris conqueritur, quod illis ignis aetheris adimitur.

Nec lympha caret alveus, nec prata virent herbida, sol nostra fugit aureus confinia; est inde dies niveus, nox frigida.

Modo frigescit qui(d)quid est, sed solus ego caleo; immo sic mihi cordi est quod ardeo; hic ignis tamen virgo est, qua lageo.

Nutritur ignis osculo
et leni tactu virginis;
in suo lucet oculo
lux luminis,
nec est in toto saeculo
plus numin(i)s.

Ignis graecus extinguitur cum vino jam acerrimo; sed iste non extinguitur miserrimo; immo fomento alitur uberrimo. Autre (1).

Sic mea fata canendo solor, ut nece proxima facit olor; blandus (h)aeret meo corde dolor, roseus effugit ore color, cura crescente, moerore vigente, vigore labente, miser morior, tam male pectora multat amor; ah! morior; ah! morior; ah! morior dum quod amem cogor et non amor. Felicitate Jovem supero si me dignetur quam desidero, si sua labra semel novero, una cum illa si dormiero; mortem subire, placenter obire, vitamque finire statim potero, tanta si gaudia non rupero; ah! potero; ah! potero; ah! potero, prima si gaudia concepero (2).

Chant sur la conversion de l'Angleterre (3).

Sanctus papa Gregorius,

(i) B. R. no 3719 (XIIIe siècle), fol. 88, 20.

2) Nous citerous encore le premier cout d'une chanson publiée avec une vieille duction allemande par von Fichard, antfortische Archiv, t. III, p. 208-208:

Amabilis puella , per omnia tenella, basiorum mella dulce ore mihi praebuit.

(3) Publié par M. Wright, d'après un ms. du Xe siècle, dans le Biographia britannica literaris, t. I, p. 18; il était certainement destiné à être chanté, puisqu'il est noté.

Augustini didascalus (1), Dum per eum multimoda nosset geri miracula, Et Saxonum cor saxeum (2) fateri Christum dominum, Proventu euvangelicae exhilaratus vineae, Psallebat hoc celeumate, divino tactus pneumate:

Ecce lingua Britanniae, frendens olim barbarie, In Trinitate unica jam alleluia personat, Proventu euvangelicae exhilarata vineae (3).

Chant pour la réception d'un roi (4).

Salve, Proles regum invictissimorum!

Dominus Deus exercituum memoriale tuum!

(1) Ce fut Grégoire I. qui occupa le Saint-Siége du 3 septembre 590 au 12 mars 604, qui envoya les premiers missionnaires en Angleterre, sous la conduite du bénédictin saint Augustin. Il y conserva pendant longtemps une grande réputation de sagesse, car on en dit dans le Metrical monology, v. 200:

No hyrde ic guman awyrn , Ænigne ær æfre bringan Ofer sealtne mere selran lare , — Bisceop bremran.

(2) Ce jeu de mots était sans doute fort connu, car Alcuin dit aussi dans son poème De pontificibus et sanctis Ecclesiae eboracensis:

Duritiam propter dicti cognomine Saxi.

(3) Cette dernière ligne ne se trouve pas dans le ms.; mais le sens et le rhythme l'ont fait ajouter par M. Wright, et cette restitution nous semble suffisamment probable.

(4) Publié, d'après un ms. du Xe sié par Canisius, Lectiones antiquae, t. P. 111, p. 200, ed. de Basaage; il l'attri à Ratpert, qui dirigea l'école de Saintdans le dernier quart du IXo siècle; ve Leyser, Historia poematum et poetas medii aevi, p. 257; Histoire littéraire la France, t. V, p. 657, et Papebroch d le Vitae Sanctorum, avril, t 1, p. 577. chant aurait alors été fait lors de la visite quelque prince carlingien à Saint-Gall, e grossièreté, nous dirions volontiers la n lité du rhythme, nous ferait croire qu'il composé en allemand, et que nous n'en p sédons plus qu'une traduction latine. C'é comme nous l'avons dit dans nos Poésies pulaires latines, p. 157, ce qui est arr aussi pour l'hymne de saint Gall, et il fort remarquable que l'imitation qui nous a été conservée, soit également attribué Ratpert. Au moins le rhythme d'autres cha de cette nature est-il beaucoup plus marqu Salve, Proles regum invictissimorum (1):
Et tu ad Dominum tuum converteris!
Salve, Proles regum invictissimorum!
Misericordiam et judicium custodi!
Salve, Proles regum invictissimorum!
Et spera in Domino Deo tuo semper!
Salve, Proles regum invictissimorum.

Chant sur la victoire remportée par les Pisans, en 1088 (2).

ntiquorum Pisanorum scripturus historiam, ntiquorum Romanorum renovo memoriam;

suscepe clementem, Plebs devotissima, regem, ducque camens Galli tecta sub alta pli.

Hartmann, Ibidem, p. 204.

Rex bonedicte, weni visens habitacula Galli, thumari tutis accipienda sacris.

Waldramm, Ibidem.

Imperatorum genimen potentum macte regnerum novitate mira; semper antiquis famulis, benigne Hex, miserere.

Anonyme, Ibidem, p. 205.

En adest Caesar pins et benignus orbe qui toto rutilat coruscus , atque prae cunctis bonitate pollet munere Christi.

Theodulius, Ibidem, t. II, P. 11, p. 75.

It) Il n'y a dans Canisius que Salve; mais sus avons cru que, comme dans une foule autres exemples, le premier vers était un frain, indiqué seulement dans le ms. par premier mot, que tous les moines répéient en chœur.

(3) Ce poëme a déjà été publié par M. de siffenberg dans le Bulletin de l'Académie : Bruxelles, l. X, P. I, p. 524, d'après ams. du commencement du XIIe siècle, siest conservé à la B. R. de Beigique, sous mo 3912. Son importance avait été signalée ir M. Pertz, Archio der Gesellschaft ir allere deutsche Geschichtskunde, l. II, p. 539 : il donne des détails sur un évément qui ne nous était connu que d'une anière tout à fait insuffisancte. Anno 1078, sani et Januenses guerram habentes, plusibi damma invicem contulerunt. Deinde

concerdia facta, anno 1088, simul stolum fecerunt in Africam, et ceperunt duas magnificas civitates, Almadiam et Sibiliam, die S. Sixti; ex quibus civitatibus, Saracenis fere omnibus interfectis, maximam praedam auri, argenti, palliorum et ornamentorum abstulerunt. De qua praeda thesauros pisanae ecclesiae in diversis ornamentis amplisicaverunt et ecclesiam S. Sixti in curia veteri aedificaverunt. Guido Vicecomes, Guidonis filius, in praelio obiit; Breviarium historiae pisanae, dans Muratori, Rerum italicarum scriptores, t. VI, col. 168. Le Chronicon pisanum s'exprime à peu près dans les mêmes termes : Fecerunt Pisani et Januenses stolum in Africa et ceperunt duas munitissimas civitates, Dalmatiam et Sibiliam, in die S. Sixti. In quo bello Ugo Vicecomes, filius Ugonis Vicecomitis, mortuus est. Ex quibus civitatibus Saracenis fere omnibus interfectis, maximam praedam auri et argenti, palliorum et ornameutorum abstraxerunt. De qua praeda thesauros pisanae ecclesiae et (l. in) diversis ornamentis mirabiliter amplificaverunt, et ecclesiam B. Sixti in curte veteri aedificaverunt; Ibidem, col. 109. Le récit de Paolo Tronci est plus détaillé; mais il n'indique pas ces sources, et pouvait par consequent paraître suspect. Cessati tutti i tumulti, si diedero queste duere publiche al concertato appareçchio delle armate, che ben presto unite e date le vele al vento, con prospero viaggio si portorono alle spiagge di Damiata; code sbarcato l'esercito, posero l'assedio a quella

nam extendit modo Pisa laudem admirabilem, quam olim recepit Roma vincendo Carthaginem.

Manum primo redemptoris collaudo fortissimam, qua destruxit gens Pisana gentem impiissimam; fit hoc totum Gedeonis simile miraculo, quod perfecit sub unius Deus noctis spatio.

Hic cum tubis et lanternis processit ad praelium; nil armorum vel scutorum pertendit in medium; sola virtus Creatoris pugnat terribiliter, inter se Machanitis (l. Madianitis) caesis terribiliter.

Sunt et (hi) Machanite (l. Madianitae) signati ex nomine:

citta, la quale in pochi giorni caddè in loro potere. Riposati che furono alquanto, risolsero tentare di nuovo un' altra impresa, siche dati gl' ordini convenienti per l'attacco d'un' aitra piazza, andorono ad accamparsi sotto la citta di Libia, e dategli alcune battaglie ridussero que' barbari ad estremo partito; onde eglino persuasisi con inventata astuzia d'Ingannare i christiani, finsero di voler venire a parlamento per concludere accordí e rendersi ad uso di buona guerra. Ma penetrate i Pisani le false lusinghe degl' mimici; senza intervalio di tempo, condotti tutti i prigioni da loro fatti in quella impresa, a vista degl' assediati li mi-sero a fii di spada. Veduto i Saracini, che il loro disegno non haveva havuto l'esito desiderato, si accinsero con grand' impèto ad una disperata difesa, nelle quale rimase estinto Ugone Visconti, capitano insigne per nobilita et molto più per valore. Continuando que' barbari con sregolato concerto alla resistenza degl' impeti christiani, le forze de quali sempre più superavano il loro ardire. stanchi et intimoriti, diedero esito a' Pisani d'impadronirsi della citta; siche presa che l'hebbero, per vendicare il sangue christiano sparso da quegi' infedeli con crudelta inaudita, levorono a tutti miseramente la vita; Memorie istoriche della citta di Pisa, p. 30. Les victoires fournissaient si naturellement un thème à l'inspiration populaire, que malgré la longueur et la précision des détails , malgré même des allusions et des expressions qui indiquent un auteur érudit et probablement ecclésiastique, nous

n'hésitons pas à croire que ce chant se composé pour le peuple. Twysden nous cependant sait connaître dans son Historia anglicanae scriptores decem deux chant sur des victoires, composés l'un dans ur rhythme tout à fait semblable, et l'autr dans une mesure sort peu dissérente, qui a sont certainement pas populaires. Le premier est attribué à Serlo, et sut sait à l'oc casion de la bataille de l'Étendard, que i roi d'Angleterre Étienne gagna en 113 commence ainsi :

David, ille manu fortis sceptrum tenens scoticum, armatorum multa manu reguum intrat anglicum; sed cum Tysan contra aunm transit infortunium; quem invadit vix evasit Stephani standardium.

Le second est anonyme et déplore la bataille de Bannockburn, où les Anglais furent battus par les Écossais en 1313; nou en rapporterons les deux premiers couplet pour faire juger de son caractère:

Me cordis augustis (l. augustia) cogit mira fari, Scotise quod Anglis coepit subjugari: nova jam (l. nam?) prodigis dicitur patrari, quando matri filis sunit dominari. Bogionum Anglis plurium matrona, cul tributeris, lam disbattur dona

Regionum Anglia plurium matrona, cui tributaria jam dabantur dona, proh dolor ! nunc cogitur nimia esse prona filiae, qua lacditur materna corona.

Trompé par la fréquence des rimes interieures, et probablement aussi par le rhythm ordinaire des hallades anglaises, le savan conservateur de la Bibliothèque royale di Belgique a coupé en deux les ligues di quinze syllabes dans lesquelles ce poèmest écrit : nous les avous rétablies dans leu entier.

os in malo nam Madia (1) nutriebat homine, ita pulcro loco maris civitas haec impia, uae captivos constringebat plus centena mil(1)ia.

lic Timinus praesidebat, Saracenus impius, imilatu(s) Antechristo, draco crudelissimus; iabens portum, juxta urbem, factum artificio, ircumseptis (l. circumseptum) muris magnis et plenum navigio. lic tenebat duas urbes opibus ditissimas t Saracenorum multas gentes robustissimas; tultus et superbus nimis, elatus in gloriam (l. gloria), ua de causa Pisanorum fit clara victoria.

aptivabat omnes gentes quae tenent (H)ispaniam, t in tota ripa maris turbabat Italiam; raedabatur Romaniam usque Alexandriam.

on est locus toto mundo neque maris insula, nam Timini non turbaret (h)orrenda perfidia; (h)odus (et?) Cipius (l. Cyprus?) (et?) Creta, simul et Sardinia xabatur, et cum illis nobilis Sicilia.

inc captivi redemptorem clamabant altissime per orbem universum flebant amarissime; clam(ab)ant ad Pisanos planctu miserabile (l. miserabili); ncitaba(n)t Genuenses fletu lacrymabili.

oc permotus terrae motu hic uterque populus, jecerunt manus suas ad hoc opus protinus, component (l. componunt) mille naves solis tribus mensibus,

l) Nous ignorons la position de cette ville, les autres documents appellent Almapatrate, Damiaia, et placent en ique. Si cette indication était exacte, ita aurait dû se trouver sur les côtes a Barbarie, près du pays de Madauri; si lest fort possible qu'Africa signifie se ce vers de notre poëme:

conduxit Jhesus Christus quem negabat Africa;

c'est ainsi que la monnaie de Africanus. Pei lis des corruption nous bor pline, liv. 1v, cl. 4s et liv. 1v, cl. 4s econduxit Jhesus Christus quem negabat Africa;

c'est ainsi que la monnaie de Africanus. Pei lis des corruption nous bor pline, liv. 1v, cl. 4s et liv. 1v, cl. 4s econduxit Jhesus Christus quem negabat Africa;

c'est ainsi que l'on appelait indifféremment la monnaie des Sarrasins Saracemus et Africanus. Peut-être tous ces noms sontils des corruptions de l'arabe Medine, Ville; nous nous bornerons donc à rappeler que Pline, liv. 1v, ch. 12, parle d'une ville de l'île de Grête, nommée Matium, et que la ville de Colchide, à laquelle il donne le même nom, liv. vi, ch. 4, semble être celle que Ptolémée appelle Madia. quibus bene praeparatus stolus (1) lucet inclytus.

Convenerunt Genuenses virtute mirabili, et adjungunt se Pisanis amore amabili; non curant de vita mundi nec de suis filiis, pro amore Redemptoris se donant periculis.

His accessit Roma potens potenti auxilio, suscitatum pro Timini infami martyrio; renovatur hinc in illa antiqua memoria quam illustris Scipionis olim dat victoria.

Et refulsit inter istos cum parte exercitus Pantaleo malfitanus, inter Graecos Sipantus; cum forte et astuta (2), potenti astutia, est confusa maledicti Timini versutia.

Hos conduxit Jhesus Christus quem necabat (l. negabat) Afric et contruxit (l. constrinxit) omnis (l. omnes) ventus praeter solu Cherubin emittit illum cum aperit [h]ostia, [japig qui custodit paradysum discreta custodia.

Pervenerunt navigando quandam (l. quadam?) maris insulquam Pantaloream (3) dicunt, cum arce fortissima; [(l. insulujus incolae palumbos emittunt cum literis, qui renuntient Timino de viris fortissimis.

Hic est castrum, ex natura et arte mirabile; nulli umqnam (l. unquam) in hoc mundo castrum comparabil duo mil(l)ia virorum hoc tenebant oppidum, qui nec Deum verebantur nec virtutem hominum.

Accesserunt huc econtra mirandi artifices,

<sup>(</sup>i) Flotte; du grec Στολος.

<sup>(2)</sup> Probablement Forte a ici le sens de Fortia, Force, et l'on doit lire astutia pour compléter le sens et le rhythme.

<sup>(3)</sup> Nous ignorons qu'elle est cette île; nom ne se trouve dans aucun des dicti naires géographiques que nous avons consulter.

| de ligni(s) nimis (1) altis facti sunt turrifices (2); | struxerunt, occiderunt sicut Deus voluit; | fecerunt quod a mundo numquam (l. nunquam) credi potuit.

d, ut puto, soli viri qui exisse viserant (l. viderunt?)
los mandant palumbos, qui factum edisserant (l. edixerunt?):
lo audito, rex Timinus desperat de viribus,
lhoc factum(l. facto) perturbatus tractat cum principibus.

ter haec regalis stolus discedit et navigat, jam videt illas urbes quas Timinus habitat : are, terra, muri pleni paganis teterrimis, as conduxerat superbus ab extremis terminis.

k incepit adulando demulcere populum captivos promittendo pertrahebat otium; d hoc sprevit Benedictus astutus, Dei nutu t sacra) illuminatu(s) luce Sancti-Spiritus (3).

cat [ad se] Petrum et Sismundum, principales consules, t) Lambertum et Glandulfum, cives cari (l. caros?) nobiles, velat quod hoc Timinus faciat (l. facit) ex insidia, le totum ex tradimento et mira perfidia.

ne conscendunt parvas naves tracti ad consilium; reverunt solam pugnam trac(ta)ti ad praelium, hoc solum judicaret divinum judicium.

ke fuit antiquum festum sancti Sisti nobile, i(l. quo?) sunt semper Pisanorum de coelo victoriae;

I) Dans la vieille latinité, *Nimis* s'emjait souvent dans le sens de *Valde* : Legiones nimis pulchris armis praeditae

Amphitruo, act. I, sc. 1, v. 63. lécrivains ecclésiastiques, et notamment kraducteurs de la Bible, ont continué de donner cette signification.

Fabricants de tour, espèce de ma- sonnances intérieures.

chine de guerre dont on se servait pour prendre les villes entourées de murailles. Ce mot, qui manque dans la nouvelle édition de du Cange, semble avoir été formé comme Artifex.

(3) La rime est, comme on voit, fort imparfaite; pout-être le poète a-t-il cherché à suppléer à son insuffisance par des consonnances intérieures. in hoc Benedictus praesul populum alloquitur et, silentio indicto, murmur omne moritur.

Praeparate vos ad pugnam, Milites fortissimi, et pro Christo omnis mundi vos obliviscimini; maris iter restat longum, non potestis fugere; terra tenet quos debetis vos hostes confundere.

Non (sitis) expavescati[s] de eorum numero, nam sunt turpiter defuncti, timentes in eremo; neque vos conturbent domos (l. domus) altis aedificiis; Jericho namque p(r)ostrata cum muris altissimis.

Inimici sunt Factoris qui creavit omnia, et captivant Christianos pro inani gloria; mementote vos Goliae, gigantis eximii, quem prostravit unus lapis, dext[e]ra parvi pueri.

Machabaeus, ille clarus, confidens in Domino (l. Dominum), non expavit ad occursum plurimorum hominum; nec confidens in virtute cujusquam fortissimi, sed in majestate sola Dei potentissimi.

Vos videtis Pharaonis fastum et superbiam qui contemnit Deum coeli regnantem in saecula (1); Dei populum affligit et tenet in carcere; vos conjuro, propter Deum jam nolite parcere.

Hinc incitamentis claris (et) multis similibus, inardescunt omnes corde, irritantur viribus; offerunt corde (de)vote Deo poenitentiam et communicant vicissim Christi eucharistiam.

Universi Creatorem laudant unanimiter; ha(be)nt vitam atque mortem utrumque (l. utramque?) similit invocabant nomen tuum, Jhesu bone, coelitus, ut turbares Paganorum triplices exercitus.

<sup>(1)</sup> Souvent la voyelle nasale rimait avec celle qui avait conservé sa prononci naturelle.

m armati petunt terram cum parvis naviculis tentabant maris fundum cum (h)astis longissimis; demergunt (1) ut leones postquam terram sentiunt; quilis velociores super (h)ostes irruunt.

t excelsi (?) Agareni (2) invocant Machumata (3), hi [con]turbavit orbem terrae de sua perfidia; himicus Trinitatis atque sanctae fidei, egat Jhesum nazarenum verbum Dei fieri.

ed fit clamor Pisanorum altus et nobilior, '
am intonuit de coelo sonus terribilior;
lichael cecinit tuba ad horum praesidium,
icut fecit pro Dracone (4) cum commisit praelium.

ltera ex parte Petrus cum cruce et gladio lenuenses et Pisanos comfortabat animo, t conduxerat huc princeps coetum apostolicum, am videbat signum sui, cum scarsellis (5) populum.

- (i) Ce verbe ne peut avoir la signification ron lui donnait dans la bonne latinité, eu billeurs il ne prenait pas le pronom réfléli; il signifie sans doute Se démener ou Se scipiter : il manque dans la nouvelle édile de du Cange.
- (3) Les Sarrasins; Agareni qui et Sarami dicuntur; Vincent de Beauvais, Spesum historiale, l. xxiv, ch. 39; littérament les descendants d'Agar: les Arabes connaisent Ismaël pour le fondateur de Brastion.
- (5) Le c devant le n en rendait l'aspiran plus forte; on trouve souvent dans les
  text textes Michi, Nichil, et les deux
  t d'après lesquels nous publions le poème
  l Waltherus écrivent constamment Malomes, au génitif Machometis: cette orhyraphe était si commune, que le fondale de la religion musulmane était souvent
  pelé en vieux français Macomet, Malumet, et que l'italien a conservé la forme
  hocometto.
- (4) Satan; ce sut, comme on sait, sous la sure d'un serpent qu'il tenta la première

- femme, et saint Augustin dit, en parlant du diable, dans sa 36° homélie sur l'Écriture sainte : Leo et draco est; leo propter impetum, draco propter insidias.
- (5) Ce mot signifiait dans la basse latinité Bourse de cuir, et il a conservé ce sens en italien; l'escarcelle était, comme le bourdon, un signe de pèlerinage, et on la faisait bénir quand on allait visiter à Rome la chaire et le tombeau de saint Pierre. Si · les habitudes commerçantes des Pisans leur avaient fait porter une escarcelle, comme il arriva plus tard dans les autres pays pour l'aumonière, ce passage s'entendrait fort bien; mais dans l'ignorance où nous sommes de cet usage, nous supposerions plutôt que scarcellis a été écrit par erreur, peut-être pour sclucellis, de l'allemand Schlüssel, Clef. Les clefs, qui sont le signe caractéristique de saint Pierre, figuraient sans doute dans les armes de Pise, car on lit dans Facius Ubertus, cité par Albertus, Descriptio totius Italiae, p. 41:

Post Motronem deinde venimus Ad urbem pulchram quae pro insignibus habet Signum romanum, ac si ipsius esset proprium Et econtra Agareni concurrunt similiter; telis, spat(h)is et sagittis hos petunt (h)ostiliter, fit hic pugna dura nimis, sed in parvo tempore; nam coeperunt Agareni statim terga vertere.

Misit namque Deus coeli angelum fortissimum, qui Sennacherib percussit mudcte (l. mucrone) exercitum; qui (l. quod) cum vident hi qui stabant intra muros fieri, obser(r)arunt portas illis qui fugebant (l. fugabant?) miseri.

Occiduntur et truncantur omnes quasi pecudes; non est illis fortitudo qua possint resistere; perimuntur in momento paganorum mil(l)ia, antequam intrarent portas et tenerent maenia.

Pos(t)quam desuper et subter intrarunt fortissime, pervagantur totam urbem absque ulla requie; occiduntur mulieres, virgines et viduae, et infantes alliduntur ut non possint vivere.

Non est domus neque via in tota Sibilia (1), quae non esset rubicunda et sanie livida; tot Saracenorum erant cadavera misera, quae ex(h)alant jam foetorem per centena mil(l)ia.

Urbs est una desolato (l. desolata), festinant ad alia[m], et contendunt transilire (l. transigere?) ad alta palatia. ubi stabat rex Timinus satis miserabilis, qui despiciebat Deum, ut insuperabilis.

Jussit portas aperire et leones solvere, ut turbarent Christianos pugnantes improvide; sed conversi sunt leones ad honorem gloriae, nam vorarunt Saracenos in laude victoriae.

<sup>(1)</sup> Nous ignorons aussi l'emplacement de Phrygie que Ptolémée désignait sous le moctte ville ; nous rappellerons seulement de Σιλδιον. que Hiérocles nommait Siblia la ville de

ic evenit tibi, Pisa, magnum infortunium, m hic perdis caput urbis et coronam juvenum. dit Ugo Vice-comes, omnium pulcherrimus; Nor magnus Pisanorum et planctus miserrimus! m cum omnes Saraceni erupissent subito, stinet hic mille viros cum (h)asta et clypeo; m nescit cessare (1) loco et recusat fugere, ille caesis Saracenis, ante cadit juvenes (2). cimponunt illum scuto et ad naves deferunt; angunt omnes super illum quasi unigenitum: decus et dolor magnus Pisanorum omnium! confusio triumphi et magnum incommodum! dux noster atque princeps cum corde fortissimo! milatus rex (l. est?) Graecorum regi nobilissimo, n sic fecit ut audivit responsum Apollinis; m ut sui triumpharent sponte mortem subiit (3). c infernus spoliatur et Satan destruitur m Jhesus, redemptor mundi, sponte sua moritur; o cujus amore, Care, et cujus servitio artyr pulcher rutilabis venturo judicio. m jacebis tu sepultus ha(c) in terra pessima, sani nobiles [te] ponent in sepulcrum patrium; Italia plorabit, legens epitaphium.

z te tractent (l. tradent ou trahent) Saraceni, qui sunt quasi [bestia:

imus in domo tua fideles et placidi, vivemus apud tuos tutores et bajuli (4);

i) Il faut probablement lire restare. Les deux dernières lignes de cette phe ne sont, comme on voit, liées que tune simple assonance et ce n'est pas kul exemple ; nous avons déjà vu pecurimer avec resistere, et neus trouvea tout à l'houre deferunt et unigenin, Apollinis et subiil.

<sup>(3)</sup> Codrus, dernier roi d'Athènes; nous avons appelé l'attention dans la note précédente sur cette assonance.

<sup>(4)</sup> Ce mot avait pris dans la basse latinité le sens de Tuteur, Défenseur : Tutores vel bajuli respondeant, si voluerint, pro pupillis; Ms. cité par du Cange, t. I, p. 841, col. 1.

nullus unquam contra tuos levabit audaciam, quia tu, Care, pro Pisa posuisti animam.

Non est mora, corpus findunt et ejectant viscera, balsamum infundunt multum et cun(c)ta aromata, et componunt quadam capsa de ligno composito, ut mater et conjux eum videant quoquo modo.

Hinc exarsit ira tanta (h)is et Genuensibus, quod non homo, neque murus, neque quidquam penitus valet horum sustinere furores et fremitus: unde fit Saracenorum maximus interitus.

Sic irrumpunt omnes portas, et Madiam penetrant, et occurrunt illuc prope quo stat fera pessima (1), quae turbabat omnes gentes de sua perfidia; modo latet circumclusa in muris altissima (2).

Alii petunt meschitam (3) pretiosam sc(h)emate; mille truncant sacerdotes qui erant Machumatae; qui fuit heresiarcha potentior Arrio, cujus error jam permansit longo mundi spatio.

Alii confundunt portum factum mirabiliter; darsanas (l. darsenas) (4) et omnes turres perfundunt similiter mille naves tra(h)unt inde qua (l. quae) cremantur lit(t)ore; quarum incendium Trojae fuit vere simile.

Alii irrumpunt castrum atque turres diruunt, equos regios et mulas omnes interficiunt; aurea vexilla mille tra(h)unt et argentea, quae in Pisa gloriosa sunt triumphi praemia.

<sup>(1)</sup> Sans doute Timinus ou quelque chef dont les déprédations avaient déterminé l'expédition.

<sup>(2)</sup> Pour la rime ; le sens exige allissimis.

mployait Meschite dans le même sens ; In- perfundunt au lieu de perfringunt.

fierno, ch. viii, v. 70; et le vieux fra disait également Meschite.

<sup>(4)</sup> Darse, Port intérieur; en italies sena : probablement le souvenir du ca (3) Mosquée; de l'arabe Meszit; Dante dunt de la ligne précédente a fait

oncurrentes pervenerunt ad illud palatium, nille passuum, ut credo, quod tenebat spatium; ninquaginta cubitorum murus latitudine, rat idem quat(er) tanta[s] murus altitudine.

uper hunc procerae turres, ad nubes altissimae, ibi vix mortalis homo jam possit aspicere; calae factae circumflexae, faciles contendere (1), ibi nullus neque valet neque scit ascendere.

Multitudo Paganorum hoc tenebant cassarum (2), nam Cassandi (3) sic appellant hoc tale palatium, quod Pisani circumfusi contendunt destruere; sed lassati jam non audent hoc tale confundere.

Et jam isti fatigati pausabant in requie; ipse rex misellus nimis pacem coepit petere : donat auri et argenti infinitum pretium; ditat populum pisanum atque Genuensium.

Juravit per Deum coeli, suas legens literas, jam ammodo Christianis non ponet insidias et non tollet tulineum (l. teloneum (4) his utrisque populis, serviturus in aeternum eis quasi dominus (l. dominis).

Terram jurat sancti Petri esse sine dubio, et ab eo tenet eam jam absque colludio (5); unde semper mittet Romam tributa et praemia; auri puri et argenti nunc mandat insignia.

Et cum starent ad videnda(m) donorum potentiam,

<sup>(1)</sup> Peut-être faut-il lire defendere pour defensu, Faciles à défendre.

<sup>(2)</sup> Ce mot dérivé de l'arabe Cazar, Château, était souvent employé dans la lauinité du moyen âge : Ejus (Evisae) itaque moenibus undique dirutis, ejusque cassaro destructo: Gesta triumphalia per Pisanos facta, dans Muratori, Rerum italicarum scriptores, t. VI, col. 102 : Cassaro est passé avec la même signification en italien.

<sup>(3)</sup> Les Arabes, les Africains; peut-être est-ce un mot corrompu par le souvenir du Cassarum de la ligne précédente.

<sup>(4)</sup> Ce mot ne signifie pas ici sans doute un impôt régulier, mais les exactions auxquelles les Sarrasins soumettaient dès ce temps-là la marine marchande.

<sup>(5,</sup> Collision, Difficulté; on écrivait plus souvent *Conludium*; voyez du Cange, t. II, p. 542, col. 3.

nationes proximae et omnis gens extranea (1).

Omnis terra suum florem cecidisse lugeat, sponsa Christi magnum decus amisisse doleat, nec solam[m]en hac in vita de Lanfranco capiat!

O vos omnes qui transitis, exspectate modicum, et Lanfrancum mecum flete virum apostolicum, ejulando, gemiscendo propter ejus obitum!

Heū! heū! clamet omnis destituta regio,

Heū! heū! clamet omnis destituta regio, nec gaudere quaerat magis hujus mundi gaudio, quandoquidem est orbata lumine Lanfranico!

Tu, Papia (2), sume luctum, urbs prae cunctis inclyta quae Lanfrancum educasti multa nimis gloria; pro defuncto funde preces atque Deo supplica!

prime pour Heu! heu, Alimannia , proximae et solamen. Lanfranc mourut le 28 mai 1089, et ce chant funèbre fut certainement composé très-peu de temps après sa mort. Nous avons déjà publié dans nos poésies populaires latines plusieurs pièces de ce genre, et si nous n'y voulions une forme particulière de rhythme qui nous fasse croire à une certaine popularité, nous pourrions en ajouter beaucoup d'autres, quoique un grand nombre ait dû se perdre. Telles sont celles que Mabillon a mentionnées, Acta Sanctorum ordinis Sancti-Benedicti, t. I, p. 83, et Annalium, l. Lx1, note 23, et le chant funèbre sur la mort de Henri V, par Blitero, qui ne nous est plus connu que par Orderic Vital, l. viii, p. 683. Nous citerons, comme exemple, un petit poëme en vers l'ambiques rimés, composé par Radulphus Glaber, à l'occasion de la mort de Hugues Capet, en 1025 :

Psalmator, parce moestis mundialibus! Succurrat fietus intimis doloribus , pascat moerentes singultuum gemitus , humanum decus dum rapit interritus!

dans le Rerum gallicarum scriptores, t. X, p. 39; un autre, par Serio, sur la mort de Sumerled, roi de Man, arrivée en 1164:

David rege mortis lege clauso ; dans M. Wright , Biographia britannica literaria, Période anglonormande, p. 312; et un autre sur celle de Thedbaldus, comte

d'Anjou :

Magni Thedbaldi mortem dum carmine plango ,
mortis conditio quam dura sit ordine tango.

B. R. fonds de Saint-Germain latin, no 1547 (xue siècle), fol. 184, ro. Quelquefois même ces regrets, plus ou moins intéressés, n'avaient aucun rhythme apparent : tel est le Planctus de Laurent, doyen de Politiers, sur la mort de Grisebert Porretan, qui a été publié dans le Rerus gallicarum scriptores, t. XIV, p. 379. Saint Anselme fit aussi des vers sur la mort de son prédécesseur, dont nous citerons seulement les quatre premiers :

Archiepiscopii non divitias nec honores Lanfrancus sublit, sed curas atque labores. Natus in Italia, papiensi de regione, Civibus egregiis et honesta conditione.

- (1) Cette strophe est la seule dont la mesure ne soit pas régulière; la césure qui, dans le rhythme trochaïque de quinze syllabes, doit suivre immédiatement la huitième, manque dans les trois vers.
- (2) Pavie, où, comme on sait, Lanfranc était né. On ignore à quelle époque cette ville perdit son ancien nom de Ticinum; Paul Diacre (Warnefrid), De gestis Longobardorum, l. 11, ch. 55, l'appelle dejà Papia.

O Lanfrance, pater magne, praesul honorabilis, orthodoxae legis Christi doctor admirabilis, qui(s) te novit, dum te pensat, non est sine lacrymis? Sic fuisti, dum vixisti, prudens, bonus, sapiens et in rebus universis sapienter gradiens, t non tibi parem habet Oriens vel Occidens. ande jure contristatur omne praesens saeculum, perdidisse se deplorans lucis suae speculum, atque normae christianae magnum gubernaculum. Heü! heü! properemus istum flere, Socii, cujus sumus amatores plus quam omnes populi, nec optemus a singultu tempus ullum otii! Nulla dies vel momentum sine luctu transeat, tantus moeror de Lanfranco non de corde pereat; sed per dies et per noctes, ut est dignum, maneat! Quis Lanfrancum flebit digne, mihi, quaeso, dicite, quem sophia gubernavit a primaevo tempore, divinarum causas ejus condens rerum pectore? Oh! quam pulchre deputavit sibi necessarium, quem tam valde venustavit disciplinis artium (1), sigillatim super cunctos, septem liberalium! Non in magnis rerum causis fuit tam difficile. si per sensum meditantis erat unquam scibile. quod Lanfrancus indagando non fecisset facile. Sic nimirum semper ejus vigilabat animus, ut in rebus universis esset peritissimus

et quaerenti rationem reddere promptissimus. Quod in scholis dum studeret adolescens didicit

secuturos instructurus optime retinuit,

<sup>(1)</sup> Ce vers semble corrompu ; quoique un sens réfléchi , il faut sans doute lire qui, vert vert pas dans la bonne latinité ou disciplina.

et in usum meliorem renovando transtulit.

Cujus actum cum sermone bene si disentias (1), orbis eum luminare restat ut consentias, si te testem veritatis esse non dissimulas.

Propterea quae noscuntur istic esse practica, non omisit frequentare quaeque sunt theorica, quibus fervens intonabat voce cathegorica.

Heu dolor! execranda nimis illa potio, qua gustata, mors susscessit (l. successit?) corpori Lanfranico quamvis esset compilata (2) vitae pro remedio.

Nunquam manus Johannitis (3) miscuisset poculum, quae coelestis exemplaris orbi tulit oculum et induxit prae moerore mortis in umbraculum.

Fluant illi pro reatu poenitenti lacrymae! Quis infelix pro moerendo suo medicamine viduarum, orphanorum spem praesumpsit tollere?

Vos, dilecti Christo, Fratres, tanti patris filii, nunquam sitis sine prece, quaero, benignissimi, obsecrantes et dicentes semper quod proposui:

<sup>(1)</sup> Nous ne savons s'il faut écrire avec deux s dissentias; ce verbe semble signifier ici Sentir, Apprécier, quoique aucun dictionnaire ne lui donne cette valeur.

<sup>(2)</sup> Faite, composée; ce sens de Compilare n'est pas indiqué dans la nouvelle édition de du Cange, mais on y trouve avec un sens analogue Compitatus, t. II, p. 497, col. 1. Ce poëme nous apprend un fait que les historiens avaient négligé de recueillir, c'est que la mort de Lanfranc fut hâtée par une potion médicinale. On lit seulement dans la biographie contemporaine de Milo: Appropinquante termino vitae suae, decidit in aegritudinem: qua in dies ingravescente, anno archiepiscopatus xix, v kalendas junii, diem clausit extremum; dans Lanfranci opera, p. 16, col. 2, éd. de d'Achery. Quoique il parle de la potion, Guillelmus de

Malmesbury n'est pas à beaucoup près auss explicite que le *Planctus*: His pertaesu non moras longas in luce traxit. Sed pos annos xix episcopatus febrim nactus, cun medici consulti necessariam potionem respondissent, prius se confessione et viatica munivit. Hinc poculo sumpto, sed in contrarium verso efflavit, qualem semper optaverat extitium sortitus. Hoc enim domesticis confitebatur, se Dominum precari, ul vel dissenteria, vel febri urgente moreretur, quod hae valetudines nec memoriam turbent, nec loquelam implicent; *De pontifibus Angliae*, l. 1, p. 132.

<sup>(3)</sup> Frère de l'ordre de Saint-Jean; du Cange ne donne que la forme Johannita: peut-être en est-ce ici une nouvelle qui appartient à la troisième déclinaison.

Christe, virtus, laus et decus Beatorum omnium, da Lanfranco patris tui possidere gaudium, ut te ducem laureatus habeat perpetuum! Amen, amen!

#### Chant sur la conquête de Jérusalem (1).

Hierusalem (l. Jherusalem) laetare, quae flebas tam amare, dum serva tenebare.
Jherusalem, exulta!
Namque diu servisti
Turcis sub quis fuisti
post mortem J(h)esu Christi.
Jherusalem, exulta!
Fletu, movisti regem
qui, ne nil veri negem,

(1) B. R. no 5132 (XIIIe siècle), fol. 21, po. Cette pièce se trouve à la fin de Historia hierosolymitana, per Reimund le Aguilers (d'Agiles), chapelain du comte de Toulouse, et ensuite chanoine du Puy; elle n'est ni dans l'édition qu'en a sonnée Bongars, Gesta Des per Francos, p. 139, ni dans les variantes insérées par Barthius, dans Ludwigt, Reliquiae ma-auscriptorum medii aevi, t. III, p. 230. 00 lit en tête : Lactare Jherusalem et diem festum age cum omni christiana plebe de ua liberatione et frequentatione qua deinceps frequentaberis, atque, ut mater ceterarum ecclesiarum, ab omnibus filiis lais honoraberis. Quae enim dies celebrior est habenda quam ista tot annis desiderata, qua antiqua miracula sunt renevata et repromissionis terra per quinquenium ex-Pugnata? Tua maenia sunt Judaeis veris, hoc est confessoribus veris, patefacta. Si enim falsi Judaei de quibusdam successibus suis sesta celebrant, quanto magis cultoribus verae confessionis solemnitas haec generalis victoriae est agenda? Sit laus atterno regi Christo, ad quem spectat omnis nostra intentio, qua intendimus ut

ad visionem pacis veniamus, ibique aspectur gloriae ejus sine fine satiemus! Item item-que, etiam atque etiam laetando cum Jherusalem, cantemus in laude ejus hoc cujusdam philosophi descriptum carmen canorum. Dans son Gedichte des Mittelatiers auf König Friedrich I, p. 72, M. J. Grimm a publié, d'après le ms. de Munich, dout nous avons déjà parlé, le commencement d'un autre chant, mais certainement plus moderne, sur la prise de Jérusalem. Ce fragment est trop court pour que nous ayons cherché à en déterminer le rhythme; nous le réimprimons avec les divisions adoptées par le savant philologue:

Exultemus et cantemus canticum vistoriae, et clamemus, quas debemus, laudes regi gloriae, qui salvavit urbera David a Paganis; hodie festum agitur, dies recolitur, in qua Dagon fraugitur, natus Agar pellitur, Ablimelech vincitur, Jerusalem eripitur et Christianis redditur, etc., etc.

La suite n'appartient pas certainement à la même pièce, 'quoique M. Grimm ne l'ait pas indiqué et qu'il soit par conséquent fort probable qu'il ne se trouve aucune division dans le ms. proposuit hanc legem : Jherusalem , exulta!

Ut concio fidelis, si vult potiri coelis, curet accingi telis: Jherusalem! exulta!

Ut perimat tyrannos, qui per tam multos annos, vexarunt Christianos: Jherusalem, exulta!

Ut locus suae mortis, nobis per fidem ortis, propriae fiat sortis: Jherusalem, exulta!

Vera res est et nota; non est Deo devota, gens non ad haec com(m)ota. Jherusalem, exulta!

Hoc praemium rex dabit, quod se manifestabit huic qui bene pugnabit. Jherusalem, exulta!

Cur ergo creatura non militet secura, cum sit hoc adeptura? Jherusalem, exulta!

Quam bene servit patri, proles devota matri, sic placitura fratri! Jherusalem! exulta!

Christe, tuis es pater; ipsi sunt tibi mater;

his tu soror et frater. Jherusalem, exulta! Nati, parete patri; fili, sucurre matri; fratres, servite fratri. Jherusalem, exulta! Urbs regia, gaudeto; corde resulta laeto, et secura maneto! Jherusalem, exulta! Rex praecipit ut gentes, gladiis renitentes, te visitent gaudentes: Jherusalem, exulta! Procedant ipsae tute, signo crucis indutae, coeli regem secutae! Jherusalem, exulta! Lancea regis coeli genti datur fideli, ut sit mors infideli. Jherusalem, exulta! Coetus Christianorum, pro vobis stant cunctorum catervae Superorum. Jherusalem, exulta! Quid igitur timetis! Nonne plane videtis quae dona capietis? Jherusalem, exulta! Jussa regis complentur; finli (l. singuli?) gratulentur

per quos hostes delentur. Jherusalem, exulta! Rex pugnat et praecedit; sic mors neminem laedit, qui moritur dum cedit. Jherusalem, exulta! O mira lex vivendi! De casu moriendi vis oritur nascendi. Jherusalem, exulta! Jherusalem terrestris, principium coelestis, laetare novis sestis! Jherusalem, exulta! Felix est ille mensis, quo te tuorum ensis, eruit ab infensis! Jherusalem, exulta! Junius obsidendi, julius capiendi jus dedit et gaudendi. Jherusalem, exulta! Ab ortu Redemptoris, ad hoc tempus honoris, certis maturis horis, Jherusalem, exulta! Anni centeni fructus, undecies reductus, diluit omnis (l. omnes?) luctus. Jherusalem, exulta! Sexta die suspensus;

sexta fuit defensus

ejus locus immensus, Jherusalem, exulta! Meridies dum splendet, Christus in cruce pendet, ut sic suos emendet. Jherusalem, exulta! Urbs capitur hac (h)ora; nulla sit ergo mora, nostra sit vox canora! Jherusalem, exulta!

Ut ipse dux laudetur, quid facit ut vivetur urbs ejus et laetetur. Jherusalem, exulta!

Rivi fluunt cruoris, Jherusalem in [h]oris (1), dum perit gens erroris. Jherusalem, exulta!

Et templi pavimentum efficitur cruentum cruore morientum. Jherusalem, exulta!

Ipsi traduntur igni; vos gaudete, Benigni, nam pereunt maligni. Jherusalem, exulta!

Cessit invasor reus; pulsus dolet Judaeus; qui regnat (2) Christus Deus.

<sup>(1)</sup> Il y a dans le ms. minoris, mais il donne lui-même la variante in [h]oris. (2) Tenet dans le texte; regnat est une variante.

Jherusalem, exulta! Sit gloria spelaeo, unde surrexit leo, suscitatus a Deo (1). Jherusalem, exulta!

# Chant funèbre sur la mort de Charles le bon, comte de Flandres (2).

Huc ades, Calliope, vires mihi suggere! Carmen fingo lugubre nobili de principe. Quem produxit Dacia satum stirpe regia; mater fuit Athala (3),

(1) Le ms. donne en variante jam politur trophaeo.

(2) Dans Balderic, Chronicon, p. 383 ed. de M. Le Glay. Charles le bon fut assassiné à Bruges, dans l'église Saint-Donatien, le 2 mars 1127. Suger, qui devait être parsaitement instruit de toutes les circonstances de sa mort, les raconte ainsi : Famosus comes, vir potentissimus, Carolus, de amita domini regis Ludovici, Danorum regis filius, cum successisset jure consauguinitatis fortissimo comiti Balduino, hierosolymitani Roberti filio, Plandriae terram valde populosam tam strenue quam diligenter administrabat.... Cum igitur quadam die Brugas venisset, summo mane ecclesiae Dei assistens, pavimento prostratus, librum orationum manu tenens orabat : cum subito Buchardus quidam, nepos praepositi praefati (brugensis ecclesiae), satelles truculentus, cum aliis de eadem sceleratissima radice, et aliis traditionis pessimae complicibus, oranti, immo Deo loquenti, tacite retrocedit, et, caute gladio evaginato, collum terrae prostratum comitis suavissime tangens, ut paululum erectum ferientis gladio se inopinate dirigeret, ensem ci applicans, uno ictu impius pium, servus dominum sceleratissime detruncat; De vila Ludovici grossi, regis Francorum dans le Rerum gallicarum scriptores, t. XII, p. 54. Cette mort était devenue un sujet de traditions populaires, et, suivant le Bibliotheca belgica de Valerius Andreas, une version était fort célebre sous le nom de Forestiorum fabella. Il est question de ces traditions dans la Chronique en langue flamande, imprimée à Anvers, en 1531, et le Vita Sanctorum, mars, t. I, p. 155, nous apprend qu'il y avait sur ce sujet une sorte d'action dramatique, qui se jouait à Bruges, pendant le XVe siècle. Au reste, les quatre pièces que nous publions sont la meilleure preuve de la popularité dont Charles le bon jouissait en Flandre : nous ignorons d'après quelle autorité l'Histoire littéraire de la France, t. XI, p. 437, les attribue à Blitero : il en existait certainement d'autres, puisque la continuation de la Chronique de Balderic parle dans le ch. xıv de poëmes metricis versibus.

(3) Adèle; elle était sœur utérine de Berthe, fille de Florent, premier comte de Hollande, et femme de Philippe I, roi de France. Frisionis filia.

Pater cujus hostia factus in ecclesia, mortem pro justitia pertulit in Dacia (1).

Noster autem Carolus, clam sublatus hostibus, fugit ad avunculum, comitem Flandrensium.

In qua proles regia marchionis curia, crevit sapientia, atque morum gratia.

Ubi vero inclytus obiit avunculus, Balduinum patrio statuunt in solio.

Hic vicinis regibus terror fuit omnibus, cultor suae patriae, hostis injustitiae.

Morbo insanabili fracta carne fragili, Sithiu (2) fit monachus, et successit Carolus.

Quo regnante, Flandria viguit militia; cujus sub imperio, floruit religio.

<sup>(</sup>i) Saint Knut (IV), mort martyr en nastère de Saint-Bertin, dans le départe-1074. nant du Pas-de-Calais.

<sup>(2)</sup> Sithieu est l'ancien nom du célèbre mo-

Auxit patrum gloriam, comitum potentiam; plurimas flandrensibus terras junxit finibus.

Heu! heu! Magne marchio, digne regni solio; forma digna principe, digna tanto nomine!

Heu! Pater Ecclesiae, nostrae decus Flandriae, ultor injustitiae et munimen Franciae!

Dux bonorum praevius, cleri defensor pius, monachorum clypeus, terror malis omnibus!

Te Flandrorum comite, quiescebant semitae; nec audebat quis tuam conturbare patriam.

Praeda nunc efficimur, undique diripimur; fit, pastore mortuo, ovium direptio.

Nemo justum sequitur, paxque tecum moritur, et, abscisso capite, membra pugnant undique.

Dole, plange, Flandria, quasi patrem filia; nulla sunt solatia, perit tua gloria. Ad lamentum convoca quaeque regna proxima, et ad tua funera planctus pulset aethera! Cum facit justitiam passus est invidiam, et pro causa pauperum pertulit martyrium.

Ergo pro justitia coronatur gloria, et laetandum potius, sed tamen non possumus.

Cogit nos continuo flere desolatio; cujus in absentia conturbantur omnia.

Flent Pontus, et Anglia, totaque Normannia; te (l. tu) plus his, ò Francia? sed minus quam Flandria.

Flandria, tu misera, tua tunde pectora; scinde genas unguibus, neque parcas fletibus!

Hinc dolet Italia, totaque Sicilia, duraque Germannia, atque Lotharingia.

Nostra nam miseria terrae pulsat intima , doletque cum Dacia Thule remotissima. Glacialis Rhodope stupet tanto scelere, geticusque Ismarus, et exclusa Bosphorus (1).

Ploret et Hispania, juncta cum Galatia; nec laetetur Graecia, lacrymante Flandria.

O Flandrenses miseri, porta patens Inferi devoret vos penitus nec evomat amplius!

Quae vos, Servi, furia compulit ad talia? Sicut Judas proprium tradidistis dominum.

Superatis nimium facinus Lemniadum, Danaique funera vestra vincunt scelera.

Ergo Judae perditi facti estis socii; secum in supplicio vos expectat mansio.

Imo pene miserum fecistis innoxium;

<sup>(1)</sup> Le Rhodope était une partie de la Thrace, située sur la rive droite du Nestus, aujourd'hui le Karasu, qui s'appelle maintenant Despoto ou Despots Dag. L'Ismarus est une ville de Thrace, nommée par quelques écrivains Ciconum oppidum, dont il est déjà question dans les Homérides :

<sup>&#</sup>x27;Ίλιοθεν με φερων άνεμος Κιχογεσσι πελασ-'Ίσμαρω. [σεν, Odyssée, l. ix, v. 39. Il s'agit sans doute ici du Bosphore de Throng l'expression and lus

Il s'agit sans doute ici du Bosphore de Thrace; l'expression exclusa Bosphorus si trouve dans Sulpice Sévère, De miraculu B. Martini, dial. III, par. 26.

tradens enim Dominum, implet vaticinium;
Multis quippe profuit
Dominum quod tradidit; sed vestra traditio
multis est perditio.

Fuit ergo nescius quod prodesset pluribus; sed vestra vesania multis erit noxia.

Quae jam vestro sceleri poena possit fieri? Quaerere non desino, nec tamen invenio.

Non est tam sacrilego poena digna populo; vos expectant omnia tormentorum genera.

Tantalus purgatus est, vester ejus locus est; et nocentum agmina cedunt vobis omnia.

Ixion jam exsilit, rotam vobis descrit; saxumque volubile vos oportet volvere.

Stupet mundi machina, pavent Ditis abdita; horrent coeli sidera tam nefanda scelera.

Et nos exhorrescimus, unde finem facimus

ne sordescant saecula talium memoria.

Autre sur le même sujet (1).

Proh dolor! Ducem Flandriae, et defensorem Ecclesiae, bonum tutorem patriae et cultorem justitiae, Traditorum versutia, impiorum nequitia, plena gravi invidia, peremit pro justitia. O infelix Flandria (2)! O crudelis, ô impia! Quae te cepit dementia? Quae perversa nequitia, Ut ducem tuum sperneres, mortem illius quaereres et laqueos praetenderes, protectorem perimeres? Tu per eum florueras, et decorem indueras, primatum obtinueras, multis (l. multos) honore praeeras. Sed, quia fornicata es,

praevaricatrix facta es.

<sup>(1)</sup> Les trois autres pièces ont été publiées dans Martenne, Amplissima collectio, t. VI, col. 1134-1138, et dans l'Acta Sanctorum, mars, t. I, p. 219-220. Si elles ne sont pas

mars, t. I, p. 219-220. Si elles ne sont pas du même auteur, elles ont probablement été faites à l'imitation les unes des autres, car

le rhythme est le même : elles sont en quatrains monorimes , dont chaque ligne a  $h u i \ syllabes \, .$ 

<sup>(2)</sup> Il manque une syllabe à cette ligne, peut-être  $\ell u$ .

et non audenda ausa es; prae caeteris spernenda es. O infelix! O misera, crudelis et pestifera! Cur intulisti vulnera, patris fundendo viscera? Cur hoc scelus perpetrasti? Pacis jura conturbasti, justitiam violasti, patrem tuum jugulasti. Quid vobis deerat, Impii (1) crudelitatis filii, tanti sceleris conscii, timoris Dei-nescii. Non aurum, vestes, praedia, non equorum subsidia: ergo pro multa copia perpetratis flagitia. O moerore plena dies, nostri luctus materies, qua finitur nostra quies, per malignas progenies! Omni privanda lumine, tetro fuscanda turbine, quo patriae (l. qua patria) munimine privatur et regimine. Impudens luge Flandria, gravi digna miseria! Tibi manent supplicia mortis inscrutabilia.

<sup>1)</sup> Cette ligne a une syllabe de trop que faisait sans doute disparaître la contractiou decrat.

Prius eras praecipua, modo facta es fatua, exigente culpa tua, strages reddetur mutua.

### Autre complainte sur le même sujet.

Carole, gemma comitum, dux inclyte, flos militum, te dolemus immeritum pertulisse interitum! Cujus prudens modestia et solers vigilantia, sollicite pro patria tuta servabat omnia. Te exhorrebant impii, amabant patris filii; bonis locus refugii, malis eras supplicii. Te luget dulcis Gallia, pro te gemit Burgundia, et proxima Britannia, insuper nostra patria. Quae, lacrymarum flumine exuberans sine fine, flet, vacua regimine, privata et munimine (1). O(h)! quam bona constantia! Quam constans patientia!

<sup>(1)</sup> Cette strophe montre que ce chant dut suivre de très-près la mort de Charles le la page précédente.

Moritur pro justitia, per quem constabat patria.

Cum esset in ecclesia, intentus in psalmodia, orans Deum mente pia, emersit cohors impia.

Mox exeruntur gladii; jugulant patrem filii; perimuntur innoxii una quatuor filii.

Junguntur amore pio, mortis dantur exitio: eorum internecio fit Flandriae confusio.

Hic cum duobus filiis pater truncatur gladiis; qui, eruti ab impiis, coeli fruuntur gaudiis.

Mox istorum cognatio, compatiens exitio, luget, gemit corde pio, ut exigit conditio.

Cesset amodo luere, studeat preces fundere; constat animas quaerere juvari precum munere.

Pia Dei clementia, caesos pro tua gratia transfer ad coeli gaudia, ut tecum sint in gloria. Amen. Complainte sur la vengeance de la mort de Charles le bon. comte de Flandre (1).

Descripta morte consulis cunctis invisa populis, lacrymis flenda sedulis et inaudita saeculis; Describuntur crudelia impiorum supplicia, quae pro sua nequitia pertulerunt in Flandria.

Justa Dei potentia volens tanta flagitia, suppliciis obnoxia, puniri cum justitia;

Mittit ab austro indicem (l. judicem), justitiae opificem

(1) Sa mort fut vengée la même année; voici le récit de Suger : Jam ergo de vita eis desperantibus, cum jam in luctum verteretur cythara eorum, et organum eorum in vocem flentium, nequissimus Buchardus, sociorum consensu fuga lapsus, terram exire volens nec valens, sola iniquitate propria prohibente, in firmitate cujusdam amici et familiaris reversus, interceptus Regis imperio, exquisito miserae mortis genere, alta rota superligatus, corvorum et alitum rapacitati expositus, desuper oculis defossus et tota facie dilaceratus, inferiorum sagittis et lanceis et jaculis millies perforatus, miserrime interfectus, in cloacam projectus est. Bertoldus (alias Bertulfus) vero caput iniquitatis cum similiter effugere decrevisset, cum huc illucque deambulasset, sola superbia reversus (dicebat enim : Quis ego aut quid ego sum?), etiam capitur et, Regis arbitrio expositus, merita et miserrima morte est damnatus. Furcis enim cum cane suspensus, quoties canis percutiebatur, in eum iram retorquens, totam faciem ejus

masticando devorabat : aliquando etiam, quod horriblle dictu est, stercorabat; sicque miseram vitam, miserior miserrime, morte perpetua terminavit. Quos autem i turre incluserat multis angustiis ad deditionem cogens, sigillatim unum post alium coram suis fractis cervicibus dejecit. Quemdam etiam eorum, Isaac nomine, timore mortis in monasterio quodam tonsoratum demonachatam patibulo affixit. Potitus itaque brugensi victoria, Rex cum suis Ipram, peroptimum castrum contra Guillelmus bastardum, proditionis fautorem, ut et is eum ulciscatur, accelerat. Brugenses tan minis quam blanditiis, directis ad eos nuntiis, allicit. Dumque Guillelmus cum treces tis militibus ei obviat, altera pars regali exercitus in eum irruit; altera ex oblique alia porta, castellum audacter occupat eoque retento, Guillelmum a tota Flandri exhaeredatum exterminat; De vita Ludo vici grossi, regis Francorum; dans l Rerum gallicarum scriptores, t. XII et nequitiae vindicem, qui impiis reddat vicem.

Venit igitur Franciae rex, provisurus patriae, inimicus nequitiae, et amicus justitiae.

Init grande consilium qualiter agmen impium puniat, quod dissidium fecit per homicidium,

Cum principibus loquitur, de nefandis conqueritur, consilium revolvitur, sanum tandem suggeritur.

Hortantur mentem regiam, ut transeat in Flandriam, punitura nefariam nefandorum nequitiam.

Rex fretus hoc consilio illuc et cum corsortio (l. consortio), hos daturus exitio opere pro nefario.

Hoc audientes noxii iniquitatis filii, quaerunt locum refugii, vim timentes imperii.

Intrant castrum tutissimum, ad bellandum aptissimum, cor habentes promptissimum tueri nefas pessimum.

Sed Isaac subtractus est, monachus simulatus est,

ovina pelle tectus est, qui ferox lupus intus est.

Captus fatetur peccasse, tantum scelus perpettasse (l. perpetrasse), mortem comitis tractasse, cum debuit honorasse.

Ore suo convincitur, ad tormentum deducitur, sic in altum suspenditur; quod meruit assequitur.

Intrat ergo Rex Flandriam, cohortem quaerens impiam, de his per Dei gratiam expleturus justitiam.

Venit potestas regia; machinis vallat moenia, aggreditur palatia quibus latet gens impia.

Utrinque bellum geritur, hostis hostem aggreditur; alter mucione (l. mucrone) caeditur; alter jaculo figitur.

Istis dat vires caritas, illis crescit debilitas; his animum dat aequitas, illis tollit iniquitas.

Qui, privati consilio, desperant de auxilio; tanto pro homicidio dari timent exitio.

Caput hujus nequitiae, nullius dignum veniae,

per fenestram maceriae dimittitur ab acie.

Dum desperat de venia, cogente conscientia, fugit nequam per devia, mortis timens exitia.

Huc et illuc progreditur, fugere mortem nititur; sed latere non fruitur qui hoc scelere premitur.

Compertum est praepositum, sic latenter expositum fugisse, ne interitum subeat propter meritum.

Passim per terras quaeritur, tandem repertus capitur, ad judicium trahitur, quod promeruit patitur.

Tortores tenentes eum, ponunt in collo laqueum; trahitur ad equuleum: talis poena decet reum.

In equuleo ponitur; pugnis, fustibus caeditur; saeva flagella patitur: sic cruciatus moritur.

Iste postquam mortuus est, patibulo suspensus est: ita tractari dignus est, qui proditor probatus est.

Redeamus ad alios iniquitatis filios,

proditionis conscios, prae omnibus nefarios.

Audita fama miseri de capite sic fieri, non cessant intus conqueri, sic intuentes conteri.

Burgardus mox exponitur: fugiens errat, capitur; captus ad mortem trahitur; rotae suspensus moritur.

Audiens cohors impia et hunc pati supplicia, desperando de venia, reddit castelli moenia.

Intrat castrum rex inclytus, et ipsius exercitus, de consule sollicitus, currit fundendo gemitus.

Adducit tradi tumulum, gemitum promens querulum flet, plangit gemmam consulum, bene regentem populum.

His expletis doloribus et captis proditoribus, alligantur compedibus, mancipandi tortoribus.

Tractatur de supplicio; exquiritur confusio; placet vultui regio, hos mori praecipitio.

Ruunt ab arcis solio, mortis dantur exitio: hoc sunt digni supplicio, quibus placet proditio.

#### Appel des Bretons aux armes (1).

Trucidare Saxones soliti Cambrenses ad cognatos Britones et Cornubienses; requirunt ut veniant per acutos enses id debellandos inimicos saxonienses.

Venite jam strenue loricis armati; sunt pars magna Saxonum mutuo necati; erit pars residua per nos trucidati: Nunc documenta date qua sitis origine nati.

Mellinus (2) veredicus nunquam dixit vanum, expellendum populum praedixit vesanum (3); et nos (1. vos) hoc consilium non servatis sanum, sernite fallaces quorum genus omne profanum.

Praedecessor validus rex magnus Arturus si vixisset hodie, fuissem securus; nullus ei Saxonum restitisset murus:

88et ei (l. eis) sicut meruerunt in prece durus.

Procuret Omnipotens sibi successorem, saltem sibi similem, nollem meliorem, qui tollat Britonibus antiquum dolorem tsibi restituat propriam propriaeque decorem!

Hoc Art[h]uri patruus velit impetrare,

de la grande réputation de bravoure que s'était acquise Richard Cœur-de-Lion.

<sup>(!)</sup> B. de Leyde, fonds de Vossius, no 104 lille siècle), fol. 144, ro. Cette pièce a là été publiée par M. Wright, Political lags, p. 56; mais nous devons à la copie le M. Geel a bien voulu nous transmettre ne la plus aimable obligeance, de pouvir introduire quelques améliorations dans a texte. La pièce ne peut pas être bien mérieure au ms., puisqu'il y est question

<sup>(2)</sup> Merlin; dans nos plus vieux romans carlingiens, on trouve souvent, par une corruption semblable, Kallemaine pour Karlemaine.

<sup>(3)</sup> Vexanum dans le ms., mais le x avait souvent, pendant le moyen âge, le son d'un s fortement prononcé.

sanctus Dam (1) maximus anglum ultra mare; scimus festum martis (l. martiis) kalendis instare; ad natale solum Britones studeat revocare!

Virtuosos filii patres immittantur (l. imitentur?); sic Arturum Britones virtute sequantur; quam probo (l. probi?), quam strenuo(l. strenui?) monstrent, ut fuit Arturus sic victores habeantur! [procreantur;

Regnabat Parisiis potestas romana, Frollo, gigas strenuus, cujus mons ursana (2), hunc Arturus perimit, credit fides sana; testis tentorium sit et insula parisiana (3)!

Insanit qui Britones necat generosos: videtur quod habeat sic eos exosos; namque per invidiam clamat odiosos, semper et assidue quos audit victoriosos.

(1) Cet hémistiche a, comme on voit, une syllabe de trop peu; M. Wright a imprimé quidam: Galfredus de Monmouth ne nomme pas le beau-père d'Artur, il dit seulement que sa femme s'appelait Ganhumara.

(2) Ce mot, qui se trouve aussi dans le texte de M. Wright, manque dans tous les glossaires, et nous en ignorons la signification: c'est peut-être un nom de lieu.

Gaulle avoit nom France cel jor; ai n'i avoit roi ne signor, Romains en demaine l'avoient et en demaine le tenoient: En garde ert a Frolle livree, et il l'avoit lone tans gardee.

Brest, v. 10158.

Galfredus de Monmouth l'appelle *Flollo* , l. 1x , ch. 11 , p. 168 , éd. de M. Gilles.

(3) Es vous les deux vassax armes et dedons l'ille, el pre entres.

Brut, v. 10276.

Voici comme Galfredus de Monmouth raconte ce combat; loc. cit.: Dato igitur ab utraque parte foedere, conveniunt uterque in insulam quae erat extra civitatem, populo expectante quid de eis futurum erat. Ambo erant decenter armati: super equos etiam mirae velocitatis sedentes: nec erat promptum dignoscere utri triumphus proveniret. Ut itaque erectis lanceis in adversis

partibus steterunt, confestim subdente equis calcaria, sese maximis ictibus percusserunt. At Arturus gestans cautiu lanceam, Flollonem in summitate pectori infixit, ejusque telo vitato, quantum vigo sinebat, illum in terram prostravit. Evagi nato quoque ense festinabat eum ferire cum Flollo velocius erectus, praetens lancea occurrit, illatoque intra pectus equ Arturi lethifero vulnere, utrumque conciden coegit. Britones ut prostratum regem vide runt, timentes eum peremptum esse, vil potuerunt retineri, quin rupto foedere il Gallos unanimiter irruerent. At dum metas pacis jam egredi meditarentur , erectus et ocyus Arturus, praetensoque clypeo imm nentem sibi Flollonem cito cursu petivi Instantes igitur cominus, mutuos ictus i geminant, alter neci alterius insisten Denique Flollo invento aditu, percua Arturum in frontem, et, nisi collisione ca sidis mucronem hebetasset, mortifere vulnus forsitan intulisset. Manante e sanguine, cum Arturus loricam et clype rubere vidisset, ardentiori ira succent est atque, erecto totis viribus Calibura impressit eum per galeam in caput Felonis, quod in duas partes dissecuit. Q vuinere cecidit Flolio, tellurem calcan pulsans, et spiritum in auras emisit.

Ex hac gente quatuor sunt impe[t]ratores, Arturus, Broiusius (1), fortes bellatores, Constantinus (2), Brennius (3), fere fortiores: hi monarchiam tenuerunt ut probiores.

Solum suum Karolum Francia praejectat (4) et Ricardum Anglia probitate jactat; paucitatem numerus major labefactat, rirtutem regis quia quadrupla gloria mactat.

Istis, suis finibus contigit regnare; illis, duces, praesides, reges triumphare, quibus nullo merito se possint aequare: st quam regnare longe plus induperare.

#### Chant sur l'enlèvement de Waldemar II, roi de Danemark (5).

#### Plange, Primatus Daciae,

(1) Broinsius dans l'édition de M. Wright; r'anus, neveu de Cadwallo qu'il rétablit nus son royaume après avoir chassé Edwius et tué l'enchanteur Pelitus, aurait une llabe de trop peu; il s'agit done probament d'Am-brosius, ou Emrys, le qua-s-vingt-quatrième roi de la Granderetagne, qui tua Vortigern et mourut vers 18 500 de notre ère.

(2) Constantin appartenait à la Bretagne le sa mère, sainte Hélène; sa mémoire y sit devenue fort populaire:

Costantins fu de grant justice et mult ama toute francise: Autreteus fu en sa jounece, com altre sont en lor viellece. Les Bretons ama por sa mere et les Romains par son pere.

Brut, v. 5802. Sa bravoure était devenue proverbiale, r on lit dans le Romans d'Alixandre,

127, v. 15, éd. de M. Michelant:

Quarains mius ne feri Costentins de Bretagne,

Re did de Durendal qui fu niés Carlemagne.

(5) Uretims avec un signe d'abréviation

ns la copie de M. Geel: nous avions

blord pensé à une corruption d'Ulerus

bodragon, père d'Artur, ou d'Uréanus,

n frère; mais M. Wright a imprimé

rennéus, et cette leçon nous semble plus

bable, puisque les Bretons comptaient

co orgueil Brennéus parmi leurs plus

ands capitaines :

Inclyta fulsit
Posteritas ducibus tantis, tot dives alumnis,
Tot foecunda viris, premerent qui viribus orbem
Et fama veteres. Hinc Constantinus adeptus
Imperium, Romam tenuit, Bysantion auxit:
Hinc Senonum ductor captiva Brennius urbe
Rommleas domnit fammis victricibus arces:
Hinc et scaeva satus, pars non obscura tumultus
Civilis, Magruum solus qui mole soluta
Obsedit; nellorque stetit pro Caseare murus:
Flos regum Arthurus, cujus tamen acta stupori
Non micuere minus, totus quod in aure voluptas
Et populo plaudente favus.

Josephus Iscanius, Antiocheis, cité par Camden, Remains concerning Britain, p. 410, éd. de 1674.

- (4) Ce verbe manque dans la nouvelle édition de du Cange; l'étymologie et la rime indiquent praejactat, mais nous n'avons rencontré non plus aucun exemple de cette forme.
- (5) Ce chant a été publié par Hvitfeld, Danmarckis rigis kronnicke, t. I, p. 188, qui s'est borné à écrire en tête ces deux lignes: Om deris fengsel finder jeg en Planctum oc nogle gamle vers, giort effter den tids stijl. Isaac Pontanus l'a imprimé aussi, probablement d'après un autre ms. moins correct, dans le Rerum danicarum historiae, l. vi, p. 310. L'enlèvement eut lieu pendant une partie de chasse, dans la nuit du 6 au 7 mai 1233, par Henri, comte de Schwerin; il emmena d'abord son prisonnier à Danneberg et ensuite à Schwerin.

quondam clarus in acie, sed nunc tua militia vili torpet pigritia.

Rex tuus furtim tollitur, saevus hostis extollitur: o maris acris specula, cave mortis pericula!

Mare piratis scaturit; fures spelunca parturit; horret nemus latronibus; campus patet praedonibus.

Pater, inquam, claustralium (1), pax exulat ruralium; premit egenum impius; rebus spoliatur pius. Omnis dolet religio,

novo stupens prodigio; deplorat infortunium et infaustum augurium.

Munus rusticorum ruit; totus orbis cohorruit, detestans pseudocomitis scelus nefandi criminis.

Novus Judas invaluit, contra pios praevaluit; invisus Christi nomine

Toutes les circonstances qui se rattachent à ce singulier événement sont assex obscares; on sait seulement que le pape Honorius III, intervint de la manière la plus active (voyez Raynaldus, Amales apublié dans l'Origines guelficae, t. Il plus active (voyez Raynaldus, Annales ecclesiastici, t. III, année 1223); il alla jusqu'à dire dans une lettre à l'empereur : Non tibi suggerimus hoc exemplo, ut occidas comitem memoratum; dans Suhm,

preface, p. 89.

(1) C'est la leçon des deux ms.; peut être faut-il corriger le premier mot et lit Campus, inquam, claustralium.

seduxit christos Domini (1).

Venit pacis sub specie, fultus turba nequitiae; falsum fingens negotium, regis turbavit otium.

Donativa subsequitur, sed gratia negligitur; dolum ingratus gratiae blanda celat sub facie.

Invadit solitarium nihil timens (2) contrarium, aggreditur in lectulo quem non audet in praelio.

Sic infelix vir Belial, alter Cain, alter Nabal, qui cruentas in proprios manus injecit dominos.

Hunc Herodis impietas, quem nulla flectit (3) pietas, addicit (4) noxae sceleris malis rerum prae caeteris.

Hunc Neronis immanitas et enormis crudelitas condemnant impiissimum, videlicet plus impium.

Dum impios recenseo, nullum pejorem censeo hoc Henrico nequissimo vel Juda, suo socio.

<sup>(</sup>i) Probablement l'auteur a voulu remplacer la rime par la consonnance de la pénultième et de l'antépénultième, ou il faut corriger les ms. et lire christos, Domine.

<sup>(2)</sup> Nihil timentem dans Pontanus; peutêtre faut-il lire nil timentem.

<sup>(3)</sup> Flectis dans Hvitfeld.

<sup>(4)</sup> Addidit dans Pontanus.

Sed Judas eo melior,
quo nobis necessarior;
dum Christum morti tradidit,
nobis ignorans profuit.

Sed hic malorum pessimus
et latro nocentissimus
nullis juvando consulit,
sed damna multis intulit;
Commovit statum saeculi,
turbavit pacem populi

Commovit statum saeculi, turbavit pacem populi, fit causa pugnae principum certusque sudor militum.

Regnum super regnum ruit, et hoc malum vulgus luit; quod plectitur hic populus asseverat philosophus (1).

Vae mundo nunc a scandalis, vae pauperum piaculis! Quidquid jam plangit Dania laeta gaudet Saxonia.

Eheu! eheu perfidia!
Eheu vetus invidia!
Quod diu clam delituit,
nunc in palam apparuit.

Eheu! reges tam nobiles, toti mundo spectabiles, raptos regni fastigio, actos flemus exilio!

Eheu! praeclaros proceres, insigni fama celebres,

<sup>(1)</sup> Les deux éditeurs ont ajouté le vers d'Horace, auquel le poëte fait allusion :

clausos dolemus carcere, insontes omni scelere! Utquid obdormis, Domine, et [re]quiescis ab homine, ab homine pravissimo, Judae reatu proximo? Ille temet per osculum dedit in manus hostium; hic deceptor obsequiis vinctos tra[di]dit inimicis, Qui das quandoque propere digna malis pro scelere, da propter sua scelera christosque tuos libera! Libera nunc de carcere reges tuos, Rex gloriae; hos erue e vinculis, nos bellorum periculis!

A saeculo non est factum contra fidem, contra pactum, duos reges sic deduci, [et] in manus hostium duci.

O regis nostri milites (1), robusti quondam pugiles, in hoc summo negotio, quare vacatis otio?

O bellatores inclyti et gigantum fraterculi, cur desides haesitatis subvenire captivatis?

<sup>1)</sup> Praesules, dans Pontanus.

Vestra vilescit gloria; infirmatur victoria; honor vester despicitur, militiae (l. militia?) detrahitur.

Vos subsannat gens perfida; irridet plebs vilissima; Saxones(l. Saxonia) et Slavia vestra gaudent ignavia.

Qui meretur patris dono praesidere regni throno, flos Danorum egregius, heros ex avis regius;

Ingenuus ex patribus, retro eundis aetatibus (1), si non condoletis seni, condolete vel juveni!

Possidere (l. Possideat?) solatium ad paternum palatium, heros beati seminis et ramus alti germinis!

## Chant sur la mort de Pierre de Gaveston (2).

Vexilla regni prodeunt, fulget cometa comitum; comes dico Lancastriae

après, pulsqu'il y est question de la moi de Thomas, comte de Lancastre, a et publiée par M. Wright, Political songe p. 258; cet infatigable éditeur nous a la connaître la parodie d'un autre cantique sur le même sujet:

Pange, Lingua, necem Petri qui turbavit Anglian quem rex amana super omnem praetulit Cornabias vult hinc Comes, et non Petrus, diel per superbias lbidem, p. 259.

<sup>(1)</sup> Le fils de Waldemar avait été pris avec lui. Cette ligne a, comme on voit, une syllabe de trop et le sens n'en est pas satisfaisant : peut-être faut-il lire retroactis actatibus.

<sup>(2)</sup> C'était un favori d'Édouard II, roi d'Angleterre, que les barons révoltés firent décapiter dans le mois de mai 1312. Cette parodie d'une hymne de Venantius Fortunatus, qui n'a pu être faite que dix ans

qui domuit indomitum (1).

Quo vulneratus pestifer mucronibus Walensium, truncatus est atrociter in sexto mense mensium (2).

Impleta sunt quae censuit auctoritas sublimium; mors Petri sero patuit, regnavit diu nimium (3).

Arbor mala succiditur, dum collo Petrus caeditur : sit benedicta framea quae Petrum sic aggreditur (4)!

Beata manus jugulans!
Beatus, jubens jugulum!
Beatum ferrum feriens,
quem (l. quod?) ferre nollet saeculum(5)!

O crux, quae pati pateris hanc miseram miseriam, tu nobis omnem subtrahe miseriae materiam (6)!

Te, summa Deus Trinitas,

(1) Le peuple regarda Thomas, comte de Lancastre, comme un martyr; on composa même après son exécution une sorte d'office en son honneur; la prose commençait par ette strophe:

cette stropne :

Pane, Lingua, gloriosi comitis martyrium
sunguinique pretiosi Thomae, floris militum,
seminisque generosi laudis (1. laudem?) lucis comitum.

Political songs, p. 270. Il y a dans l'hymne attribuée à Venantius Fortunatus :

Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium, quo carne carnis conditor suspensus est patibulo.

(2) La seconde strophe n'a pas été imitée, mais c'est la seule; voici la troisième : Quo vuineratus insuper mucrone diro lanceae, ut nos lavaret crimine manavit unda sanguine.

- Implets sunt quae concinit
  David fideli carmine,
  dicens: In nationibus
  regnavit a ligno Deus.
- Arbor decora et fulgida ,
   ornata regis purpura ,
   electa digno stipite
   tam sancta membra tangere !
- 5) Beata, cujus brachiis pretium pependit saeculi, statera facta saeculi, praedamque tulit tartaris!
- (6) O crux, ave spes unica, hoc passionis tempore, auge piis justitiam reisque dona veniam!

oramus prece sedula, fautores Petri destruas et conteras per saecule! Amen (1)!

#### Chanson sur le Cid.

Quoique le Cid ait vécu dans un pays ouvert à la civilisation européenne, à une époque où les documents historiques contrôlaient déjà les traditions populaires, son existence est environnée des mêmes obscurités que celle de ces héros mythologiques qui appartiennent à la poésie beaucoup plus qu'i l'histoire. Il n'a fallu à l'imagination du peuple espagnol que quelques ressemblances de nom (2), ou peut-être même une d ces expressions figurées qui se présentent si naturellement à la pensée(3), pour confondre dans le même sentiment d'admiration et de reconnaissance des personnages qui l'avaient également dé fendu contre les envahissements du pouvoir royal et les conquêtes des Arabes; et il en est résulté un amalgame de faits mer veilleux, inconciliable avec la vérité et la sévérité de l'histoire Suivant les tendances naturelles de leur esprit, la plupart des his toriens récents ont complaisamment cédé à un sentiment par troj judaïque de la poésie populaire, ou aux préoccupations systématiques d'un scepticisme étroit et raisonneur. Les uns, comme

(1) Te, summa Deus Trinitas, collaudet omnis spiritus; quos per crucis mysterium salvas, rege per saccula! Amen!

(2) Voyez Risco, La Castilla y el mas famoso Castellano, p. 114, et Huber, Geschichte des Cid Ruy Diaz Campeador von Bivar, p. 98; aussi, pour le distinguer de ses homonymes, l'appelait-on Castellanus; voyez Florez, España sagrada, t. XXXVIII, app. 19, et cette distinction n'était pas encore suffisante, puisque selon Masdeu, Historia critica de España, t. XX, p. 370: Hube otros Castellanos con el mismo nombre y appellido. Le Poema del Cid l'appelle souvent El de Bivar; ainsi, on lit dans le v. 296:

Quando lo sopo mio Cid el de Bivar. Voyez aussi les v. 558 et 1093.

(3) Le Cid doit être un nom glorieux que les Arabes auraient donné eux-mêmes à leur vainqueur, et la flatterie ou une admiration réelle durent le faire donner plus d'une fois aux chefs qui venaient de stattre avec succès contre les éternels ennemis de l'Espagne. Au reste, le nom d'El Cid ne se trouve point dans les écrivains arabes, cités par Casiri et par Conde; is l'appellent Kambitur, ce qui semble une corruption de Campeador, et Ruy Diaz fut trop souvent leur allié et leur chef pour qu'on ne pût expliquer ce titre de Seigneur que par une victoire extraordinaire.

füller (1), se sont plu à considérer la poésie nationale comme e temoignage authentique d'un peuple entier et, pour ainsi lire, la vérité officielle de l'histoire: le poëme du Cid a été pour ux une sorte de document diplomatique (2). Les autres ont reeté avec dédain l'histoire tout entière, parce qu'il s'il y est glissé juelques détails justement suspects. Ainsi, malgré des renseimements beaucoup plus probants qu'on n'en possède sur l'aniquité et les premiers siècles lu moyen âge, Masdeu est allé usqu'à dire : « Habiendo ahora examinado la materia tan rolixamente, juzgo deberme retractar aun de lo poco que dixè, confessar con la debida ingenuidad, que de Rodrigo Diaz el ampeador.... nada absolutamente sabemos con probabilidad, ní aun su mismo ser o existencia (3). » M. Aschbach et M. Roney (4) ont mis beaucoup plus de modération dans leur incrélulité, et de critique véritable dans leurs négations; mais ils ne ont arrivés qu'à un état de doute plus ou moins scientifique, et, nème sous ce rapport purement historique, la pièce que nous

(4) Il dit, après avoir cité plusieurs traditions recueillies par Quintana dans son Vida del Cid Campeador : De tout cela personne ne saurait trouver la moindre trace dans les historiens des deux siècles immédiatement postérieurs au Cid; Histoire d'Espagne, t. V, p. 492. Un Allemand, dont les jugements sont habituellement moins irréfléchis, M. Huber, a dit, Chronica del famoso cavallero Cid Ruydiez, Introduction, p. v1, note: Entre los Franceses en estos ultimos años o no solo Romey y Rosseuw Saint-Hilaire en sus respectivas bistorias de España, sino el segundo tambien en una obra particular han tratado mas larga que acertadamente del Cid; il ajoute p. x, note: Con los Franceses Rosseuw Saint-Hilaire y Romey no tenemos nada que ver, mientras no den otras y mas convincentes pruebas de su vocacion historica y critica, et p. x111: Con tales criticos uo hai que disputar. Malheureusement pour la conscience du savant critique, M. Romey n'a donné que peu de développements à son opinion sur le Cid, et le travail spécial que M. Rosseuw Saint-Hilaire a annoncé depuis longtemps n'est pas encore publié.

<sup>(1)</sup> Der Cid nach den Quellen, 1803.

<sup>(2)</sup> Cette opinion a été trop facilement éluée par M. Enk, dans le Jahrbuch der ideratur, t. XLIX, p. 153, et par le Fotiga review, no viii, p. 442. M. Huber il-même a dit dans son Geschiohte des id, p. xxvi; Hiezu kommt noch, dass so Poema del Cid eigentlich kein Volksed, keine Tradition ist (denn in diesem Fall ürde es wirklich mehr historischen Werthaben), sondern ein (wenn der Ausdruck erabt ist) erfundenes Gedicht.

<sup>(3)</sup> Refutacion critica de la Historia mesa del Cid (t. XX de son Historie), 370. Il ajoute, Ibidem: Resulta por conquentia legitima, que no tenemos del facos Cid ni una sola noticia, que sea sera o fundada o merezga lugar in las merias de nuestra nacion. Mariana dit luitme: Hujus narrationis multo maximam riem inter aniles fabulas quidam ponunt: le etiam plura transcribo quam credo; Debus Hispaniae, l. x, ch. 4. Voyez aussi adoval, Historia de los reyes de Casla, fol. 54; Abarca, Anales de Aragon, nee 1074, et Moret, Anales de Navarra, nee 1091.

publions pour la première fois est d'une très-haute importance. Peut-être, sans même en excepter la Chronique de Léon, est-elle plus vieille que toutes les autres sources; et sa langue savante moins accessible aux inventions du peuple, la simplicité de son style, son esprit naif et vraiment historique, en font assurément un des documents les plus précieux qui nous soient parvenus. Toute tronquée qu'elle soit, elle n'en a pas moins conservé des preuves irrécusables de son caractère populaire, et s'étend précisément sur la période de la vie du Cid que les romances espagnoles ont obscurcie de plus d'incertitudes et de contradictions.

Les témoignages contemporains sont à peu près nuls. Il n'existe que trois chartes qui se rapportent à l'histoire du héros castillan, et leur authenticité a été justement suspectée (1). Un autre fait est encore plus extraordinaire : quoique le Cid soit mort en 1099 (2), après avoir rempli toute l'Espagne du bruit de ses exploits, aucune des annales du XII° siècle ne le nomme, même en passant (3). Nous n'excepterons qu'une chronique, terminée en 1134, probablement dans le midi de la France, qui raconte à l'année 1099 : « In Hispania, apud Valentiam, Rodericus Comes defunctus est; de quo maximus luctus Christianis fuit, et gaudium inimicis Paganis (4); » et il semble au moins fort singulier, que la première mention d'un héros si national se trouve dans une histoire étrangère. On ne peut expliquer ce silence universel des annales espagnoles qu'en supposant que la poésie populaire s'empara du Cid, même pendant sa vie, et orna ses aventures d'embellissements tellement contraires à

<sup>(1)</sup> Voyez Masdeu, loc. laud., p. 343-357; c'est inutilement que Villanueva s'est efforcé de réfuter ses raisons dans son Viage literario a las iglesias de España, t. 1, p. 46.

<sup>(2) 1137</sup> de l'ère espagnole.

<sup>(3)</sup> Voyez l'ouvrage de Pelagius, évêque d'Oviedo, publié dans Florez, España sagrada, t. XIV, et l'Historia compostellana, Ibidem, t. XX. Le Chronicon burgense,

l'Annales toletani et l'Annales compostellani; Ibidem, t. XXIII, ne font que mentionner sa mort.

<sup>(4)</sup> Chronicon malleacense (de Saint-Maxence); dans Labbe, Nova bibliotheca manuscriptorum librorum, t. II, p. 216. On aunonce la prochaine publication à Loyde de documents arabes, inconnus à tous les historiens, dont nous ignorom malheureusement l'âge et la teneur.

histoire, que les écrivains graves n'osèrent plus en parler dans surs chroniques (1).

A la vérité, le texte actuel des romances sur le Cid n'est pas ptérieur au XVe siècle: tant qu'il ne s'est conservé que dans la pémoire du peuple, le perfectionnement des mœurs et les va-jations de la langue durent nécessairement y introduire des bangements qui en faisaient disparaître les marques cho-pantes d'antiquité. Quelques pièces moins chantées, ou peut-tre défendues de ces prétendues améliorations par une popurité plus universelle et plus respectueuse, purent seules chapper à ces remaniements inintelligents, et protestent par sidées d'un autre âge (2), ou les archaismes de leur style (3), ontre les conséquences que l'on voudrait tirer des rajeunissements complets dont on a badigeonné les autres. L'existence de hants populaires à une époque beaucoup plus reculée est d'aileurs incontestable. Le Chronica del famoso Cid Ruydiez Cameador, qui paraît au moins aussi vieux que le texte des ro-

(1) Le Gesta Roderici campidocti, p. 1x, 4. de Risco, témoigne bien positivement a caractère populaire des traditions du M, en disant qu'elles n'avaient pas encore le recueillies; voyez le passage cité, p. 288, me 2, et l'on pourrait ajouter d'autres phra-Balappui: Rodericus autem permansit in birriana tanquam lapis immobilis; p. xxxiii. i autem exieris ad nos in plano et separaeris te a monte tuo, eris ipse Rodericus, mem dicunt Bellatorem et Campeatorem; LXXXV. C'est bien à tort, comme on le terra tout à l'heure, que Sandoval a préendu que ces traditions n'avaient été inrentées par les jongleurs que depuis Rokricus, archevêque de Tolède, et Lucas, lacre de Tuy; mais les plus crédules hiswiens reconnaissent eux-mêmes que l'iagination eut une très-large part dans les ticits qui nous sont parvenus. Las cosas keste prodigioso caballero se cuentan por un diferentes caminas y tan encontradas, we hombres muy prudentes han dudado generalmente en ellas, o por lo menos nesido su credulidad a muchas; Briz, Historia de San-Juan de La Peña, 1. 1v, ch. 12, Asi que dificultosamente se pueden concorar estos autores en hechos de que no se tiene otra memoria, sino la que ellos nos han dexado, y conocese notariamente, que el vulgo sue siempre añadiendo à sus hechos muy señaladas cosas, que suesen de admiracion en sus cantares; Zurita, Anales de Aragon, l. 1, ch. 22.

#### (2) Telle est par exemple la romance :

Fablando estaba en el claustro de San-Pedro de Cardeña el buen rey Alfonso al Cid, despues de misa, una flesta.

La romance Helo, helo por do viene, dans Duran, Romancero de romances caballerescos, P. 11, p. 139, a gardé aussi des vestiges évidents d'antiquité.

(5) Nous citerons, comme une des plus anciennes, celle-ci que M. Duran a négligé de recueillir dans sa collection :

En Sant-Peidro de Cardeña , do yace el Cid enterrado con la su donna Ximena , que buen poso han entrambos !

Peut-être cependant, ainsi que nous le dirons tout à l'heure, la rareté de ces archaïsmes tient-elle en grande partie à la langue dans laquelle les premières romances furent composées. mances qui nous sont parvenues (1), est évidemment compo d'après des traditions fort vivantes (2), et un poème espagno conservé à la Bibliothèque royale de Paris dans un ms. « XV° siècle, que personne n'avait remarque avant ces dernic temps (3), raconte plusieurs aventures de la jeunesse du Cie

(1) Le Chronica del Cid fut publié pour la premiere fois en 1512, par l'abbé de San-Pedro de Cardeña, Don frei Juan de Vellorado. Sans être aussi vieille qu'on l'a dit, puisque la langue est plus moderne que celle du Coronica general, et qu'il y est question de l'archevêque de Tolède, Rodericus, du diacre de Tuy, Lucas, et des rois de Castille et de Navarre, qui vivaient dans le XIIIe siècle, cette chronique est certainement du XIVe : car elle se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque royale de Paris (nº 9988), dont l'écriture ne paraît plus moderne que de quelques années, et ne connaît pas les amours de Rodrigue et de Chimène, qui devinrent si populaires dans le siècle sui-vant. Elle se borne à dire, ch. 111 : E él estando en esto, vino ante él Ximena Gomez, fija del conde don Gomez de Gormaz, e fincó los finojos ante él, e dixola : « Señor, yo soy fija del conde don Gomez, e Rodrigo de Bivar mató al conde mi padre, e yo soy de tres fijas que dexó la menor. E, Senor, vengo pedirvos merced, que me dedes por marido a Rodrigo de Bivar, de que me tendré por bien casada, e por mucho honrada : ca so cierta, que la su fazienda ha de ser en el mayor estado que de ningun ome de vuestro señorio. En esto terné, Señor, que me fazedes gran merced; e vos, Señor, devedes fazer esto, porque es servicio de Dios, e porque perdone yo a Rodrigo de Bivar de buena voluntad.» E el Rey tovo por bien de acabar su ruego; p. 11, éd. de M. Huber. Cependant la romance Dia era de los reyes (Dans Duran, Romancero de romances caballerescos, P. II, p. 49), qui est une des plus anciennes, chante les amours de Chimène et du Cid.

(2) On lit au commencement du Gesta Roderici campidocti: Quoniam rerum temporalium gesta immensa annorum volubilitate praetereuntia, nisi sub notificationis speculo denotentur, oblivioni procul dubio traduntur, idcirco Roderici Didaci, nobilissimi ac bellatoris viri, prosapiam et bella ab eodem viriliter peracta sub scripti luce contineri atque haberi decrevimus.

Avant l'écrivain de cette histoire, qui paraît pas avoir joui d'une grande pop larité, la mémoire des gestes de Ruyd était donc conservée par une tradition ( servit aussi certainement de source princ pale au Chronica del Cid. D'ailleurs, n'est nullement une composition roman que, écrite pour le plaisir de l'imagination mais un fragment d'histoire sérieuse, mélait aux aventures du Cid des faits lui étaient étrangers; ainsi on lit dans ch. x11: E esto facia él por tomar vengan dellos: e porque mataron hy al rey d Alfonso su suegro de una saeta , assi cor ya diximos; et ch. xxx: E murio el r don Bermudo, segun que vos lo contam por la historia ante desto. Tous les explo du Cid n'y sont pas même racontés en d tail; il se borne à dire, en parlant de l'e pédition contre le Portugal et la Galice, Alphonse V fut blessé; En todo esto fué Rod go de Bivar uno de los que hy mas fizier de buenos fechos e grandes; p. 21, éd. M. Huber. D'ailleurs, l'auteur annonce pl sieurs fois l'intention de raconter des fa postérieurs, qui n'ont rien de commun av le Cid; ainsi il dit en parlant de Yuç Abentaxefin : E fué señor de Andaluzia, ovo el señorio todo de allende el mar, e aquende el mar : fasta que se lo quitar los Almohades, assi como lo contarem adelante en la historia; ch. CXLVIII.

(3) Il a été analysé, p. 105-110 du Catlogo razonado de los manuscritos españoles de las Bibliotecas de Paris, pub sous le nom de M. de Ochoa, et commenc si non entièrement composé, depuis lon temps, puisqu'il indique dans la descriptie de plusieurs ms. des reliures qui ont ces d'exister depuis plus de cinquante an M. Huber en a cité aussi quelques ve d'une manière fort inexacte, dans son édition du Chronica del Cid, Introd p. CXLVI-CXLVIII, et l'un des hommes le plus versés de ce temps dans la littératue espagnole, M. Ferdinand Wolf, se propos de le publier en entier dans le Jahrbuc der Literatur.

p'on n'avait encore trouvées nulle part, même dans les roances; tels sont, par exemple, la querelle et le combat avec le ère de Chimène:

> El conde don Gomez de Gormaz (1) · a Diego Lavnez fizo daño, fferiole los pastores et robole el ganado. Bbibar llego Diego Laynez, al apellydo fue llegado, el enbiolos rrecebir a sus hermanos e cavalga muy privado. Ffueron correr a Gormaz quando el sol era rayado: quemaron le el arraval et comenzaron el andamio Et trae los vassallos et quanto tienen en las manos, et trae los ganados quantos andant por el campo; Et trae le por dessonrra las lavanderas que al agua estan lavando: tras ellos salio el Conde con cient cavalleros fijos d'algo... Cuentasse en los cien lidiadores, que quisso el padre o que non: en los primeros golpes suyos et del conde don Gomez son, Paradas estan las bases et comiensan a lidiar: Rodrigo mato el Conde;

qu'un hémistiche, qu'il n'y a pas plus de raisons pour écrire à part dans les vers espagnols que dans nos alexandrins.

<sup>(</sup>i) En brisant ainsi les vers, nous nous maformons à un usage que nous ne pouwas pas plus approuver que ne l'ont fait IM. Grimm : chaque ligne n'est réellement

vieilles romances. On y trouverait plutôt, ainsi que dans les poésies de Berceo et de Lorenzo de Segura, une sorte de division en quatrains, et l'intention de terminer aussi les hémistiches par une consonnance quelconque. Il y a d'ailleurs dans ce poème des habiletés de composition qui peuvent d'autant moins être attribuées à d'heureux hasards qu'elles reposent sur des fictions. Pour ne point paraître dupe de la perfidie des Infants de Carion, le Cid ne consent au premier mariage de se filles que par obéissance aux ordres du roi, et immédiatement après qu'elles sont répudiées, comme indignes d'une si haut alliance, le poète fait entrer dans la salle des Cortès les ambasadeurs des rois de Navarre et d'Aragon qui viennent demande leur main (1).

La petite chronique latine publiée par Risco, sous le titre de Gesta Roderici campidocti (2) était donc jusqu'à présent le seu document ancien qui ne fût pas évidemment suspect. Les doute que quelques historiens ont voulu élever sur son existence n

(1) L'étude des patois a été pendant longtemps si négligée, qu'il ne faut pas s'étonner si une orthographe et des formes catalanes et valenciennes out donné au poëme du Cid une apparence d'antiquité a laquelle on s'est laissé preudre. La célèbre lettre du marquis de Santillana aurait du cependant inspirer beaucoup plus de réserve aux critiques, puisque ce qu'il dit du rhythme des compositions en patois catalan et valencien. convient parfaitement à la versification de ce poëme. Los Catalanes, Valencianos y aun algunos del reyno de Aragon fueron è son grandes oficiales de esta arte. Escribieron primeramente en trovas rimadas, que son pies o bordones largos de silabas, è algunos consonaban è otros non; dans Sanchez, Ibidem, p. Lvi. D'ailleurs, on lit à la fin du manuscrit :

Quien escribió este libro del' Dios paraiso : Amen. Per abbat le escribió en el mes de mayo , . En era de mill e CC... XLV. años.

Sanchez, qui croyalt 'que l'écriture était du XIVe siècle, expliquait naturellement la lacune de la date par la radiation d'un c, peut-être pour donner au ms. une plus grande apparence d'antiquité : il aurait

alors été écrit en l'année 1307 de notre et MM. de la Cortina et Hugaide ont dit da leur Historia de la literatura españo escrita en aleman por F. Bouteruel p. 113, que la forme des caractères se ra portait au XIIe siècle; mais sans aroune grande habitude des manuscrits éci en Espagne, nous n'hésitons pas à cro que le fac-simile qu'ils en ont publié, in que une époque beaucoup plus modern et cetté présomption reçoit une nouve confirmation d'une sorte de date qui trouve dans le poème, puisqu'on y l v. 3733:

Ved qual ondra crece al que en buen ora nacio. Quando Señoras son sus fijas de Navarra è de Areg Hoy los reyes de España sos partentes son.

Le sang du Cid entra dans la maison Castille en 1151, dans celle de Portugal 1208 et dans celle d'Aragon en 1221. Me nous devons convenir qu'on ne saur déterminer avec rigueur, d'après des en nements purement historiques, la di d'un poëme basé sur des traditions plus moins populaires.

(2) Dans La Castilla y el mas fam Castellano, Madrid, 1792, app. nº vi.

sont plus possibles, aujourd'hui que les traducteurs espagnols de Bouterwek en ont publié un fac-simile dont l'écriture semble appartenir au moins à la fin du XIII° siècle (1), et différents détails de l'histoire elle-même confirment pleinement une conjecture qui garderait toujours quelque chose de vague et d'incertain si elle ne s'appuyait que sur les apparences matérielles d'un manuscrit (2). D'abord, l'auteur dit recueillir pour la première fois les traditions qui couraient sur Rodrigo Diaz (3), ce qui suppose au moins qu'aucune source écrite n'avait encore acquis de popularité; il ne donne jamais à son héros le nom de Cid, qui se trouve dans le Poeme et dans les plus vieilles chroniques; puis enfin il raconte en termes exprès qu'après la mort de Rodrigue, les Maures reprirent Valence qu'ils ne perdirent plus (4), et, comme la conquête définitive de cette ville par les Espagnols eut lieu en 1238, on a conclu sans hésiter que la Geste latine avait été composée auparavant. Toute probable que soit cette conséquence, elle n'a point l'autorité d'une date positive : on pourrait avoir ignore, dans le royaume de Léon, ce qui s'était passé dans le royaume de Valence, et il ne serait pas impossible que, dans le désir de grandir la renommée de son héros, l'auteur eût voulu, à l'instar des traditions populaires, prouver par un fait métaphorique qu'aucun autre capitaine n'avait rendu un aussi grand service à la

<sup>(</sup>i) P. 254: ils la croyent du XIIe siècle ou du commencement du XIIIe; nous sommes porté à la regarder comme un peu noins vieille.

<sup>(2)</sup> Si l'on ne peut contester sérieusement pu'il y ait des habitudes assez générales sour donner à l'écriture de chaque siècle un aractère différent, que des yeux exercés econnaissent sans peine, il faut aussi con'enir que chaque écrivain n'en contracte as moins des habitudes particulières qui e rapprochent assez souvent de l'écriture intérieure, et donnent aux ms. une appaence d'archaïsme exagérée. Il y a d'aileurs, même chez les personnes qui ne orient dans ces sortes de questions aucum méoccupation de patriotisme, une tendance

naturelle à vieillir les ms.: comme ouconserve à peu près la forme des caractères que l'on a apprise pendant son enfance, l'âge de l'écrivain est un élément nécessaire de toutes les questions paléographiques, et, même dans les rares occasions où l'on aurait pu en tenir compte, il a été entièrement négligé. M. Huber a publié, sur l'existence et l'authenticité de la chronique de Léon, un bon article dans le Blatter für literarische Unterhaltung, 1830, no 50, p. 200.

<sup>(3)</sup> Voyez ci-dessus, p. 288, note 2.

<sup>(4)</sup> Saraceni vero post recessum ejus (Regis Adefonsi) urbem (Valenciam), quamvis arsam, intraverunt, et eam cum omnibus finibus habitaverunt et nunquam eam ulterius perdiderunt.

chrétienté; mais il ne faut pas moins reconnaître dans cette allégation la preuve d'une haute antiquité. Un âge aussi avancé, l'absence reconnue de toute source écrite et la part de l'imagination dans la formation des traditions populaires, ne permettent pas de croire aveuglément à l'authenticité de tous les faits: on y doit seulement remarquer, comme une grande présomption de sincérité, l'omission de tous les détails, évidemment contraires à la vérité, de l'histoire que la Chronique espagnole a recueillie. Le Cid y naît en 1050 au lieu de 1026, et le duel avec le comte de Gormaz, le mariage avec sa fille Chimène (1) et la victoire romanesque remportée sur les cinq rois Maures y sont complètement passés sous silence. La découverte d'un document au moins contemporain, qui fixe quelques incertitudes, est donc un heureux événement, non seulement pour l'histoire de l'Espagne, mais pour un des sujets les plus étudiés dans ces derniers temps, quoique encore un des plus obscurs, pour la manière dont se forment les traditions poétiques d'un peuple.

L'esprit, la forme et la langue de ce document ajoutent encore à son importance. Avant le XV° siècle les écrivains espagnols n'appelaient point les chants populaires romances, mais cantares (2); la première expression ne se trouve que dans des

he referido. Il est vrai que l'on montre deux tombes de Chimène, l'une à San-Pedro de Cardeña et l'autre à San-Juan de La Peña; mais au lieu d'en conclure que le Cid épousa deux femmes, nommée toutes deux Chimène, nous n'y pouvos voir qu'une de ces localisations si fréquentes dans les traditions populaires. Toute la vie domestique du Cid est environnée de mêmes obscurités : différents document parlent de ses fils et l'on n'en commatt positivement qu'un seul; ses deux filles ses appelées tantôt Christina et Elvira, tanté Maria et Sol; etc.

(2) E agora sabed los que esta estorio oydes que maguer que los juglares canta en sus cantares e dizen en sus fabras, que Carlos el Emperador, conquirio en Espaix muchos castiellos e muchas cibdades, que ovo y muchas batañas con Mores

<sup>(4)</sup> Trompée par l'identité des noms ou séduite par le romanesque de l'aventure, la tradition semble avoir confondu la fille de Gomez, comte de Gormaz, avec celle de Diégo Rodriguez, comte des Asturies. Au reste, aucun document, véritablement historique, ne parle du mariage du Cidicar nous ne pouvons reconnaître la moindre authenticité au Charta Arrharum. Nous accorderions plus de poids à l'opinion de Sandoval, qui cependant manquait assez de critique pour l'avoir cité avec complaisance; il dit, fol. 22: Dice mas don Pedro (obispo de Leon) que luego que el rey don Sancho de Castilla hizo su alferez a Rodrigo Diaz le casó con una pariente suya llamada Ximena Diaz, hija del conde den Diego de Asturias que, como cosa verdadera, viene al justo con las cartas que en confirmacion de este hecho

pésies littéraires (1), et l'autre tomba complètement en désuéide, à l'époque dont les monuments poétiques nous ont été
inservés (2), où le latin, cessa d'être facilement compris par les
insses. Sans doute, ainsi qu'an l'a dit (3), ces deux mots
j'exprimaient pas la même idée; les changements de dénomiation sont toujours amenés par une modification dans les idées,
lais au lieu de faire porter la différence sur la forme du nécit
u du chant, nous serions tenté de croire que ce changement
ut nécessité par la substitution définitive de l'espagnol au
plin. Cette longue persistance du latin dans la poésie populaire
eut seule expliquer d'une manière entièrement satisfaisante
lage récent des romances espagnoles (4); les transformations

tede Francia fasta Sanctiago; esto uen edie ser, fueras ende que en Cantabria sequirio algo; Coronica de España, 111, fol. 33, vo, col. 1, éd. de Valladolid, étd. Ca non lo sabemos por cierto, sinon pento oimos desir a les jugiares en sus antares; etc.

(i) L'archiprètre de Hita disait, en parant de ses poésies, str. mpcvin:

Era de mill et trecientos, et ochenta et un años, fue compueste el remance.

herceo terminait son Loores de Nuestraheora, str. ccxxxii, per cette prière : Aun merced te pido por el ta trobador, qui este romance fiso.

n lit aussi dans le *Libre de Apolonio*, imprimé par M. de Ochoa, à la suite de m édition de Sanchez, p. 831:

En el nombre de Dios'e'de santa Maris , si ellos me guiasen estudias, queria componer un romance de nueva maestria.

Cette dernière ligne prouve évidemment que l'auteur ne voulait pas faire de la posic populaire. Il est même fort remarquable que, si l'on en excepte le Poeme del Cid qui, ainsi que nons l'avons dit, ne pout être considéré comme appartenant à la poésic populaire dans le sens philosophique du met, et n'a même employé que le substantif Cantor (v. 2287), très probablement dans le sens de Chant, Division (voyez Sanches, t. I, p. ccxxviii), les poètes qui composatent en espagnol ne se servait pas de Cantor, mais de Fablar (Bercee, Del sacrificio de la misa, str. at; Lorenzo de Astorga, Passa de Alexandre,

str. 11), de Decir (Berceo, Vida de nin Millan, str. cccxx1), de Contar (Berceo, Milagros de Nuestra-Señora, str. 1, ccclxxvII, etc.) et même de Leer (dida de san Millan, str. 1, 11, etc.).

- (2) Dans sa lettre au connétable de Portugal, le marquis de Santillana distinguait envore les cantares des romances, et s'en servait précisément pour désignet les poésies populaires, dont un bel-esprit, aussi grand seigneur, ne pouvait faire grand cas: Infimos son aquellos que sin ningunt orden, regla, ni cuento (accento?), fácen estos romances è cantares, de que la gente haja é de servil condicion se alegra; dans Sanchez, t. I, p. Liv. Ce qui rend cette double expression encore plus remarquable, c'est qu'il avait dit quelques lignes auparavant; Estas sciencias ayan primeramente venide en manos de los romancistas à vulgares.
- (5) Huber, Chronica del famoso cavallero Cid Ruydiez Campeador, Introd. p. XXIII.
- (4) Nous avons exposé, p. 287, les raisons qui les eussent probablement empéchées de se conserver telles qu'elles aureient été composées, si elles rementaiest à une épeque fort reculée. Nous devons ajouter que leur antiquité pourrait n'être qu'apparente et résulter d'un défaut d'éducation de leurs auteurs : le peuple garde avec ameur , surtout dans les campagnes, les vieilles sidées et les formes de langage que les autres classes de la seciété ent répudiées depuis longtemps.

complètes que la tradition orale leur aurait fait subir sont difficiles à admettre, puisque les autres littératures européennes ont conservé dans leur rudesse primitive des chants qui furent longtemps aussi transmis de bouche en bouche avant d'être recueillis. On sait d'ailleurs qu'en Espagne l'influence des chants ecclésiastiques, et des rapports plus sensibles de prononciation et de langue, maintinrent au latin une popularité qu'il perdit quelques siècles plus tôt dans les autres pays de l'Europe (1). Naguères encore on y chantait dans les églises des cantiques populaires, écrits en cette langue : ce fait fort curieux, qui n'avait certainement d'analogue qu'en Italie (2), est expressement affirmé dans l'ouvrage spécial d'Arevalus, sur l'hymnodie espagnole. « Hi duo hymni, » dit-il, « conditi sunt, non ut intra officium ecclesiasticum recinantur, sed ut ab universo populo vel decantentur vel recitentur (3). »

Par sa coupe lyrique et fortement rhythmée, la strophe sapphique et adonique avait acquis une grande popularité dans toute l'Europe; c'était une mesure habituelle aux chants plus spécialement destinés au peuple. Nous citerons entre autres une hymne alphabétique, attribuée, probablement par erreur, à sain Hilaire, évêque de Poitiers (4), mais qui, comme le prouve le

<sup>(</sup>i) Le serment de 84f prouve évidemment que le latin avait cessé d'être usuel en France avant le milieu du 1x° siècle, et nous n'avons vu dans aucun concilé d'Repagne l'injonction de prêcher en langue valgaire.

<sup>(3)</sup> Au commencement du X° siècle, les soldats assiégés dans la ville de Modène s'excitaient à bien se défendre par un chant composé en latin (voyer nos Poésies populaires latines, p. 268), et Arevatus dit, dans l'ouvrage que nous allons citer dans le tente: Viget enim hic mos in Italia, ut in ecclesite aliqui sint hymni appensi, et expositi ad Fidelium pietatem excitandam, qui etiam inter préces alias publicas canustur.

<sup>(3)</sup> Hymnodis Nispanics, p. 345, Rome, 1786.

<sup>(4)</sup> Les bénédictins l'avaient déjà reconn dans l'édition de ses œuvres qu'ils on donnée en 1693, et n'ont imprime que le deux premiers et les deux derniers couplet de cette hymne : c'est d'après un rense gnement inexact, qu'il nous avait été im possible de vérifier, que nous avions dit i contraire dans nos Poésies populaire latines antérieures au XIIe siècle, p. 18 note. Comme cette pièce ne se trouve s dans l'édition des œuvres de saint Hilain donnée par Campanus, ni dans celle 4 Martin Lypsius, ni dans celle de Maffi (suivant Mansi, Pabricei Bibliothee nediae et infimae latinitatis, t. III l. viii, p. 254), ni dans les Poete christiani, de Fabricius, ni dans le t. ' du Collectio pissurensis, nous avons et devoir la publice en entier.

détestation des doctrines d'Arius et de Sabellius, n'en serait pas moins d'une antiquité fort reculée (1).

Ad coeli clara non sum dignus sidera levare meos infelices oculos, gravi depressus (2) peccatorum pondere; parce, Redemptor (3)!

Bonum neglexi facere quod debui; probrosa gessi sine fine crimina; scelus patravi, nullo clauso (4) termino; subveni (5), Christe.

Gunctae, quae salso maris sunt in littore, arenae, mixtae purpuratis conc(h)ulis, non meis possunt coaequare (l. coaequari?) vitiis, fateor, malis.

Doleo, multis peccatorum jaculis confossus, arcu quae Venus libidinis intorsit, litta (l. lita?) (6) spicula mortifera fellis ab unda (7).

Effudit Daemon de pharetra flammeas sagittas, meum super vulnus vulnere, cordis infixit mucronem sub medio manu cruenta (8).

(1) B. R. no 1154 (XIo siècle), fol. 99, 10; nous avons profité de quelques variances, à peu près du même temps, qui se rouvent dans le ms. de la Bibl. de Clermont, 189, dont nous devons un extrait à obligeance de M. Champollion-Figeac. Ine autre version est dans un ms. du Xe siècle, conservé à la Bibl. de Berne; oyez Sinner, Catalogus rodicum Bibliokecae bernensie, t. 1, p. 161, qui n'en ite malheureusement que la première trophe.

(2) Gravi depressos, dans l'édition des énédictins et le ms. de Paris, que nous ésignerons par P; Gravide pressus dans notre copie du ms. de Clermont, mais nous l'avons corrigée d'après le ms. de Berne.

(3) Redemptis, certainement par erreur dans l'édition des bénédictins.

(4) Clausu dans P; peut-être le signe d'abréviation a-t-il été omis, et doit-on écrire, comme dans l'éd. des bénédictins, clausum.

(5) Sucurre dans le ms. de Clermont, que nous indiquerons par c.

(6) Licta dans c.

(7) Abunde dans c.

(8) Dans P, ces deux lignes et les deux dernières du couplet suivant ont été transposées. Veniam peto, non de meis meritis fisus, sed tua certus de clementia, qui bona reis pietate solita gratis impendis.

**X**riste, te semper recta fide labiis confessus (1), corde credidi ort(h)odoxo; haereticorum dogma nefas respui pectore puro (2).

Ymnum fideli modulando gutture, Arium sperno, latrantem Sabellium; assensi nunquam grunnienti Symoni aure susurra;

Zeloque Christi sum zelatus nomine; me sanctae matris (3) lacte nam catholico. tempus per omne, nutrivit Ecclesia ubere sacro.

Gloria sanctae Trinitatis unicae sit Deo, Patri, Genito, Paraclito; laus mea sonet omnia (4) per saecula Domino semper (5)!

Par une conséquence nécessaire de leur destination et de leu nature, les chants ecclésiastiques furent toujours, comme o sait, dans une liaison étroite avec les chansons populaires, et i résulte clairement de la grande quantité d'hymnes composée sur ce rhythme en Espagne, qu'il y jouissait d'une popularit

dont le caractère populaire est forteme pour le jour de Noël, attribué à sai Paulin, Opera, p. 184, éd. de Madrisi; t chant sur la destruction d'Aquilée que no avons public dans nos Poésies populais (4) In omne dans P. lakines, p. 234, et un autre sur la m (5) Parmi les pièces sur le même rhythme, de l'abbé Hug; Ibidem, p. 231.

<sup>(1)</sup> Confessum dans P, et credidit dans C.

<sup>(2)</sup> Toto dans c.

<sup>(3)</sup> Mater dans P; il y a dans c me ma-tris sancta, et la fin de la ligne manque dans notre copie.

toute spéciale (1). Dès le VIe siècle, saint Isidore voulait sans doute s'y conformer dans son hymne en l'honneur de sainte Agathe (2); et le premier couplet, fort mal imprimé par Bollandus (3) et même par M. Daniel (4), montre, à n'en pouvoir louter, qu'il ne s'agissait pour le poëte que d'adapter des paroles à un air populaire. Cette mesure est aussi celle de notre chanson, seulement pour en rendre la cadence plus marquée, on y a ajouté une rime finale que nous n'avons vue dans aucun autre poëme semblable. Au reste, malgré quelques allusions classiques, le caractère populaire de cette pièce est trop évident pour être révoqué en doute, nous citerons, comme preuve irrécusable, le neuvième couplet :

## Illo nolente, Sancius honorem

(1) Nous citerons, comme exemples, quoiqu'elles aient malheureusement été corrigées, les hymnes suivantes: Pour la Conception de la sainte Vierge, patronne des Indes, dans Arevalus, Hymnodia hispanica, p. 225; pour saint Michel-Archange, Ibidem, p. 272; pour saint Victor, Ibidem , p. 295; pour saint Ferdinand, roi d'Espagne, Ibidem, p. 304 et 305; pour saint Simon de Roxas, Ibidem, p. 337 et 340;

(2) Les trois premières lignes de chaque couplet n'ont que onze syllabes au lieu de iouze; mais cette anacrouse ne changeait certainement pas le rhythme, puisque la strophe était également terminée par les cinq syllabes du vers adonique. M. Hermann a déjà reconnu avec sa perspicacité ordinaire, Elementa doctrinae metricae, p. 642, que le vers alcaïque de douze sylabes n'était que le vers sapphique ordinaire avec une anacrouse. Probablement 'accentuation, qui ne portait pas en atin sur la dernière syllabe, fut pour beaucoup dans ce prolongement du vers, car es poëtes qui le mesuraient d'après la quantité ne lui donnaient que sa longueur ordinaire. Nous nous bornerons à citer pour exemple l'hymne pour le jour de Noël de Walafrid Strabo:

Gloriam nato cecinere Christo angeli, famam retulere, clara voce pastores nova concrepabant gaudia mundo.

Dans Canisius, Lectiones antiquae, t. II,

P. 11, p. 223, éd. de Basnage. Le chant de Théodulf, évêque d'Orléans, pour la réception de Louis le débonnaire dans sa métropole:

En adest Caesar plus et benignus , orbe qui toto rutilat coruscus atque prae cunctis bonitate pollet , munere Christi.

Ibidem, p. 75.

Un autre, qui fut également composé pour célébrer l'arrivée d'un empereur à Saint-Gall :

> Imperatorum genimen potentum macte regnorum novitate mira, semper antiquis famulis, benigne Bex, miserere.

Enfin le petit poëme sur Alexandre publie par Barthius, Adversariorum, l. LVI. ch. 14, col. 2659:

Mille post annos quater atque centur Graeciae vindex capit arma, munc et superborum gravis arma regum diripit audax.

(3) Acta Sanctorum, février, t. 1. p. 597. (4) Thesaurus hymnologicus, t. I, p.

483. Au lieu de Festum insigne prodilt, chorus cum voces in ania resonet, cunctorum Deo dicata plebs alterna

tota pandite vot il faut sans doute écrire :

Featum insigne proditt; chorus cum voces in aula resonet, cunctorum Deo dicata plebs alterna tota pandite vota.

dare volebat ei meliorem nisi tam cito subiret rex mortem nulli parcentem.

Si l'on prenait un autre couplet à la lettre, il faudrait croire chant contemporain du Cid, ou postérieur à sa mort seuleme de quelques années; car le poête dit en s'adressant au peup qui passait sur quelque place publique:

Eia! laetando, populi catervae, Campidoctoris hoc carmen audite! Magis qui ejus freti estis ope, Cuncti, venite!

Malheureusement le manuscrit n'est que du XIII siècle, et comme il arrive presque toujours, aucun signe matériel n'in dique positivement le lieu où il fut écrit; mais si nous ne nou trompons, il ressort de la description détaillée que nous allon en donner, qu'il dut l'être à l'abbaye de Sainte-Marie de Ripoll en Catalogne.

D'abord, il appartenait à Baluze, qui, comme l'on sait, accompagna Pierre de Marca dont il était secrétaire, dans soi voyage en Espagne, et en profita pour y acquérir un nombre considérable de manuscrits. Celui-ci, qui portait dans son cabinet le nº 284, est passé avec tous les autres à la Bibliothèque royale, où il est inscrit sous le nº 5132. Quoique écrit par plusieurs mains, toutes les pièces semblent de la première moitid du XIIIº siècle, et ce fait, ainsi que l'intérêt religieux qu'elle offrent toutes à un degré quelconque, empêche d'y voir un réunion de morceaux recueillis en différents endroits.

Les premiers feuillets ont été arrachés, et l'Historia hierosolymitana de Raymund de Aguilers, qui se trouve au commence ment, est incomplète des deux premiers livres et des dix-seppremiers chapitres du troisième; fol. 1 — 21, recto.

Fol. 21, recto, le chant sur la prise de Jérusalem que nous avons publié, p. 255-260.

Fol. 21, verso, un sermon anonyme à la louange de sainte brie, commençant par : « Sollempnem memoriam sacrometae Virginis Mariae, matris Domini, decet fillos sollempnificio celebrare.

Fol. 23, verso, une histoire anonyme des anciens comtes de arcelone, commençant par : Antiquorum nobis relatione ompertum est, quod miles quidam fuerit nomine Guifredus.

Fol. 26, recto, la discussion devant Probus d'Arius et de saint lithanase, commençant par : Cum apud Niceam urbem a treentis decem et octo episcopis, evangelicis apostolicisque docrmis spirituali vigore praeditis.

Fol. 79, verso, la chanson sur le Cid, que nous allons publier. Fol. 80, verso, une lettre sur le départ de l'empereur Fré-léric I pour la croisade et sur sa mort, qui a été publiée par laronius, Annales ecclesiastici, année 1190, par. 10. Le second euillet de cette pièce n'a pas été paginé.

Fol. 81, recto, un recueil d'homélies anonymes, qui, quoique ntitulé De actibus Apostolorum, en contient quelques-unes sur les sujets différents, et entre autres sur la naissance de saint fortunat et de saint Félix, qui jouissait en Espagne d'une rénération toute particulière. La fin manque; la dernière honélie sur ce passage de l'évangile de saint Mathieu: Jerusalem, lerusalem, quae prophetas occidis, est incomplète.

Fol. 93, recto, la fin d'une donation faite au monastère de sainte-Marie de Ripoll, en 1211, par Raimund de Porcian.

Fol. 93, verso, une Vie anonyme, en tête de laquelle on lit d'une autre écriture que celle du manuscrit: Incipit gesta vel bitus domini Petri (Urseoli), ducis Venetiae atque Dalmatiae, qui celebratur in idus januarii. La Vie commence par: Quam bonae vitae finis, et exibitio prudentis ingenii constituunt habitaculum beatitudinis!

Fol. 101, verso, un décret rendu, en 1157, par l'abbé Gaufredus et l'assemblée des moines de Sainte-Marie de Ripoll, pour établir l'usage de célébrer dans l'abbaye la fête de la SainteVierge tous les samedis, et d'y faire, le même jour, à tous le moines une distribution de fromage ou d'œufs bien arrang avec du poivre.

Fol. 104, recto, un sommaire des revenus du fief de Moior appartenant au monastère de Sainte-Marie de Ripoll.

Fol. 104, recto, un décret de l'abbé Gauffredus, pour ajouté une collation à l'ordinaire des moines, le jour de saint Luc évangéliste.

Fol. 105, recto, des pronostics pour l'année 1179, par Johane de Tolède.

Fol. 105, recto, une lettre du pape Clément au roi de Franç et à tous les prélats de l'Église, sur l'apparition de saint Paul un religieux de Rome.

Fol. 105, verso, la charte d'une vente faite en 1212, à l'ab baye de Sainte-Marie de Ripoll par Petrus de Palad; Alda, s femme; Petrus de Palad, son fils, et Sanctia, sa belle-fille.

Fol. 105, verso, l'Ave, Virgo gloriosa, noté.

Fol. 106, recto, la fin d'un acte passé la 26° année du règn de Louis le jeune (1163), par lequel, en considération d'avan tages qui ne sont pas désignés dans ce fragment, l'abbaye, re présentée par l'abbé Gauffredus, s'engageait on ne sait à quoi.

Fol. 106, verso, une note des revenus et usages que possédai le comte de Barcelone dans le territoire de Moion; la fin manque

Fol. 107, recto, une constitution de Gautfredus pour augmen ter la quantité d'habits que l'on donnait habituellement au moines de son abbaye.

Fol. 107, verso, une lettre d'Ollegarius, archevêque de Terragone, à l'évêque de Vich, qui l'avait consulté sur la convenance de conférer l'ordination à un homme qui, dans son enfance, avait tué par accident un de ses camarades.

Fol. 107, verso, une lettre extrêmement courte de saint Yvon, évêque de Chartres, adressée à Olrichus, qui l'avait consulté sur un cas de pénitence.

Fol. 107, verso, une hymne à demi-effacée et probablement mutilée:

Vox clarescat, mens purgetur; homo natus emundetur; dulci voce conformetur, pura conscientia!

> (P)atri, Proli jubilemus; sacrum Neupma (l. Pneuma) praedicemus, unam landem (l. laudem) tribus demus, quos unit essentia!

(P)ater creans increatus,
Nascens ab aeterno natus,
Amor ab his dirivatus (l. derivatus?),
sunt una substantia.

(T)res personae Trinitatis, unum esse Deitatis, sunt ejusdem majestatis et idem per omnia.

Fol. 108, recto, le dix-septième canon du concile de Chalzédoine.

Fol. 108, recto, des règles en vers pour des horoscopes ou lutôt des divinations, qui doivent se rapporter à quelque taleau dont la clé manque. Elles sont trop obscures pour que nous e nous bornions pas à publier fidèlement le texte du manuscrit:

Lunis procer et sub mense.
somno. splendor. et inmense,
Martis procer atque duris.
consors. ales. et telluris.
Mercurius. falsus deus.
rerum. nox. et celi deus.
Jovis cito pede tange.
nox atra. lux. ecce magne.
Dies. vis (1) jejunator tu.

<sup>(1)</sup> Dans le ms. le s est au-dessus de vi; sus serions tenté de lire Veneris, si le rs n'avait pas alors deux syllabes de

tr..... eterne. plasmator Sabbato. dat sortem. polus. sume. Aurora. o lux. deus (1).

A la suite se trouve, avec des notes de musique, le Salve, Virgo regina.

Fol. 108, verso, Cedit frigus hiemale, que nous avons publié, p. 52.

Fol. 109, recto, un poëme sur la mort d'un grand capitaine, dont on ne peut plus lire que le commencement :

Mentem meam laedit dolor,
nam natalis soli color,
Color, inquam, genuinus
fit repente peregrinus.
Color quippe naturalis
nunc afflictam gentem malis
Mire nuper decorabat,
dum vir magnus radiabat.
Magnus, inquam, comes ille,
qui destruxit seras mille,
Mahumeti caede gentis,
genu nobis jam flectentis.
Sensit Lorcha (2) virum tantum, etc.

Fol. 109, recto, un autre poëme effacé, dont on peut lire encore la fin au verso:

Quod est anceps tu dis(s)olvis,

(1) Un poëme du même genre, mais infiniment plus étendu, se trouvait à l'ahbaye de Sainte-Marie de Lire, et a été transporté à la Bibliothèque de Rouen, où il est inscrit sous le no 29, 8, O. Son caractère est si étranger à celui des poésies qui composent la plus grande partie de ce requeil, et il aurait fallu pour le rendre complètement intelligible, l'accompagner d'un commentaire si développé, que nous avons cru devoir en ajourner la publication. Nous nous bornerons à en citer les premiers vers, fol, 1, vo, col. 1:

Bi vis prodesse sortes, anathema nec esse, cura praescire quod alt tibl scire necesse; ld quoque sic facies, et certus ad omnia fies. Cum fuerit cura praencecre sorte fatura, Orans Jejuna, triduo vigilabla et una Nocte prius supplex; sit cereus et tibl duplex; Post, missa dicta, conspersus aqua benedicta, Non praeterniassa PATRE et CEROD, nec emitsa Ipsum signare qui prismas est locus arae; Post venias, cape tres et ibl geminas jace sorte Dunique fit hoc bene bis soni pascantur egeni. Quioquid scire volis, dat sors ita jacta fidelis; Sortibus his quaeres nec eas te failere spers.

(2) Lorca en Catalogne, que Pline appelait llorcum; Historiae naturalis, l. mch. 1.

quod tegendum tu involvis; Tu, intrare me non sinas infernales officinas, Ubi moeror, ubi metus, ubi foetor, ubi fletus; Ubi probra deteguntur; ubi rei confunduntur; Ubi tortorsemper scidens; ubi vermis semper edens; Ubi totum hoc perenne, quia perpes mors gehennae. Me receptet Sion lila; Sion quidem urbs tranquilla, Cujus faber auctor lucis, cujus portae lignum crucis, Cujus claves lingua Petri, cujus cives semper laeti, Cujus custos rex festivus, cujus muri lapis vivus. In hac urbe pax solemnis, ver aeternum, pax perennis; In hac odor implet coelos; in hac semper festum melos. Non est ibi corruptela, non defectus, non querela: Non minuti, non deformes; omnes Christo sunt conformes. Urbs coelestis, urbs beata supra montem collocata, Urbs in portu bene tuto, de longinquo te saluto; Te saluto, te suspiro; te affecto, te requiro. Quantum tui gratulentur! Quam festive conviventur!

Quis affectus eos stringat, aut quae gemma morospingat, Quis c(h)alcedon (1), quis jacin[c]tus, norunt illi qui sunt intes. In plateis hujus urbis, sociatus piis turbis, Cum Moyse et Elia (l. Helia) pium cantem alleluia! Amen.

A la suite se trouve la charte d'une donation, faite, en 1218, au monastère de Sainte-Marie de Ripoll par Barnard de Dons.

> Ella (2) gestorum possumus referre Paris et Pyrr(h)i, nec non et Aenene, multi poaetae (l. poetae) plurimum (in?) laude quae conscripsere.

Sed paganorum quid juvabunt acta. dum jam vil[l]escarit vetustate multa? Modo canamus Roderici nova principis bella.

Tanti victoris nam si retexere coeperim cun(c)ta, non haec libri mille capere possent, (H)omero canente, sum(m)o labore.

Verum et ego parum (l. parvus?) de doutrina quamquam aurissem (l. hausissem?) e pluribus pauca, rihtmice (l. rhythmice) tamen dabo ventis vela, pavidus nauta.

Eia! laetando, populi Catervae,

en illum, en illam: Neseio qui senex modo venit: ellum, confidens, cara Térence, Andria, act. v, sc. 11, v. id. Voyez aussi Adelphi, act. 111, sc. 17

<sup>(1)</sup> Chalcedoine, du grec Χαλκηδων; quelques exemples d'ellum, ellam, pou ce mot manque dans la nouvelle édition de du Cange.

<sup>(2)</sup> Probablement une contraction d'En illa; on trouve dejà dans la bonne latinité v. 25, et Priscien, l. x11, p. 949.

Campi-Doctoris (1), boc earmen audite!
Magis qui ejus freti estis ope,
cuncti venite!

Nobiliori de genere ortus, quod in Castella non est ille majus (2); Hispalis novit et Iberum (1. Iberi?): lit(1)us quis Rodericus (3).

Hoc fuit primum singulare bellum, cum adolescens devicit Navarrum; hinc Campi-Doctor dictus est majorum ore virorum (4),

Jam portendebat quid esset facturus, comitum lites nam superatu(ru)s, regias opes pede calcaturus, ense capturus.

- (i) Il est appelé dans les documents latins Compidoctus, Campi-Doctor, Cunpi-Ductor, Campi-Ductor, Campi-Dator, Campi-Dato
- (2) Rodrigo (et par abréviation Ruy et Roy) Diaz (fils de Diego) était fils de Diego Laynez, et de la famille de Nuño Rasuera et de Lain Calvo, qui avaient été nommés par le peuple Alcades de Castille sans le règne d'Alphense 1v; voyez Rodericus loletomus, De rebus Hispaniae, h v, ch. 1. Quant au nom de Bivar qui vient d'une petite ville de Castille, à trois lieues de Burgos, fi est dans le Poema del Cid; mais on ne le trouve ni dans la Généalogia du Cid, ni dans le Gesta Roderici Didaci, ni dans les Histoires de Rodericus teletasus et de Eucas tudensis.

- (3) Séville et les rives de l'Ébre (ou, si l'on conserve le texts du me., la terre des lbè-res) ont su quel homme était Rodrigue.
- (4) Peu de temps après la mort de don Fernand, ret de Castille, ann; fils, don Sancho, fit la guerre à son cousin don Sanche Garcez, roi de Navarre; il prétendait que la Rioja, Bureba et la Vieille-Castille faisaient, partie de son royaume. Seion la Chronique de San-Juan de La Pena, le seul témoignage original qui nous soit parvenu, les premiers avantages du roi de Castille surent suivis de sérieux revers dont la tradition populaire perdit le souvenir; voici ses paroles: Et operante gratia Jesu-Christi qui nunquam deficit prosequentibus veritatem, dictus rex Castellae fuit devictus et opprobriose coactus fugere oum quodam eque, cum paucis suis, et dicitur quad dictus eques quanda equitabat in fuga, erat sine sella et freno, cum capistro tantummodo.... et dietus Sametius (Ramirer, le roi d'Arragon) transivit Iberum capiende et vastando terram sui mimici, et recuperando ist qued idem inimicus occupaverat de regno Navarrae.

praecipiendo quod si foret captus, sit jugulatus.

Ad quem, Garsiam, comitem superbum (1), rex praenotatus misit debellandum: tunc Campi-Doctor duplicat triumphum, retinens campum.

Haec namque pugna fuerat secunda in qua cum multis captus est Garsia; Capream vocant locum ubi castra simul sunt capta (2).

Unde per cunctas (H)ispaniae partes, celebre nomen ejus inter omnes reges habetur, pariter timentes, munus solventes (3).

- (1) Suivant Quintana, Vida del Cid Campeador, il s'agirait de Garcia Ordoñez, comte de Najera, et commandant de la Rioja pour le roi de Castille. M. Romey, histoire d'Espagne, t. V, p. 492, conjecture avec heaucoup de vraisemblance que ce comte Garcia était un des principaux ements de Cid, mais en wen trouve aucune trace dans les anciens écrivains; le Chronica del Cid hi-metme ne sait rien de la bataille de Capra em Capres.
- (2) Voici les détails de la geste latine : Venerunt itaque omnem terram illam depraedantes, usque ad castrum, qui dicitur Capra. Quod autem Rodericus Didaci audiens et certa veritate cognoscens, eis statim cum exercitu suo obviam exiit, ibique cum eisdem bellum crudele commisit. Quod utique bellum inter se permistum duravit ab bora diei tertia usque ad sextam. Facta est autem maxima strages et interfectio exercitus regis Granatae, tam Sarracenorum quam Christianorum, donec omnes, devicti ac confusi, fugerunt a facie Roderici Didaci. Captus est igitur in codem bello comes Garsias Ordonii, et Lupus Sanctii, et Didacus Petri, et alii quamplures illorum milites; dans Risco, Ibidem, D. XVIII.
  - (3) La geste latine parle d'un second exil ,

dont elle raconte ainsi les causes : Pro hujusmodi triumpho ac victoria a Deo sibi eolata, quempures, tam propinqui quam extranei, causa invidiae, de falsis et nou veris rebus illum apud regem accusaverunt. Reverso autem cum supradicto honore ad Castellam Roderico, rex Aldefonsus ad Sarracenorum terram sibi rebellem cum exercitu suo statim perrexit, ut cam debelleret, et regnum suum amplificaret et pacificaret. Rodericus autem tune temperis in Castella remansit infirmus. Sarraccii vero interea venerunt et irruerunt in ques dam castrum, qui dicitur Gormaz, uni paneam praedem acceperunt. Com autem hoc audiret Rodericus, nimia motus ira a tristitia, ait: Persequar latrunculos ille et fersitan ees comprehendam. Congregati igitur exercitu suo, et cunctis militibu suis armis bene munitis, in partes Tolei depraedans et devastaus terram Sarracenorum, inter viros et malieres numer septem millia, omnesque substantias e divitias els viriliter abstulit, secumqu in domum suam attufft. Ut sutem re Aldefonsus et majores suae curiae be factum Roderici audierunt, dure et moles te acceperunt; et hujusmodi causam si objicientes, sibique curlales invidente regi unanimiter dixerunt : Domine Rez celsitado vestra procui dubio sciat, que Tertium quoque praelium com(m)isit, quod Deus illi vincere permisit, alios fugans, aliosque cepit, castra subvertit (1).

Marchio namque comes Barchinomae, cui tributa dant Madianitae, simul cum eo Akagib (2), llerdae junctus cum hoste (3),

Redericus hac de causa fecit hoc, ut mns muses simul in terra Sarracenorum habilantes, eamque depraedantes, a Sarracenis interficeremur atque ibi moreremur. Rojusmodi prava hac invida suggestione ex injuste commotus et iratus ejecit eum de regno suo; dans Risco, Ibidem, p. IX.

(i) La version du Gesta Roderici Didaci sumpidocti est différente dans plusieurs tirconstances; mais nous ne la donnerons pas moins tout entière pour suppléer, auunt qu'il dépendra de nous, à la mutilation de cette chanson. Deinde adhuc malitime certamen inter Almuctamam et fratrem tjus Alfagib videtur exortum, usque ad belum peragendum perductum. Alfagib autem convenit se cum comite Berengario, et comite Cardaviese et cum fratre comitis Urgelensis, et cum potestatibus, videlicet Usason, et Impurdanieasi, et Reciencust, sique Carcassonensi, habuitque cum eis consilium hujusmodi, quod omnes isti ve-virent pariter cum Alfagib et obsiderent supradictum castrum Almanara : quod Matim ita factum fuit. Inito ibi (in castro Tamariz) et habito inter se consilio, Alnuctamam praecipiebat Roderico, ut dimitaret contra hostes, qui obsidebant castrum Almanara. Cui ille respondit: Melius est, quod tu des ei censum suum, et quiescat expugnare castrum, quam infre certamen cum eo, quia in maxima multitedine hominum venit. Hoc autem Almacumam libenter concessit. Rodericus autem ad comites praedictos et ad Alfagib statim Puntium misit, ut accepto suo censu, a praedicto castro discederent. Illi autem suis dictis adquiescere noluerunt, nec castra debellare desinierunt. Nuntius vero reversus ad Rodericum, retulit ei omnia que ab ets audierat. Rodericus autem commoto animo jussit omnes milites suos armare et virilites se ad bellum praeparare. Perrexit itaque cum exercitu suo usque ad illum locum, in quo aspexerunt se mutuo, comites scilicet et Alfagib et Rodericus Didaci. Magno autem impetu facto belligerantes et vociferantes utriusque partis direxerunt acies suas et inierunt bellum. Sed praedicti comites, simul cum Alfagib, verterunt continuo terga, et devicti ac confusi fugierunt a facie Roderici. Occisa est quippe maxima pars eorum, pauci nempe evaserunt : omnia eorum spolia et substantia in jure et in manu Roderici remanserunt. Comitem autem Berengarium, et milites suos secum duxit captos ad castrum Tamariz, ibique misit ees in manus de Almuctamam, post habitam et factam victoriam; dans Risco, *Ibidem*, p. xxi.

- (2) La Chronique latine que nous avons déjà si souvent citée, donne des renseignements fort détaillés sur cet Alfagib : Ille autem, de regno Castellae exiens, ad Caesaraugustam venit, regnante in ea tunc Almuctamir. Qui mortuus fuit Caesaraugusta, regnumque ejus divisum est inter duos eiusdem filios, Almuctamam videlicet et Alfagib. Almuctamam autem regnavit in Caesaraugusta; Alfagib vero frater ejus in Denia. Iste vero Almuctamam multum diligebat Rodericum, et praeposuit, et exaltavit eum super regnum suum, et super omnem terram suam, utens in omnibus consilio ejus. Dirum autem et saevissimum malitiae certamen exortum videtur inter Almaciamam et fratrem ejus Alfagib, ita quod statuerunt locum et diem, in quo debellarent inter se.
- (3) Cette mention toute gratuite desennemis de Lérida, parmi les troupes que le Cid vainquit à Temariz, nous ferait croire que cette chanson fut composée pour le peuple de Lérida.

Caesaraugustae obsidebant castrum , quod adhuc Mauri vocant Almenarum ; quos rogat victor sibi dari locum , mit(t)ere victum.

Cumque precanti cedere nequirent, nec transeundi facultatem darent, subito mandat ut sui se arment, cito ne tardent.

Primus et ipse indutus lorica, nec meliorem homo vidit illa; romphaea cinctus, auro fabrefacta, manu magistra,

Accipit hastam mirifice factam, nobilis silvae fraxino dolatam, quam ferro forti fecerat limatam, cupide rectam.

Clypeum gestat brachio sinistro, qui totus erat figuratus auro; in quo depictus ferus erat draco, lucido modo.

Caput munivit galeam (l. galea) fulgenti quam decoravit laminis argenti faber, et opus aptavit electri giro circinni.

Equum ascendit quem trans mare vexit barbarus quidam, nec ne com(m)utavit aureis mille; qui plus vento currit,

plus cervoi (l. cervo) sallit.

Talibus armis ornatus et equo,
Paris vel Hector melioris (l. meliores) illo
nunquam fuerunt in trojano bello,
sunt neque modo.

Tunc deprecatur (Le reste manque.)

## LÉGENDES

DE

## PILATE ET DE JUDAS ISCHARIOTE.

Il n'est point de chant historique où tous les caractères de la présie populaire soient plus marqués que dans les légendes qui amusaient si utilement les loisirs de nos pères. Nous ne parlons pas ici de ces historiettes morales qui ne s'adressaient qu'à l'esprit pratique du peuple, et amenaient, le plus naturellement possible, une règle de conduite vulgaire. Sans doute leur popularité était grande : peut-être un peu par souvenance des paraboles de l'Évangile, elles étaient devenues une illustration si nécessaire des préceptes moraux que les prédicateurs se piquaient d'émulation avec les jongleurs et en racontaient gravement en chaire (1); mais personne n'avait la bonhomie d'y

(i) On en faisait même des collections à leage des prédicateurs, tels que le Prompmerium exemplorum de Herolt, et le Summa praedicantium de Johannes de Romyard; voyez aussi le Disciplina clericalis de Petrus Alfonsi, le Gesta Romenorum moralisé et toutes les versions du Roman des Set-Sages. Heroit dit, dans le proloque du recueil que nous citions tout à l'heure, que saint Dominique abundabat zemplis et l'on sait par Vincent de Beauvais que les prédicateurs racontaient et chaire jusqu'aux fables d'Ésope; Speculum historiale, l. 1v, ch. 8, fol. 31, ro, dl. de Venise, 1591. Les écrivains qu'

n'étaient pas purement moraux, reconnaissaient également l'heureuse influence de cet usage; ainsi, par exemple, on lit au commencement de Haveloc le Danois:

> Volenters deveroit l'om oir et reconter et retenir Les nobles fes as anciens, et les prouesces, et les biens; Essamples prendre et remembrer, pur les francs homes amender.

i l'heure, que saint Dominique abundabat exemplis et l'on sait par Vincent de Beuvais que les prédicateurs racontaient a chaire jusqu'aux fables d'Ésope; Speculum Aistoriale, L. 17, ch. 8, fol. 31, ro, id. de Venise, 1591. Les écrivains qui liber, fol. K, 8, éd. de Bâle, 1542.

croire; on les prenait pour de véritables fables (1). Ces petites fictions dramatiques n'avaient rien de national ni même d'européen; le plus souvent les Juiss les apportaient toutes faites de l'Orient (2), où l'imagination plus timide et plus songeuse que chez les peuples parmi lesquels la vie sociale s'est développée avec ses nécessités de courage et d'esprit positif, se complatt dans le sens toujours un peu mystérieux des apologues. Nous parlons de ces légendes religieuses dont la vraie signification se voile pour la myopie d'une crédulité trop simple et pour les aveuglements d'un philosophisme étroit, mais où l'on retrouve, quand on sait les comprendre, toute l'intelligence, nous dirons même toute la foi des premiers siècles chrétiens.

Considérer les légendes comme des œuvres de l'imagination populaire, ce n'est point attenter à la vénération que de pieuses superstitions leur accordent encore. Si le poëte qui compose des ouvrages individuels produit facilement des fictions, un peuple entier ne saurait imaginer que des vérités : car il n'y a ni basard ni caprice dans ses créations; ses sentiments tiennent à sa civilisation et ses idées à son histoire. Telle est la cause du grand intérêt qui s'attache aux fables purement mythologiques, lor même qu'elles appartiennent assez complètement au passé pour ne plus nous paraître que ridicules. Sous cette forme antipathique à notre raison, il se cache une idée digne de toute notre sollicitude, parce que l'esprit de son temps s'y est réfléchi comme dans ces miroirs qui concentrent les rayons lumineux. Il en est ainsi de ces légendes d'une simplicité presque puérile, dont les détails, dénués de tout intérêt, se reproduiraient vingt

même habituellement les fables des Exemples; Ensiemple dans l'Arcipreste de la Hita, Bispel dans Bonner, Exemplum dans le recueil de Herelt (Discipulus), imprimé en 1480.

<sup>(2)</sup> Une foule de ces histoires, qui devinrent si populaires pendant le moyen age, sont empruntées, comme on sait, aux lables de Bidpaï, au Mischle Sandabar, à du Romans des Sept-Sages.

<sup>(1)</sup> Pendant le moyen age on appelait l'Hitopadesa, au Pantschatentra, etc.; voyer l'Essai sur les fables indiennes, par Loiseleur Deslonchamps, l'Einleitung de M. Koller, en tête du Romans des Sept-Sages et le Literarhistorische Vorbemerkungen über die orientalischen Bearbeitungen der Sieben weisen Meister, qui M. Sengelmann a mis en tête de sa traduction allemande de la version hébraique

his sous nos yeux sans éveiller notre attention : malgré cette insignifiance apparente, elles contiennent nécessairement quelpue idée générale et profonde, puisqu'elles nous sont parvenues à travers une longue suite de générations.

L'intelligence des légendes pieuses importe donc à la philosophie de l'instoire presque autant qu'à l'histoire de la poésie; nais elles ont malheureusement des origines trop diverses et rop multiples pour se laisser ramener à cette unité systématique que l'on déclare volontiers le dernier mot de la science quand on ne sait que la moitié des choses. Dans un respect bien peu éclairé, des croyants timorés, de jour en jour plus rares, les acceptent naïvement pour des histoires authentiques, que les sentiments trop vifs ont pu embellir de certains ornements, mais en conservant toujours la pureté de la tradition et la vérité des faits. A l'extrémité opposée, de prétendus penseurs dénient loute base historique aux faits légendaires : ce n'est pour eux pu'une spirituelle traduction de quelque idée trop simple ou trop grossière pour être laissée sans voile. Ils reconnaissent à priori qu'au berceau des peuples, au moment où les croyances religieuses s'élaborent, les subtilités du bel-esprit ont plus de rie et de puissance que les continuelles exagérations de la peur et de l'espérance. Ce n'est pas assez pour ces esprits forts de prendre, comme Dupuis, les aveugles crédulités d'un peupleenfant pour un système complet d'astronomie; si jamais la vérité ose être aussi ingénieuse qu'une œuvre de l'imagination, si la mémoire de l'Humanité n'est pas aussi passive qu'une presse ithographique qui reproduit invariablement la même image usqu'à ce que les contours s'en soient effacés et que le dessin uit entièrement disparu, ils accusent la légende d'être en flagrant délit de sirtion, et en concluent l'impossibilité radicale de ous les faits qu'elle atteste. La caricature de ce système de ritique a abouti aux savantes négations du docteur Strauss et cette autre élucubration d'une logique bouffonne, où il est invinciblement démontré que Napoléon est un mythe ingérnies qui n'a jamais eu d'existence historique.

La plus simple réflexion eût cependant suffi pour l'apprendre ces explications absolues ne sauraient convenir à tous les p riodes de l'histoire des légendes. D'abord, on croit naïvement sans examen à tous les contes dévots; on admet, comme aut rité suffisante, tous les commerages de la tradition, et l'é répète niaisement des faits impossibles que l'on veut rend plus vénérables par un surcroît d'impossibilités : c'est l'âge la foi brute et d'un merveilleux qui ne transige ni avec les ex gences de la raison ni avec les lumières de l'expérience. Bient l'esprit critique s'éveille, tout en gardant le même respect poi les faits, on les complète; on imagine des suppositions histo riques qui donnent une sorte d'explication à des prodiges pa trop incroyables, et on les affirme comme des faits aussi avére que les autres. Puis enfin le scepticisme s'attaque à la croyanc elle-même; il rejette toutes les circonstances qui ne lui sembler pas suffisamment prosaïques, et prend des événements réel pour de pures idées dont il cherche à perfectionner l'expressio par de nouvelles allégories. L'histoire devient l'enveloppe d'u mythe, et l'on finit, à force d'esprit, par prêter un sens occult et symbolique aux récits sans arrière-pensée d'un témoin oculaire.

Sans doute, cependant, certains détails des légendes n doivent pas être entendus dans un sens littéral; ce sont de métaphores en action où l'imagination exprime des faits réel avec toutes les couleurs de la poésie. Ainsi, dans ces fers de captifs qui se détachaient d'eux-mêmes devant saint Médard on reconnaît aisément son empressement à racheter les prison niers. Le zèle infatigable de saint Martin à détruire l'idolâtris fait tomber le feu du ciel sur les temples des faux dieux. Si, une croix et une hache à la main, saint Gall porte les idées chrétiennes jusque dans la solitude des forêts, le biographe raconte

dans son style figuré qu'il faisait fuir les animaux sauvages devant le signe de la croix. Le peuple compare la pureté de l'ame des vierges à la blancheur des colombes, et une imagination plus hardie fait voler l'âme de sainte Eulalie au ciel sous la forme d'une blanche colombe (1). Que dans les ardeurs d'une charité puissante quelques saints soient parvenus à soulager les malheurs que les invasions entraînent après elles, la reconnaissance du peuple se plaît à répéter qu'ils ont arrêté les Barbares (2). Il n'est pas de poésies profanes qui n'abondent en pareilles hardiesses de langage; mais il n'en est pas moins souvent bien périlleux de venir après une longue suite de siècles distinguer les métaphores du poëte des récits candides de l'historien. Pour que la vie d'un Saint soit devenue le centre d'une tradition populaire, il a fallu qu'un grand renom de sainteté et la némoire de faits merveilleux prédisposassent à accueillir favorablement de nouvelles merveilles, et la critique la plus perspicace ne peut dire avec certitude où cessent les données de la biographie et où les embellissements de la poésie commencent.

Ces modifications poétiques, dont la pensée première est l'ortement de la forme, ne sont pas même les seules que l'on doive econnaître. Peut-être, dans les temps où la foi est active et puissante, n'est-il pas un seul événement dont le peuple ait gardé a mémoire qui ne se soit insensiblement subordonné aux royances, et n'ait fini par en devenir comme une conséquence nécessaire. On ne croirait pas alors comprendre l'histoire si les iens qui la rattachent à la religion ne semblaient pas évidents

(1) In figure de colomb volat a ciel it le cantique roman publié dans l'Elo-ensia, p. 6. Prudentius, Περι στερανον, ymn. 1x, v. 161, avait déjà dit:

Emicst inde columba repens; Martyris os, nive candidior, Visa relinquere et astra sequi: Spiritus hic erat Eulaliae, Lacteolus, celer, innocuus.

oyez aussi Acla Sanctorum, XIII janv., 764; III fév., p. 353; XV mars, p. 391;

etc. Les anciens disaient déjà qu'au moment de la mort l'âme s'envolait comme un songe :

Ψυχη δ'ήυτ' όνειρος άποπταμενη πεποτη-[ται. Odyssée, l. x1, v. 222.

(2) Aussi ce miracle s'est-il souvent renouvelé; on l'attribue également à sainte Geneviève, au pape saint Léon, à saint Germain le Breton, etc. à toutes les intelligences, et chaoun les conçoit à sa guist, grossièrement matériels ou purement providentiels, suivant la nature et les habitudes de sa pensée. Telle est la cause de cette variété de traditions, qui paraît si mal à propos, à quelque écrivains prévenus, un témoignage involontaire de l'incertitude des faits. Cette conséquence inintelligente n'aboutiraità rien moins qu'à un scepticisme universel : car les événements les plus étroitement liés avec la religion préoccupent davantage les imaginations, et sont par cela même soumis à des modifications plus diverses. Dans les premiers siècles du christianisme, les quatre évangiles authentiques ne pouvaient suffire à l'avidité de connaître tout ce qui se rattachait au passage du Christ sur la terre. D'innombrables traditions, attribuées aux témoins les plus dignes de confiance, conservaient pieusement le prétendu souvenir d'actions incrovables et de paroles sans importance (1) Les moindres circonstances de la Passion surtout étaient recueillies avec une vénération superstitieuse, et l'on se plaisait à prêter un caractère mythique à des objets matériels, complètement indifférents en eux-mêmes. On regardait le bois de la croix comme sanctifié depuis longtemps par les mystères de l'Ancien-Testament. C'était l'arbre de la science dont les fruit avaient causé la désobéissance de notre premier père: Jéthre y avait coupé le bâton qui mettait à l'épreuve les prétendants à la main de sa fille, et Aaron la baguette merveilleuse avec la quelle il vainquit les magiciens de l'Égypte (2); c'était à sor tronc que Moise avait attaché le serpent dont la seule vue gue

<sup>(1)</sup> Il ne nous en reste plus que trois : le Protevongelium de saint Jacques, l'Évangile de l'Enfance ou de saint Thomas et l'Évangile de Nicodème, que l'on désigne aussi sous le non d'Actes de Pilate; mais nous en connaissons d'une manière certaine cinquante autres, attribués aux apotres et aux disciples qui devaient le mieux connaître la vie de Jésus-Christ : saint Pierre, saint Paul, saint Philippe, saint Mathias, saint Thaddée, saint Jac-

ques mineur, saint André, etc. Voye Fabricius, Codex apocryphus Novi-Tes tamenti, P. 1, p. 322°-335°.

<sup>(2)</sup> Dans sa prose sur la croix, str. vi Adam de Saint-Victor semble attribuer i même origine à la baguette de Moïse:

Non sunt nova sacramenta, nec recenter est invanta crucis haec religio: ista dulces aquas fecit; per hane silex aquas jecit, Moysi officio.

rissait les blessures des Hébreux, et tous les efforts de Salomon pour le faire entrer dans la construction de son temple étaient restés impuissants (1). Les trente deniers eux-mêmes, le prix du sang du juste, eurent une histoire légendaire que Gothofredus de Viterbe a respectueusement admise dans son Panthéon (2).

Denariis triginta Deum vendit Galilaeus, quos et apostolicus describit Bartholomaeus, unde prius veniant, quis fabricavit eos.

Fecerat hos nummos Ninus, rex Assyriorum, et fuit ex auro Thares fabricator eorum; cum quibus instituit rex ninivita forum.

Regia denariis fuit his impressa figura, rebus ut aeternis (3) exempla daret valitura, formaque sic fieret perpetuata sua.

Filius illius Thares, qui dicitur Abram, sustulit hos nummos post hoc cum conjuge Sara, quando, jubente Deo, transiit in Chanaan.

(1) Adelphus raconte ainsi cette tradition: Cum Adam moriturus esset, misit filium suum Seth ad angelum custodem paradysi, ut daret ei lignum scientiae boni et mali de arbore vitae in quo peccasset. Et angelus dedit sibi ramum. Et cum filius portasset ad patrem, ipse erat mortuus. Qui cum eum reperisset vita functum plantavit ra-num super sepulcrum patris. Et, decursis multis retre temporibus, cum Salomo aedi-ficaret templum Domini, abscisa fuit arborilla, quae non potuit ad aliquam templi partem coaptari : quare ponebatur super sumen pro transitu. Et postea venit regina 4e Saba cum donis et muneribus; videns loc lignum, pedibus transire noluit quia ognovit redemptorem mundi passurum in hec ligno.... Post multum autem temporis, Julaci, hoc lignum accipientes, projecerunt hocum putridum, ubi facta fuit piscina; in quam angelus descendit secundum tempos et movebat aquas piscinae, et sanalatur ibi qui primo ingressus erat, ut Mbetur Johannis cap. v. Et ibi remansit Musque tempus dominicae Passionis; dans Daniel, Thesaurus hymnologicus, t. 11,

(2) Nous avons préféré aux éditions de Hérold et de Pistor, le ms. de la B. R. 4898 = (XIVe siècle), P. XIII, fol. 75, ro; mais nous avons collationné notre texte sur le ms. 4894, et sur le ms. 4895, fol. 100, ro. col. 2; nous indiquons les variantes du premier par A, et celles du second par B. Un rhythme semblable a été employé pour l'épitaphe de Rollon, qui se treuve dans l'église Notre-Dame de Rouen: il y a également un vers pentamètre, précédé de deux vers hexamètres; mais au lieu d'être liés par des rimes finales, les hexamètres du premier tercet n'y ont que des rimes léomines;

Dux Normannorum, cunctorum norma bonorum, Rollo ferus, fortis, quem gena Nortmanica mortis invocat articulo, hoc jacet in tumulo.

Ipsi provideat tua sic clementia, Christe, ut semper videat, cum coefibus angelicis, te; filius atque Dei propitietur ei.

(3) A et B; il y a dans notre ms. ex emeris ou exemeris (d'έξεμεναι?), qui manque dans tous les glossaires que nous avons consultés. His nummis tunc emit agros a Jherichonitis (1); his etiam Joseph est emptus ab Ismahelitis (2); hos tenuit Pharao dives in aere suo (3).

Hosque, sibylla potens, habuit regina Nicaula, Austri regina, qui post Salamonis ab (4) aula, in templum nummos dat reverenter eos (5).

Quos Nabuchodonosor, templo prius exspoliato, detulit in Babylon, ubi, militis in solidatum (l. solidato), regibus in Saba dicimus esse datos.

Hos reges Saba, quos post nova stella vocavit, ferre Deo nummos Veterum scriptura notavit, cum tria tres socii dona tulere magi.

Angelicis monitis his regibus inde regressis, mittitur e coelis puero dignissima vestis; haec inconsutilis, mira colore fuit.

Hanc pater a coelis misit, non femina nevit; longa fit atque brevis, puero crescente recrevit, temporis aequevi stamine texta levi.

Dum jubet Herodes puerum pro morte requiri, mater eum timuit fugiens ad climata Nili; ducta metu mortis, virgo latebat ibi.

Tunc in ea crypta tria sunt haec dona relicta, aurum, thus, myrrha, vestisque Dei benedicta; pastores veniunt, ipsaque dona vehunt (6).

acheta des parfums pour embaumer son père.

- (4) Ad dans notre ms. et dans B.
- (5) It y a dans B à la place de ce vers : obtulit in templo dona mistica Deo,
- qu'il faut lire en transposant deux mots : obtulit in templo, mystica dons Dec.
- (6) La légende allemande dit que la Vierge les perdit dans sa fuite en Égypte.

<sup>(1)</sup> A et B écrivent Gerichonitis; la légende allemande suit plus fidèlement la Bible, elle dit qu'Abraham les donna à Ephron, pour le champ de Machpelah.

<sup>(2)</sup> Notre ms. et B ont par erreur Isra-

<sup>(3)</sup> La légende allemande l'explique en disant que les frères de Joseph s'en servirent pour payer le blé qu'ils allèrent chercher en Égypte, et ajoute que Joseph en

Vir fuit astrolog[ol]us qui dona relicta removit, omneque portentum Christi per sidera novit; Armenus patria, justus, honestus erat.

Tempore quo Christus docuit, tunc angelus isti dixit: Dona Dei redde quaecunque tulisti; munera sacra Dei restituantur ei!

Redditur haec tunica brevis in forma puerili; Jhesus ut induitur, modulo fit longa virili; vidit et obstupuit mens tremefacta viri.

Denarios triginta Deo quos inde tulerunt, in gazam templi, Jhesu mandante, dederunt; quos Judam pretio post habuisse ferunt.

Detulit hos Judas Scarioth; facta nece Christi, quos reicit, quia poenituit pro morte magistri, seque necans laqueo ventre crepat medio.

Tunc in agrum figuli nummos ter quinque dederunt, militibusque suis totidem pro parte tulerunt (1), quos vigiles tumuli nocte fuisse ferunt.

Forte putas, Lector, contraria me posuisse, dum nummos illos ex auro scribo fuisse, nam Liber argenti nomine gesta dedit.

Marcus ob argentum Dominum descripserat emptum, non auri dixit nummismata sive talentum; sed licet hoc taceat, non minus illud erat.

Mos fuit antiquis auri nomen variare atque per argentum diversa metalla vocare; hoc usu nunquam regula prisca caret.

Nosce quod hoc sanctus sic scripsit Bartholomaeus,

<sup>(1)</sup> B; il y a dans notre ms. et dans A: militibus pro parte suis totidemque tulerunt.

ejus ad Armenos sermo narratur hebraeus, qualiter est auro venditus ipse Deus.

Ergo, patente nota, solus negat hoc idiota, cujus habent vota non discere facta remota; lectores dociles pagina nostra vocat.

Tous les personnages qui avaient concouru activement au grand drame de la Passion, devinrent le sujet d'une légende en rapport avec le rôle qu'ils y avaient rempli. On prit plaisir à accumuler sur la mémoire de Judas tous les crimes qui pouvaient le rendre odieux (1); on en fit un lache ingrat, un meurtrier, un voleur, un parricide et le mari de sa propre mère. Il y a là certainement, sinon un souvenir encore vivant d'Œdipe, au moins un reste

(i) Dans son hymne Ad lotionem pedum in coena Domini, Flavius va jusq'à l'appeler, str. vii:

Trux lupe, Juda pessime.

Peut-être même est-il la cause première de la réputation de perfidie et de méchanceté qu'on avait faite aux rouges pendant le moyen âge. Pour première règle de conduite le roi recommande à Ruodlieb, dans le poëme de ce nom:

Non tibi sit rufus unquam specialis amicus. Fragment 111, v. 452,

et on lit dans le poëme sur Gerbert, publié dans l'Anzeiger, pour 1833, col. 188:

Silvas linquentem, post hacc scholas repetentem Doctor derisit: Rufus es, hinc perfidus, inquit.

Ce jugement naturel du christianisme, sur le faux-disciple qui a livré le Christ à ses bourreaux, n'est cependant pas universel; on a prétendu que Judas était sauvé, et l'on est allé jusqu'à rechercher pieusement ses reliques; voyez Goezius, De cultu Judae proditoris, Lubeck, 1713, in-40. Mais nous sommes tenté de ne croire à une semblable opinion aucune autre base que des faits mal observés ou mal compris; la sincérité de son sepentir est elle-même fort suspecte:

Ne de Judas n'alad-il issi, veritez est que son seigneur vendi; mais ne l'osat unkes crier merci, a un seu pur duel se pendi. Roman des romans, Str. CCXLI. Il eut l'orgueil de ne pas demander pardon de son crime ou désespéra de la bonté de Dieu, et ces deux sentiments sont aussi opposés que possible aux vertus et aux devoirs d'un chrétien. On aura sans doute considéré Judas comme l'agent nécessaire de la Passion qui a sauvé le monde, ou l'on se sera pris pour ses souffrances d'une pitté beaucoup plus humaine que chrétienne. Telle est la cause de cette exclamation que nous trouvons dans une hymne qui semble avoir servi au culte:

O du armer Judas,
was hastu getan
dass du unsern herren
also verraten hast?
Des mustu in der helle
immer leiden pein;
Lucifers geselle
mustu ewig seln. — Kyrieleison.

Dans Rambach, Luthers Verdienst um den Kirchengesang, p. 113.

A la vérité, ainsi que l'a dit M. Didron, Iconographie chrétienne, p. 160-166. quelques peintures le représentent avec un nimbe, mais on sait que Satan lui-même était quelquesois nimbé, et, si, comme l'ont cru plusieurs écrivains ecclésiastiques (saint Irénée, saint Épiphane et Théodrète), un évangile lui sut réellement attribut, il était contraire au christianisme, et son autorité n'a pu être admise que par une secte aussi hostile aux enseignements du Christ, que celle des Caïnites.

des croyances du paganisme à la fatalité qui doit être fort ancien: car Judas ne connaît ni son père ni sa mère, et ce sont les précautions par lesquelles on veut le faire échapper à sa destinée qui en préparent l'accomplissement (1). Cependant cette légende est tout à fait contraire à un passage de l'Évangile de l'Enfance (2), qui était déjà devenu populaire à une époque fort reculée (3), et nous n'en connaissons aucune trace, même dans le XII° siècle (4); mais, comme nous en donnerons bientôt une nouvelle preuve, des traditions contraires n'étaient nullement incompatibles, et celle que l'on va lire avait déjà cours dans le XIII° siècle, en Allemagne et en Italie (5). Malgré la recherche de sa forme, elle était incontestablement destinée au peuple (6), et il n'est peut-être pas de pays en Europe où elle ne se trouve dans des manuscrits dont l'écriture remonte au XIV° siècle (7).

- (4) Dans le Gregorius uf dem Steine, de Hartmann von Der Aue, dont l'inspiration est toute chrétienne, le fils et la mère connaissent les liens qui les unissent.
- (2) Alia ibidem mulier degebat, cujus filius a Satana vexabatur. Hic, Judas nomine, quotiescunque Satanas iste illum corripiebat, quosvis praesentes dentibus appetebat, ac, si neminem juxta se inveniret, suas ipse manus et caetera membra morsu vexabat. Audiens ergo mater hujus miseri famam divae Mariae et filii ejus Jesu, surrexit propere, ac filium suum Judam in ulnas sublatum ad dominam Mariam detulit. Interim Jacobus et Joses commodum Dominum Jesum infantem abduxerant, ut cum caeteris infantibus colluderent, ac domo egressi consederant, et cum illis Dominus Jesus. Accedebat vero Judas obsessus, et ad dextram Jesu assidens, cum agitaret eum pro consuctudine sua Satanas, dentibus Dominum Jesum appetebat, et quoniam attingere non poterat, latus ipsius dextrum percutiebat, ita ut Jesus ploraret. Eademque hora fugiens exivit ex puero isto Satanas, cani rabido similis. Hic autem puer, qui Jesum percussit, et ex quo Salanas sub forma canis exivit, fuit Judas Ischariotes, qui illum Judaeis prodidit; et idem ejus latus, in

quo percusserat illum Judas, Judaei lancea. confixerunt; ch. xxxv.

- (3) On l'attribue à saint Thomas, et il en est déjà question dans saint Irénée, saint Épiphane, Origène et Eusèbe, *Historia*ecclestastica, l. 111, ch. 25.
- (4) Leyser a cité dans son Historia poetarum et poematum medii acci, p. 2125, un poème sur Judas, conservé à la Bibliothèque de Helmstadt, et qui commence par ce vers:

Canctorum veterum placuere poemats multum; mais il est anonyme et l'âge du ms. le lui faisait croire du XVe siècle.

- (5) Le ms. du poëme que l'on va lire est à la Bibliothèque de Munich, et l'écriture a les caractères ordinaires du XIIIe siècle; Jacobus a Voragine, qui naquit en 1230 et mourut, archevêque de Gènes, en 1238, avait aussi déjà recueilli ces traditions dans le ch. xiv du Legenda aurea, qu'il a consacré à l'apoère saint Mathias.
- (6) L'auteur du poëme le dit lui-même, v. 5, dans des termes qui ne laissent pas le moindre doute :
- Et me, si quis amet, legat et per compita clamet.
- (7) Nous citerons sculement ceux de la B. R. nos 4895, 4895 s, et fonds de Saint-Germain latin, no 376.

### Légende de Judas Iscariote (1).

Dicta vetusta patrum jam deseruere theatrum Et nova succedunt, quae prisca poemata laedunt:

(1) Publice par M. Mone, Anzeiger für teuschen Vorzeit, 1838, col. 532. La rime porte constamment sur deux syllabes, et l'on reconnaît sans peine d'autres recherches de forme qui, maigré le vers que nous citions tout-à-l'heure, ne permettent pas de regarder ce poëme comme appartenant à la poésie populaire proprement dite : mais l'auteur s'est borné à exprimer de son mieux une tradition qu'il acceptait tout entière et reproduisait sans la moindre innovation. Si M. Mone avait cédé à une tentation bien commune, en vieillissant son manuscrit de quelques années, nous croirions même que ce petit poëme n'est qu'une élaboration du récit de Jacobus a Voragine. Non seulement toutes les circonstances sont identiques, mais on y retrouve également des formes insolites et des mots détournés de leur signification habituelle. Voici la version du crédule légendaire : Legitur autem in quadam historia licet apocrypha, quod fuit quidam vir in Jesusalem nomine Ruben, qui alio no-mine dictus est Simon, de tribu Dan vel, secundum Hieronymum, de tribu Ysaschar; qui habuit uxorem, quae Cyberea nuncupata est. Quadam igitur necte, cum sibi mutuo debitum exsolvissent, Cyborea obdormiens somnium vidit, quod perterrita cum gemitibus et suspiriis viro suo retulit dicens: Videbatur mihi, quod filium flagitiosum parerem, qui totius gentis nostrae causa perditionis existeret. Cui Ruben: Nefariam rem, inquit, nec relatu dignam profaris et spiritu, ceu puto, phytonico raperis. Cui illa: Si me concepisse sensero et filium peperero, absque dubio non spiritus phytonicus exstitit, sed revelatio certa fuit. Procedente igitur tempore, cum filium peperisset, parentes plurimum timuerunt, et quid de eo facerent, cogitare coeperunt; cumque filium abhorrerent occidere, nec vellent destructorem sui generis enutrire, ipsum in fiscella positum mari exponunt, quem (l. quam?) marini fluctus ad insulam propulerunt, quae Scarioth dicitur. Ab illa

igitur insula Judas Scarioles appellatus est. Regina autem filius loci carens liberis ad littus maris causa spatiandi processit et fiscellam a marinis fluctibus jactari videns, ipsam aperiri praecepit: inveniensque ibi puerum elegantis formae, suspirans ait: O si solatiis tantae sublevarer sobolis, ne regni mei privarer successore! Puerum igitur secreto nutriri fecit et se gravidam simulavit; tandem se filium peperisse men-titur et per totum regnum fama haec celebris divulgatur. Princeps pro suscepta sobole vehementer exsultat, et ingenti gaudio plebs laetatur. Ipsum igitar secundum magnificentiam regiam educari fecit; non post multum vero temporis regina de rege concepit, et suo tempore filium parturivit. Cum autem pueri aliquantulum jam crevissent, ad invicem saepius colludebant, et puerum regium Judas crebris molestiis, et injuriis molestabat, et ad fletum saepius provocabat. Regina autem hoc moleste ferens, et Judam ad se non pertinere sciens ipsum crebrius verberavit. Sed nec sic a molestia pueri desistebat. Tandem res panditur, et Judas non verus reginae filius, sed inventus, aperitur. Quod Judas ut comperit, vehementer erubuit et fratrem suum putativum, filium regis, latenter occidit. Ob hoc capitalem sententiam timens, cum tributariis in Jerusalem aufugit seque curiae Pilati tunc praesidis, mancipavit, et (quoniam res similes sibi sunt habites) Pilatus Judam suis moribus invenit congruere, et ideo coepit ipsum valde carum habere. Universae igitur curiae Pilati Judas praeficitur, et ad ejus nutum omnia disponuntur. Quadam igitur die, Pilatus de palatio suo in quoddam pomoerium aspiciens, illorum pomorum tanto desiderio captus est, ut pene deficere videretur. Erat autem illud pomoerium Ruben, patris Judae; sed nec Judas patrem neque Ruben filium agnoscebat, quia et Ruben ipsum [his] marinis fluctibus periisse putabat, et Judas, quis pater aut quae patria sua fuerit, penitus ignorabat.

# Ergo novis quaedam placet ut nova versibus edam, Quae discant multi novitatis stemmate culti,

Pilatus itaque accersito Juda(e) ait: Tanto illorum fructuum captus sum desiderio, pod, si his frustratus fuero, spiritum exhalabo. Concitus igitur Judas in pomoerium insiliit et velocius mala carpit. Interea Ruben venit et Judam mala sua tarpentem invenit. Fortiter igitur ambo contendunt et jurgia superaddunt; post urgia surgunt ad verbera et mutuis se njuriis affecerunt. Tandem Judas Ruben in a parte, qua cervix collo connectitur, spide percussit, pariter et occidit. Poma gitur sustulit et Pilato, quid acciderit, marravit. Jam die inclinante et nocte uperveniente, Ruben mortuus invenitur it subitanea morte praeventus esse putatur. func Pilatus omnes facultates Ruben Julae traddidit et Cyboream, uxorem Ruben, onjugem Judae dedit. Quadam igitur die lum Cyborea graviter suspiraret et Judas, ir ejus, quid haberet, diligenter interroaret, illa respondit : Heu! infelicissima um omnium feminarum, quia infantulum neum marinis fluctibus immersi et virum neum morte praeventum inveni, sed et lolori misere Pilatus addidit dolorem, qui ne moestissimam nuptui tradidit et inviissimam tibi in conjugem copulavit. Cumue illa omnia de infantulo enarrasset, et udas illa quae sibi acciderant, retulisset, oventum est, quod Judas matrem suam 1 uxore duxerit et patrem suum occiderit. 'oenitentia igitur ductus, suadente Cyboea, Dominum nostrum Jesum Christum dit et suorum delictorum veniam imploavit. Hucusque in praedicta historia aporypha legitur; quae utrum recitanda sit, ctoris arbitrio relinquatur, licet sit potius elinquenda quam asserenda. Dominus auem suum eum fecit discipulum et de disipulo in suum elegit apostolum, qui adeo ibi familiaris exstitit et dilectus, ut eum sceret suum procuratorem, quem postlodum pertulit suum proditorem. Portabat nim loculos, et ea, quae Christo daantur, furabatur. Dolens vero tempore ominicae Passionis, quod unguentum, uod trecentos denarios valebat, non fueat venditum, ut illos etiam denarios furaetur, abiit et Dominum trigenta denariis endidit, quorum unusquisque valebat deem denarios usuales et damnum unguenti enariorum recompensavit; vel, ut quidam aiunt, omnium, quae pro Christo dabantur, decimam partem furabatur, et ideo pro decima parte, quam in unquento amiserat, scilicet pro triginta denariis, Dominum vendidit. Quos tamen, poenitentia ductus, retulit et abiens laqueo se suspendit, et suspensus crepuit medius et diffusa sunt omnia viscera ejus; p. 184-186, éd. de M. Grasse. La Vie qui se trouve dans le ms. 4895a, fol. cxx, vo, col. 1, semble aussi tirée de la Légende dorée, puisqu'il n'y a d'autres différences que des retran-chements insignifiants. Elle commence ainsi : Fuit in diebus Herodis regis, Pylato praeside, vir in Judaea, Ruben nomine, ex. tribu Juda, qui noctis in tempesta(te), legalibus uxoris suae Cyboreae alligabatur amplexibus; et on lit à la fin, Ibidem, col. 2: Et triginta Dominum vendidit argenteis. Videns autem quia innocentem condemnaverat, projecto in templo sanguinis pretio, laqueo se suspendit et medius crepuit. L'histoire que Abraham a Sancta-Clara publia en 1687, sous le titre de Judas der Erzschelm (Judas l'archi-.coquin), est au contraire plus développée, et il y a des variantes notables; ainsi Ruben et sa femme vivent en fort mauvaise intelligence; c'est même pour cela das sie einen solchen Unfiath gezouget; Judas revient à pied de l'île Scharioth, et Ruben le provoque mit schmahlichen Schelm-und Diebestitul. Il existe aussi en suédois une Vie populaire de Judas, dont nous connaissons une édition de 1833, qui a été traduite en allemand dans le Neues Jahrbuch der berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache und Allerthumskunde, t. VI, p. 144. Malgré la grande ressemblance, nous avons presque dit l'identité des faits, elle s'appuie très-certainement sur une tradition différente : Ruben y est de la tribu d'Isaschar, sa femme s'appelle Libora, la reine donne à son fils le nom de Judas, parce qu'elle se doute bien qu'il vient de la Judée, et Judas tue son père sans aucune provocation. Quant à la version du vieux Passional allemand, dont les ms. remontent au XIVe siècle, nous la croirions volontiers une élaboration de la Légende dorée; la mère de Judas s'y appelle Cyborea; le changement de terminaison des noms propres, suivant le cas où ils se Et me, si quis amet, legat et per compita clamet.
Orbi multimodis dum jus constaret Herodis.
Nec non Pilato florente viro scelerato,
Scripta ferunt nuda de claro semine Juda
Mundo prolatum quemdam Ruben vocitatum.
Uxor erat grata cui, tunc Cyboraea vocata.
Confert tranquilla nox; illi jungitur illa
Digno jure thori; pactum famulatur amori;
Oscula congeminant; in amoris vota propinant,
Taedarumque Deo ludendo vacant hyminaeo (l. hymenaec

Res ea finitur solito, postremo venitur Ad somnum laete; foverunt membra quiete, Pausant. Interea videt in somnis Cyboraea Acriter ardentem faculam de se venientem, Quae surgens omni flammas immitteret orbi. Somnia sunt varia, risi quae dat vera sophia Cum monitis justis, patribus velut ante vetustis; Caetera qui curant, sub sollicitudine durant.

Post expergecta (1) gemit intra viscera secta
Justicio tristi, quod somno venerat isti.
Audit ut hos gemitus, stupet admirando maritus:
« Cur doleas aperi, » moestae dixit mulieri;
« Dic, age, si memor es, quo turbine turbida plores. »
Uxor ait: « Quando thalami famulamine blando

trouvent (Judas, Judae, Judam, Crist, Christo, Christum), indique évidemment une source latine, et on lit au commencement:

Man liset an einem buche,
Dar uz lehs ouch zu dute las
daz da zu Dherusalem was
Ein man, Ruben der hlez,
der an daz geslechte stiez,
Das da heiset Yaschar.
Das alte Passional, p. 352, col. 2,
6d. de M. Hahn.

L'analogie de la fin nous semble encore plus significative; Jacobus a Voragine avait dit: In aere etiam interiit, ut qui angelos in coelo et homines in terra offenderat, ab angelorum et hominum regione separaretur et in aere cum daemonibus sociaretur, et

la Passional répète en insistant encore se cette singulière idée :

Er solde ouch hangen in der luft Zuschen himel und erde; wande er vil unwerde Mit aller sunden schimele sich von dem himele Unde von der erden lute schlet, do er den gotes sun verriet: Des solde er dulden diesen pin unde zuschen himel unde erden sin Mit den vil abelen gelaten, die im da solden leisten Mit ewenclicher marterat, awas er uf si geborget hat.

Ibidem, p. 318, col. 1-2.

(i) Probablement il faut lire experrects cette forme régulière d'Expergo ne s trouve pas dans du Cange. Nos simul absque malis sociaret taeda jugalis,
Tristitiae moles parienda mihi mala proles
Editur in somnis, qualisparitura sit omnis
Vis nostrae gentis; aut fallor imagine mentis
Aut somnis vanis, aut fallitur alvus inanis. »
Ruben miratur, timet interiusque gravatur,
Attonitus super his quae lingua monet mulieris;
Inquit: «Digesta per te mihi sunt inhonesta
Nec fari digna, cum sint portenta maligna.
Saevi rumores perturbant undique mores,
Et mentes pleve (l. plenae?) stabunt formidine poenae
Verbaque credentur vix cum miranda videntur.
Nescio quo raperis, vel qua levitate moveris,
Mira mihi faris, Phytone (1) furens agitaris. »

Femina cui jurat: « Haec visio vera figurat,
Quam miro more vidi sopita sopore. »

Menses praedixit, partusque diem sibi dixit;
Vitae pressuram simul edocet esse futuram.
« Jam tibi detecto videas hoc ordine recto;
Qui modo nascetur, a quo fax egredietur
Totius sceleris; non, examinate, moreris
Mundo prolatum praetaxa (l. praetacta) morte reatum,
Ne per sentinam vitii nostram peregrinam
Efficiat gentem proprio sub jure virentem:
Praevisis telis fis tutior absque querelis. »

Decurrente rota lunari, tempora mota Jam defluxere; mensesque, dies rediere, In quibus impletur partus qui certus habetur.

rité quelques autres exemples dans les écrivains du moyen âge (voyez du Cange, t. V, p. 237, col. 3 et p. 828, col. 3), mais le sens est devenu tout à fait différent : il ne s'agit plus de l'esprit de prophétie, mais d'un esprit de mensonge et d'erreur.

<sup>(1)</sup> On lit également dans la Légende lorée: Spiritu, ceu puto, phytonico rapeis, et cette analogie porte à croire que le oëte a copié le sermonnaire: car non eulement la forme ancienne Pythone, ythonico, est corrompue par la même ransposition du m, dont on trouve à la vé-

Dum partu premitur mulier, moerore feritur; Sed, fuso nato, gaudet moerore fugato, In mundum natus quod tunc venit sibi natus; Verum propterea gaudere nequit Cyboraea: Nam gignit de se prolem quam vellet abesse.

Hora venit moesta, prodit genitura molesta;
Vir gemit et plangit, et eum dolor intimus angit.
Inter plangendum dubitat quid ei sit agendum;
Aestimat ingratum naturae perdere natum,
Aut enutriri crimen quo constat oriri.
Praevalet impietas pietati, debilis aetas
Non alitur pueri, vir consentit mulieri:
Tandem vimineae puer immissus Cyboraeae
Apte viscellae (l. fiscellae), fluctus datur inde procellae;
Est quasi privignus, nec matre nec est patre dignus
Per torvam mentem qui turbat utrumque parentem,

Ad Scarioth fluxit, de qua nomen sibi duxit Judas Scariothis, ut res sit congrua votis Atque rei nomen fluitat (l. fluitet), quia mortis ad omen (l Vitae contem(p)tor mala forma suique perem(p)tor.

Insula dicta freti Scarioth, memoratio lethi Vero de more sonat ex interpretis ore. Tunc ibi regina residens veneranda Sabina Quadam nempe die, cum sol polit aethera die (2), Forte puellarum turba comitante suarum

et que Ischarioth était une abbréviatie d'Issachariothes.

Quidam notus homo quum exiret fornice, « Macu Virtute esto, inquit sententia dia Catonis. »

Horace, Satyrae, l. 1, sat. 11, v.3

<sup>(</sup>i) L'explication de ce passage se trouve deux vers plus bas; l'auteur dit qu'en hébreu Scarioth signifie memoratio lethi. La plupart des interprètes expliquent Ischariote par l'homme de Carioth: quelques-uns, comme Eusèbe et saint Jérôme, disent que Judas était de la tribu d'Exparam et natif du bourg d'Ischarioth; mais les autres le font nattre dans le bourg de Carioth qui appartenait à la tribu de Juda. On a cru aussi, comme nous le disions tout à l'houre, qu'il était de la tribu d'Issachar,

<sup>(2)</sup> Cette contraction de **Divine** ne : trouvait pas dans la bonne latinité, et le nouvelle édition de du Cange n'en cite as cun exemple dans le latin du moyen agmais les meilleurs écrivains avaient cot tracté **Divinus**:

Exit, ut est gratum, juxta flumen spatiatum; Cernit et infantem maris in rivo fluitantem.

Adcurrunt propere comites, libuitque videre Infantis vultum phoebaeo lumine cultum.

Sub specie pulchra retinet fraus saepe sepulchra: Forma tam clarum dum cernit quaelibet harum, Dicit, in hoc pelago regalis fertur imago. Praesentatur herae, praesentes asserruere:

« Hic, paucis horis, peregrinis fluxit ab oris Ad nostros passus, nobis hoc littore passus. »

Tunc regina potis fusis per viscera votis
Pannos scrutatur, parvi post os speculatur;
Cum perspexisset et ei totus placuisset,
Intulit: « O! tali jam perfruerer geniali,
Qui regno staret et post nos imperitaret! »
Hinc suadela datur, inventitus quod alatur,
Si maneat sterilis regina, quod hic sit herilis,
Jure fovens proceres, regni successor et haeres.

Mox hera prosequitur, proles inventa nutritur; fertur et expresse reginae filius esse; Id promulgatur per metas, ut gradiatur. Plebs et primates la tantur, ovantque penates. Rumor ut hoc vexit, revolutio temporis exit, Et mora curtatur, regina dehinc gravidatur, Certa dies sequitur, alvusque tumens aperitur Et fundit partum regali semine partum. Infantes aliti sunt ambo fomite miti Et parili cura, quamvis dispar genitura. Aetatis tenerae tunc ludos composuere, Judas exosus, puero puer impetuosus; Concitat indignus ad fletum nobile pignus, Obliquo more, vehementer et absque timore. Thema futurorum fuit hoc fatale malorum, Ignavum miti prohibent geminare periti,

Non in sede pari possunt de more locari.

Secum regina tractat: « Non est uterina
Illa mihi soboles; non hoc mihi, quod mea proles. »
Destitit infesto, jam dicitur in manifesto
Judas inventus; moeret temerata juventus,
Huncque pudor laedit, regem fratrem fore credit,
Odit, et ardenter adit, occiditque latenter,
Perque nefas tale timet exitium capitale.
Qui metuit mortem, variam quaerit sibi sortem
Qua vitam figat; mortis timor omne fatigat
Quod vivit mundo. Judas fugiebat, eundo
Admixtus genti solvenda tributa vehenti;
Ocius ut quibat profugus Jerosolymis ibat.
Ne paritas desit, Pilato varus (l. carus) adhaesit,
Par quia saepe pari laetatur consociari (1).

Curia Pilati capit et captat reprobati Judae conatus, miscent parilesque reatus; Si sors aequa dabit, compar cum compare stabit Atque pari forma vivunt simili quoque norma.

Pilati praeerit opibus Judas, ita quaerit Congruitas morum; levitas geminatur eorum; Ambo consimiles sibi sunt, ambo quia viles Mentis in obtutu: Judas regit omnia nutu Praesidis ad votum, subjectum fit sibi totum; Ut sibi magna paret, omnis sibi curia paret.

Ecce die quadam, velut illectus vetus Adam, Sic et Pilatus hortum quemdam speculatus Ac in eo fructus, horumque libidine ductus, Exspirare paene (l. pene) voluit pro turbine poenae (2). Vidit ab arce domus bona poma gerens bona pomus (3);

<sup>(1)</sup> Cette réflexion se trouve aussi, comme on l'a vu, dans la Légende dorée.

<sup>(2)</sup> Malgré notre correction, le vers est encore faux; la première syllabe de *Pene* 

est longue dans tous les poëtes du l temps.

<sup>(3)</sup> Ce vers, au moins inutile pour le semble avoir été ajouté par le copiste p

Fit planctura (1) malo, nec vivere quit sine malo. Mox accersivit Judam, quem fatus adivit : « Est prope nos hortus, quo fructus nobilis ortus; Hoc si frustrabor, labor ingruit et nece labor. » Inter terrena pulsat phantastica poena Mentes terrenas capientes res alienas: Sic flagrat praeses. Judas, minus ad mala deses, Insilit arbustis non motibus i(l)lico justis; Servi peccati quia sunt peccare parati, Incenduntque minis miseros furtisque rapinis.

Mente manuque mala convellit ab arbore mala; Illo carpente, Ruben, currendo repente, Fructus pomorum vult defensare suorum. Tunc altercantur, ibi viria (l. jurgia) multiplicantur, Se nimis irritant, dum non contendere vitant; Sed rapiens lapidem Judas furibundus ibidem In Ruben misit, os cum cervice relisit (2); Terrae prostratus qui post jacet examinatus. Mente minus placida sic Judas fit patricida (3).

re une sorte de pendant au jeu de mots vers suivant.

- (1) Ce mot manque dans la nouvelle édi-n de du Cange; si le c qui en fait un synome de Planctus était une faute de copiste, turait la même racine que le vieux-franis Planté et l'adjectif Plantureux : Le il devient au comble.
- 2) Ce verbe, dout nous ne connaissons s d'exemple dans la bonne latinité, était ployé par Ausone dans le sens de désapouver, rejeler:

)nae firmata probant aut infirmata relidunt.

Épitre xxv, v. 42.

rtunatus lui donnait la signification de pousser, renvoyer le son, dans ce pasre si souvent cité de la Lettre qui préle le premier livre de ses Poëmes : Sola pe bombicans barbaros leudos barpa idebat; mais Prudentius s'est servi pluurs fois de Relisus dans le sens de brisé e notre poëme semble donner aussi à . ligit :

Conjiciunt alii fragiles, inque ora tabellas frangunt: relisa fronte lignum dissilit.

Περι στεφανον, Poëme IX, v. 47.

(3) La version du Mystère de la Passion rend Judas bien plus coupable: RUBEN.

Sire, d'est bien mal faict d'abatre Mon arbre par si grant oultraige. JUDAS.

Tais toy, car s'il y a dommaige Tu en seras desdommagé.

RUBEN.

Quant vostre saoul enssiez mengé Quant vostre saon cassez menge Du tout le fruit de l'arbre prins; de moi n'eussiez esté reprins; Mais pensez que trop me deplaist de rompre l'arbre tel qu'il est Sans besoing qu'il en soit.

JUDAS.

s'll fault que je mette la main Sur ta teste, il y aura bruyt. RUBEN.

Rompre l'arbre et embler le fruiet N'est pas faiet d'ung homme de bien. JUDAS.

Tais toy, Villain, ne me dis rien, Ou tu t'en pourras repentir.

Lux, hypergaei (1) studiosa ministra diei. Cedit, nox sequitur; Ruben functus reperitur: Creditur et subita sublatus ab hac nece vita. Extunc Pilatus, Judae recolens famulatus, Res dat et uxorem, pensans mercede laborem. Sorte mala dante, mater, quem liquerat ante Flebiliter genitum, se nunc flet habere maritum. Dum suspiraret et fletibus ora rigaret, Inquit ei Judas: « Gemitus quo pondere sudas, Flebilis et moesta? » Cui nunc Cyboraea modesta : « Nutu divino, cum perfruerer genuino, Fluctibus injeci, dolor heu mihi! nam male feci. Fine dehinc subito moveor viduata marito, Sic onerata nimis lacrymis perfundor opimis, Sumque dicata viro, nec amore sed omine diro Et contra votum, quod reddit flebile totum. » His verbis tactus, Judas est commonefactus;

His verbis tactus, Judas est commonefactus; Se recolit natum Cyboraeae; cor tribulatum Fluctuat intra se, patrem didicitque necasse, Et sponsum matris se post caedem fore patris. Lex prohibet patrum, ne sint connubia matrum Cum propriis natis, cum sit scelus impietatis. Poenituit gesti Judam, cordis quoque moesti Fletibus ille madet; mater censoria suadet, Ut satis hinc faciat, dominantis et assecla fiat

Aussi pourres-vous bien sentir
Combien le coup d'ung villain vault.
JUDAS.
Hée, Villain!
RUBEN.
Mais vous.
JUDAS FRAPPE.
Hia, Ribault!
RUBEN.
Au mentre, las!
JUDAS FRAPPE.
Vous en aurez
RUBEN.
Et aussi vous-emporteres
Le coup de ma main bien assis.

JUDAS. Et pour ung vous en aures aix.

ley s'entrebatent et enfin Judas fra si grant coup sur la teste de Ruh gu'il l'abat à terre en disant :

Villain, prenez ce manuel.

Fol. xxII, vo, col. 2, éd. d'Al Lotrian, 1539.

(i) Ce mot, que n'indiquent ni Facciol ni la nouvelle édition de du Cange, es grec Υπεργειος, avec une forme latine.

Qui peccatores recipit lenitque dolores. Se junxit Christo, sed non permansit in isto: Ni palmes crescens solitoque virore nitescens Manserit in vite, moritur sine germine vitae, Mox excidetur et in ignem projicietur Ubertate carens, ne terras occupet arens. Botryficam (1) vitem scimus Christum fore mitem, A quo distractus, Judas noxae luit actus.

La foi du moyen age était trop vivement blessée du crime de idas pour ne pas exiger une satisfaction en rapport avec son digne trahison (2). Mais, quoique réunie au poëme dont on ent de lire le commencement (3), la partie de la légende qui conte ses souffrances est certainement beaucoup moins anenne. Elle ne peut remonter qu'au X° ou même au XI° siècle, rsque des imaginations exaltées par la prière, la solitude et le une, prirent naïvement des songes pour des visions de l'autre onde. La plus vieille tradition qui nous en soit parvenue se ouve dans le Voyage de saint Brandan, dont on connaît une rsion en prose latine du XIe siècle, et l'on pourrait croire 'il n'en existe pas d'antérieure, puisque tous les récits invoent son autorité et en répètent fidèlement les plus curieuses constances (4). Nous citerons seulement celui que Gauthier de

- ) Fertile; ce mot manque dans la noue édition de du Cange; on n'y trouve Botrifer, dont la signification est la
- ) On imagina tout ce qu'on put pour re sa mort affreuse et ridicule; ainsi it dans le Mystère de la Passion de m Michel:

SATHAN.

L'ame n'est pas encor dehors ; Je m'esbahis bien de ce cas. ASTAROTH,

Tenez quelz balievres Judas ; Regardez-moi quelz grosses lipes.

e est encor dedans ses trippes Qui de son ordure s'abreuve, et si la pance ne luy creve Nous perdons cy nestre salson.

## SATHAN.

Berith a tres bonne raison; Car par la bouche orde et maligne qui baisa son maistre tant digne, Elle ne peult ne doit passer.

Icy creve Judas par le ventre, et les tripes saillent dehors, et l'ame sort.

Fol. cxcv1, ro, col. 1, éd. d'Alain Lotrian, 1539.

- (3) La seconde partie contient un récit de la Passion, et la troisième raconte en 144 vers le supplice de Judas.
- (4) La troisième partie du poëme que l'on vient de lire, commence par ces vers, qui, comme on le verra, sont une traduction presque littérale du Voyage de saint Brandan:

Torturas Judae cunctis, mea Musa, reclude,

Metz a inséré dans son Image du monde (1). Le caractère scien tifique que l'auteur ambitionne et une popularité attestée pa un grand nombre de manuscrits, nous ont paru lui mériter préférence (2).

Ut quicunque legat Judae sine crimine degat. Est peccatorum mors pessima crimen corum ; Cogit cos abici, qui justo sunt inimici.

Cogit cos abici, qui justo sunt inimici.
Judas, ut nostis, qui justicia(e) fuit hostis,
Justicium triste condigue substinct iste.
Frandanus, placide (i. placitac) quo fuisi sanctio
(Nam reversudorum pater ille fuit monachorum),
Olim pergebat cum fratribus et peragebat
Per ponti metas, septem fiuitando dietas.

Per ponti metas, septem fluitando dietas.

(Probablement il manque du vers.)

Apparetque bonis humanae conditionis

Et quasi viventis species petra residentis,

Eminus aste datur panuns furcisque rotatur

Appensus ferri, veluti soict acquore ferri

Turblas puba ratis sine portu prosperitatis.

Jam procul inspecta forma, tela quoque veci oque vecta Sam procui inspecta forma, teta quoque vecta, Fratrum dissensus oritur, mutant quoque señaus; Mutuo certantes, res diversasque putantes. Quidam, quod si tavis; dicunt alii, quia navis. Ad quos Brandanus ali: « Est sermo quia vanus Quem simul hic agitts, essent pracludia litis. » C'est là tout ce que M. Mone en a publié.

(1) Nous suivons l'opinion commune, quoiqu'elle ne s'appuie sur aucun fait décisif; il semble seulement certain que l'auteur était Lorrais, puisqu'il dit, en parlant d'une Vie de Charlemagne :

Qui mes en Lohierraigne gist, dont cli fu qui cest livre fist.

(2) B. R. no 7991 (XIIIe siècle), non paginé; mais nous avons amelioré le texte avec le ms. 78528 et l'édition que M. Jubinal a publice d'après le ms. 7534. Nous donnons ici, d'après le ms. de la B. R. nº 7595, fol. 263, ro, col. 2, le passage correspondant de la Légende de saint Brandaine, qui a évidemment servi de modèle, puisque l'écriture du ms. a les caractères ordinaires du XIIe siècle. Quant il eurent tres miedi le voie de set jors, une forme aussi que d'un homme lor apparut, qui scoit sor une piere, et avoit un voile devant dui a le mesure d'un sac pendant entre deus fourkes fierees; et en tel maniere estoit demenes par les flueves, que li nes quant elle est perie par le vent. Li un cuidoient que che fust une nes, li autre cuidoient que che sust uns oysiaus. Li hom Diu respondi a iaus : Mi frere, laissies ceste tenchon; adrechies vo nef a che liu. Com li hom Diu fust aprochies la, il aresterent entour aussi que en un mont, et trouverent l'onme seant sour le pierre, hirecheneus et lait, et de toutes pars les eves, quant elles acouroient a lui, le seroient dusque au hateriel. Quant elles s'en r'aloient, c piere apparoit toute nue ou cis chaitis see Le drap qui pendoit devant chelui, li ve le metoit en sus de lui et le feroit par les iex et le front. Dont li demanda li sai hom qui il estoit et pour quel chose il est la envoies, et pour coi il l'avoit desien k'il sostenoit tel penanche. Il dist : Je su tres maleureus Judas, li tres malvais ma chans. Je n'ai mie che liu de deserte, mi de le tres grande misericorde de Jhesucri Cis lius ne m'est mie contes a penanch mais a la misericorde de Diu et a l'oune de la resurrection nostre Signour (car estoit dyemenches). Il me sanle, quant siec chi que je soie em paradis des deliss por le cremeur des tormens qui me sont venir en ceste vespree. Car jou arc au que li masse de plonc remise en le buit jour et nuit, en mi le montaigne que vo vees. La est li dyables et si sergant, ou fui quant iou englouti vo frere. Et po chou s'esleechoit Infiers, et mist hu grans flames, et ensi fait adies, quant devoure les armes des malfaiteurs. Jou men refroidement en tous les jors de dy menche dou matin dusques a le vespre et de la Nativité nostre Signour dusques a Tiephane, et de Pasques dusques a Pent couste et en le Purification nostre Dame et l'Asumption. Tous les autres jours et tout les autres nuis sui jou tormentes en Infl avoec Herode et Pylate, Anna et Chayph Pour chou vous prie-jou pour (l. par?) rachateur dou monde que vous voelli priier pour mi a nostre Signour Jhesucr qu'il me laist chi estre dusqu'a demain a jornee, que li anemi ne me tormentent vo venue, et mainnent au malvais yreta que j'ai achate par malvais loier. A lui d li sains hom : Li volentes nostre Signo soit faite; tu ne seras mie mors des dyab dusques a demain. Encore li demanda li be Diu et dist : Quel chose te vent cis dra Il dist : Je donnai che drap a un mesit quant je fui cambrelens men Signou mais pour chou que che n'estoit mie mies k'il ne fust aussi bien nostre Signer q les autres freres, pour chou n'i ai-jou n refroidement, mais anchois empeecheme

Puis un jors virent une forme en la mer, séant comme un homme Sour une pierre, et out devant ausi com un linchel pendant Entre deus forchetes de fer, demaine par les flos de mer Comme nachele qui perist. Freres i out dont aucun (1) dist C'oiseaus estoit; autres disoient c'une nef estoit : ce quidoient. Lessiez, fit le Saint, le tenchier; pernez cele part a nagier (2). Quant pres furent, les ondes virent prises, que les l'ome choisissent (3): Seur la pierre hisdoz et lait, de toutes pars li flo li vait Jusc'a la teste (4) tot desus, et, quant le flo rabatoit jus, La pierre nue raparoit (5) sor coi cil (6) chetif se séoit. Del drap, qui pendoit devant lui, li fesoit li vent tel ennui, Qui (l. Que?) souvent de lui l'esloignoit,

t les fourques a coi il pent, je les donnai s prestres pour soustenir le cauderon; le tere sour coi je siech, je le mis en une isse d'une commune voie, devant chou be je fuisse desciples nostre Signour.

- (i) Ms. 78323; dans les deux autres bascun et cascuns.
- haceme et cascuns.

  (2) Naviguer; syncope de Navigare, dont forme est entrée dans la langue, lorsque lsens métaphorique de Nager (Natare) eut
- smplacé sa signification étymologique.
  (3) Il y a dans l'édition de M. Jubinal : Quant près furent, les ondes virent Frises qui lès l'ome coisirent.
- a leçon du ms. 78523 est différente :

Quant pres furent les ondes virent , puis un home que il choisirent;

mais certainement elle est fautive, puisqu'on lit dans l'original latin: Cum vero vir Dei appropinquasset illuc, restiterunt unde (l. undae) in circuita quasi coagulate (l. coagulatae); M. Jubinal, Légende de saint Brandaines, p. 43.

- (4) Ms. 7534; les deux autres ont coste.
- (5) Reparaissait; cette forme, beaucoup plus régulière que celle qui a prévalu, a sans doute été modifiée pour distinguer le présent de l'imparfait.
- (6) Ms. 7852<sup>3</sup> et éd. de M. Jubinal; *tel* dans le ms. 7991<sup>2</sup>.

et elz, et front l'en rebatoit. Saint Brendan demande li fait qui il est, et por quel forfet A tel merite, et par quel cas. Je sui, fait-il, le fel Judas, Li pires de toz marchéans (1), par qui fu vendu li sains sans Jhesu Crist; n'ai pas cest lieu ci por penance, mes por merchi De la misericorde Dieu; n'ai pas por penance cest lieu, Mes por pardon del Sauvéor : ci sui au (2) dimenche, en l'enor De la resurrection (3) Crist, qui au dimenche surrexsist. Il m'est vis, quant ci sui assis, qu'en paradis soie ad delis, Por la péor del grief torment c'au vespre du jor d'ui atent. J'art com masse de plon qui font, nuit et jor, en cest (4) ardent mont Que véistes; la est toz tans Leviatan (5) o ses tirans: La fui-ge quant il eng(l)outi vostre frere, dont s'esjoï Et geta ses grans flambes (h)ors, et si fet-il ades alors Ouant ame de mauves deveure.

<sup>(</sup>i) Ms. 7852<sup>3</sup>; marcaans dans l'éd. de M. Jubinal; meschaans dans le ms. 7991<sup>2</sup>; il y a dans le texte latin: Ego sum infelicissimus ille Judas, negociator pessimus.

<sup>(2)</sup> Ms. 7852<sup>8</sup> et 7534; a dans le ms. 7991<sup>3</sup>.

<sup>(3)</sup> Ms. 7852<sup>3</sup>; misericorde dans les deux autres.

<sup>(4)</sup> Ms. 7852<sup>3</sup>; cel dans M. Jubinal; dans le manuscrit 7991<sup>2</sup>.

<sup>(5)</sup> Littéralement Le crocodile qui pente; de l'hébreu *Than*, Crocodile, la racine se retrouve dans le grec T(Tinia), et *Leviah*, Serpenter.

Chascun dimenche fais demeure, De vespre a autre, sans grant (1) paine, et de Noël a la Typhaine, A la Purification la Virge, et a l'Asumpcion. Apres et ainz tormente sui el püant enfer plain d'envi, Avoc Herode, avoc Pilastre, Anna et Cayphas li maistre. Si vos conjur del Salvéor, que vos proiez nostre seignor Jhesu Crist, que j'aie puissance d'estre ci sans plus de grevance Jusc'a demain souleil levant. que déable, en vostre present, Ne me maint an malheritage que j'achatai (2) par malvendage. Or en face Dex son vouloir, dist saint Brendans! En cestui soir N'auras torment de nul maufé. Apres ce li a demandé Que cil drap fet devant ses iaus (3). Je l'donnai, fet-il, as meseaus, Quant chamberier sui mon Seignor; mes n'i oi part, suen fu au jor, Et por ce nul bien ne me rent : ches forchetes ou le drap pent, Donnai-jé as prestres deu temple, por lour chaudière a cuire (4) pendre: La pierre sor coi sui assis,

<sup>(</sup>i) Ms. 78523; les deux autres ont lor.

<sup>(2)</sup> Le copiste a , sans doute par erreur, trit l'achatai dans le ms. 79912.

eaus dans le ms. 79912.

<sup>(4)</sup> Cuivre dans le ms. 79912; le latin dit seulement : Furcas ferreas ubi pendet 5) Ms. 78525; iax dans M. Jubinal; dedi sacerdotibus ad cacabos sustinendos.

dedans une fosse l'a mis D'un chemin, c'on n'y prist busche (1), ainz que deciple Jhesu fusse.

Les faits qui se rapportent à Pilate n'avaient ni la précision, ni l'authenticité de l'histoire de Judas, et deux traditions les ont exploités d'une manière toute différente au profit de la même idée. Dans les premières luttes du christianisme avec la religion qu'il venait remplacer, lorsque le débat portait encore sur le caractère même de Jésus-Christ, l'opinion définitive de son juge devait paraître une autorité d'un grand poids : personne ne semblait avoir une connaissance des faits plus exacte et plus approfondie, et une conviction bien arrêtée eût pu seule lui faire reconnaître qu'il avait cédé lâchement aux injustes clameurs d'un peuple aveuglé par la haine. L'Évangile attestait sa répugnance à sanctionner les accusations des Juifs, on en conclut complaisamment qu'il était persuadé de l'entière innocence du Christ (2), et l'on finit par imaginer des actes adressés à

- (1) Faux-pas, Chute; du bas-latin Butare, en italien Buttare, Jeter quelqu'un par terre. Il y a dans l'original latin: Petram autem cui semper sedeo publica via misi in foveem (l. foveam), antequam fuissem discipulus Christi; M. Jubinal, Légende de saint Brandaines, p. 44.
- (2) Les efforts de Pilate pour sauver Jésus-Christ sont encore exprimés avec une grande vivacité dans le *Mystère de la Passion* par Jehan Michel, qui suit cependant l'autre tradition.

Or mes seigneurs, je vous requier, Quelque chose que ayons traicté que vous regardez en pitié Vostre roy et vous moderes; je vous requiers, considerez Le piteux estat ou il est.

TOUS LES JUIFS ENSEMBLE.
Rien, rien, au gibet , au gibet !
Il nous deplaist a regarder.

PILATE.
Cause pour quoy ? Qu'a-il meffait ?
TOUS ENSEMBLE.
Rien, rien, au gibet, au gibet !
PILATE.
C'est ung bien piteux colibet
CAYPHE.

Que diable vault tant le garder?

TOUS ENSEMBLE.
Rien, rien, au gibet, au gibet!
Il nous deplaist a regarder.
JEROBOAM.

Rien ne gaignes a retarder; Prevost; in te monatre trop mixte; il est passe l'eure de sixte; Tantost sera l'eure de nome, vuide tost ce proces ou l'on ne Cessera jamais de crier. Mannomés.

No te fais ja si fort prier, Prevost, tu fais pour neant le sourt; plus attens et plus noyse sourt; Plus differes et plus s'efforce le peuple de crier.

NAASON.

C'est force

Qu'il meure; on n'y peult secourir,
et, si tu ne le fais mourir,
Tu pers ton cas quant a ce point.

PILATE.

FILATS.

Ha gens! Yous ne regardes point
En quel danger juge s'ajuste,
qui juge a mort ung homme juste:
Tel mort se doit bien soupeser
et a la balance peser;
C'est grant chose que de mort d'homme
CAYPHE.

Nous rendras-tu en ceste somme? Demourron(s)-nous ici meshuy? Nous aurons prodult contre luy Et selon nos loix mis en forme plusicurs cas dont le mains enorme-Est digne de mort tres vilame. libère, où il rendait un témoignage explicite de son divin caractère (1). Saint Justin les cite dans son Apologie pour les chrétiens, sans élever aucun doute sur leur authenticité (2); Eusèbe de Césarée se plaît à en reconnaître l'autorité dans son Histoire ecclésiastique (3); à une époque bien plus rapprochée, Paul Orose en parlait comme d'un fait historique incontestable (4) et. au commencement du dernier siècle, Buddaeus composait encore une dissertation intitulée Meditatio paschalis de Pontio Pilato, vangelicae veritatis teste (5). La conséquence naturelle de cette supposition fut que Pilate avait professé le christianisme; Tertullien dit dans son Apologétique: Ea omnia super Christo Pilatus et ipse jam pro sua conscientia christianus, Caesari tum Tiberio

ANKE.

Tu voys que la chose est certaine Et l'entena mieux qu'autre quelcenques : que diable differes-tu doncques De juger sa mort detestable?

JEROBOAM. Tu es par trop favorisable Aux ennemis et aux nuysans de Cesar et contredisans , Si tu ne fais mourir cest homme

qui tant nuist au siège de Romme, En tant que roy des Juitz se dit. JACOB

Pilate, tu ses bien l'esdit De l'empereur; donne toy garde. YSACHAR.

Si sa mort par toy se retarde, Tu n'es pas amy cordial de Cesar.

Il me fait bien mal Qu'il fault le chose ainsi passer; mais pour rien ne vueil offenser Cesar, ne kui desobéyr; item se je me fais hayr nem as je me has hay?
A ces seigneurs, lis trouveront
moyen, qu'ils me desposeront
En me reprenant d'injustice,
et feront perdre mon office;
Parquol j'ayme mieux tort ou droit
le juger : car mal m'en vendroit
Quelque jour, je voy bien que c'est.

Pol. m, IIII, recto.

(t) On supposa même que sans l'opposition du Sénat, Tibère lui aurait fait élever des autels. Eusèbe disait déjà, Historia edesiastica, l. 11, ch. 2 : To περι της έχ νεκρων άναστασειως του Σωτηρος ήμων Ίησου Χριστου είς παντας ήδη καθ' όλης πελαιστηνης βεβοημενα, Πιλατος Τιβε-ρω βασιλει κοινουται ώς τας τε άλλας αυτω πυθομενος τερατειας. και ώς ότι μετα θανατον έχ νεχρων άναστας ήδη

Θεος είναι παρα τοις πολλοις έπεπιστευτο. Τον δε Τιβεριον άνενεγκειν μεν τη συγ-κλητω, έκεινην τ' άπωσασθαι φασι τον λογον, etc. Le Rymbegla, qui ne peut être antérieur au XIIIe siècle puisqu'il cite un écrivain du XIIe, est beaucoup plus explicite: Mislykade thad miog Tiberio er hann fra thad, hann villde Jesum haft hafa i goda tolu, eun olldungar Romveria villdu thvi el trua; P. 111, ch. 30, p. 416.

- (2) Και ταυτα ότι γεγονε, δυνασθε μαθειν έχ των έπι Ποντιου Πιλατου γενομενον άχτων; p. 76.
- (3) Voyez le passage que nous avons cité dans la note 1.
- (4) Postquam passus est Dominus Christus, atque a mortuis resurrexit, et discipulos suos ad praedicandum dimisit, Pilatus, praeses Palaestinae provinciae, ad Tiberium imperatorem atque ad Senatum retulit de passione et resurrectione Christi, consequentibusque virtutibus quae vel per ipsum palam factae fuerant, vel per discipulos ipsius in nomine ejus fiebant, et de eo quod, certatim crescente plurimorum fide, Deus crederetur; Adversus paganos historiarum I. vii, ch. 4. Il est même assez probable que ces actes nous ont été conservés sous le nom d'Evangile de Nicodème; au moins ils contenzient certainement les mêmes détails et racontaient les mêmes circonstances.
  - (5) Jéna, 1717.

nunciavit (1). Il y eut même des esprits plus hardis qui poussèrent cette idée jusqu'à sa dernière limite; ils affirmèrent que Pilate était mort pour la foi, dans la grande persécution de Néron, et le vénérèrent comme un martyr (2).

Des traditions, probablement plus récentes, ne virent dans Pilate qu'un juge prévaricateur qui, par ambition et par lâcheté. condamne à périr du dernier supplice un innocent qui se trouva être son Dieu. Dans l'horreur qu'un pareil crime inspirait, on l'aggrava encore en le supposant commis avec préméditation (3); on assimila la méchanceté de Pilate à celle de Satan lui-même (4), et son nom devint la plus sanglante injure pour les hommes élevés en dignité qui abusaient de leur puissance (5). C'était un personnage trop peu considérable pour que les détails de sa vie fussent connus. Il paraît seulement que, peu après la mort du Christ, les plaintes des Juifs le firent rappeler à Rome (6), et que, ses explications n'ayant point semblé satisfaisantes à l'empereur,

(1) Cb. xx1.

(2) Voyez Fabricius, Codices apocryphi Novi-Testamenti, P. iu, p. 505.

(3) Pilate, Herode ne Neiron n'orent plus male entention.

Benois, Chronique rimée, l. 11, v. 27836.

PILATE.

PILATE.

Il est vray, il m'en souvient blen,
Que da malheure fus je né;
quant oncques je le condampné,
De l'heure mesme blen pensoye,
que une fois destrait en seroie;
Car le cas m'estoit blen patent
qu'il estoit Dieu omnipotent.

Jean Michel, Mystère de la Passion.

(4) A sa fin vient il culvers mescréus;
Ja l'averont Pilate et Belgibus.

Ogier de Damemarche, t. II,
p. 514.

Dans le Songe d'enfer de Raoul de Houdaing, c'est même Pilate qui lui en fait les bonneurs:

Pylates diet et Belzebus: Raoul, bien soles-tu venus! Dans M. Jubinal, Mystères inédits, t. II, p. 395.

(5) Sub cujus (sc. Christi) umbra latitant et sua bona dissipant

in pompa saeculari :
ii (l. hi) sunt Pilati, non praelati ,
plus quam tyranni depravati ,
[in] virtutibus ignari.

Bernhardus de Westerrodis, Planctus, str. xxiv; dans Flacius Illyricus, De corrupto Ecclesiae statu p. 106.

La leçon de Wolfius, Lectionum memorabilium t. I, p. 638, n'est pas plus satisfaisante; il supprime hi dans le quatrièm vers et ajoute in dans le sixième.

> Jam praciati sunt Pilati, Judae successores; dum cognati pracbendati surgust ad honoros, pulsant dati psupertati osta doctores; litterati, spe fraudati, egent post labores; probitati ac actati desunt provisores.

B. R. ms. 1251 (XIVe siècle), à la fin (6) Joseph, Antiquitatum judaicarum l. XVIII, ob. 5. il fut envoyé en exil dans les Gaules, dont il était originaire (1), et ne tarda pas à y mourir; mais on profita du silence de l'histoire pour lui composer une vie de scélératesse qui aboutit naturellement à un déicide juridique. Il règne entre les différentes versions de cette légende un accord bien rare dans les traditions qui n'ont pas d'autre base que l'imagination publique; elles ne différent que par quelques circonstances de la mort de Pilate, qui sont même beaucoup moins historiques que géographiques. Si celle que l'on va lire ne peut, au moins dans sa forme, prétendre à une antiquité plus reculée que les autres, elle était certainement une des plus populaires; car on en connaît jusqu'à cinq manuscrits (2), et leurs nombreuses variantes prouvent qu'ils n'ont pas été copiés les uns sur les autres.

Si, veluti quondam, scriptor vel scripta placerent, in nova dicendo multi, velut ante, studerent; Sed sic sub vitio cunctorum corda tenentur, ut, si qui scribant, quasi delirare videntur. Soli nummosi digni reputantur honore, ingenium, virtus animi sunt absque decore, Quidquid ab invidia tutum, nihil esse videtur: si cuiquam placeas, socius livore tenetur Atque, probans veteres, reprehendit scripta novorum, cumque sit inferior, judex vult esse proborum. Ergo scripturus nomen patriamque tacebo, nec sine scriptore laudari scripta dolebo,

bourg; l'un y est coté Johan. c, ne 102, et l'autre Johan. c, no 105; nous désignons le premier par B et le second par c. Ces quatre manuscrits sont parfaitement connus, grâce à M. Mone, Anxeiger für Kunde der teutschen Vorzeit, 1835, col., 425-435, et 1838, col. 830-832. Le cinquième ms. est à la B. de Helmstadt, et ne remonte qu'au XVe siècle; il a été indiqué par Leyser, Historia poetarum et poematum medis avoi, p. 2125, qui n'en a cité que le premier vers.

<sup>(</sup>i) Pro his omnibus reportatus est in exisum Lugduni, unde oriundus erat, ut in aprobrium generis sui moreretur; Comeswicté dans Vincentius bellovacensis, Spewiem historiale, 1. viii, ch. 124.

<sup>(3)</sup> Le ms. de la B. de Vienne, no 977, me nous avons pris pour base de notre itition, parce que c'est le seul qui resonte au XIVe siècle; le ms. de la même l., no 390, qui est du siècle suivant; ous l'indiquons par A: deux autres ms. de a même époque se trouvent à la B. de Stras-

Et, prodesse volens ac delectare legentem, scribam rem gestam, multos hucusque latentem. Vera sit an falsa, nihil ad me, sic memoratur, sic referunt omnes; ut scriptum(1) sic teneatur. Quod si pars, totumve tibi fictum videatur, non nobis, Lector, reputes sed ei tribuatur, A quo materiae primum manavit origo, nec nos alterius debet fuscare rubigo. Assis ergo, Deus clemens, in cujus honore sumitur iste labor, solitoque fave mihi more!

Urbs fuit insignis, veteres quam (2) constituere, Moganus atque Scia (3), flumen rivusque, dedere Nomen, et inde fuit primum Moguntia dicta nomine composito, non est assertio ficta. Hic cives veteres monstrant murum cecidisse atque domum regis perhibent aulamque fuisse, Cujus nomen Atus, qui regni (4) sceptra tenebat illis temporibus, nec summa laude carebat. Ipse die quadam, silvas latebrasque ferarum cum sociis intrans, lustrabat quaeque viarum Venandi studio, donec sol ima revisit atraque nox coelum subiit stellasque remisit. Tunc abeunt silvis, Ionge tamen urbe (5) remoti; unius hospitium subeunt hominis sibi noti, Et largis epulis Bacchique liquore repleti surgunt a mensa, facti pro tempore laeti. Rex, ut homo sapiens, stellis ventura videbat; prospiciens igitur sic visa suis referebat: « Hac in nocte thori si cum consorte cubarem,

<sup>(1)</sup> A; il y a dans notre ms.: Sic referent homines; et scribo, sic teneatur; dans B ut scribam et dans C sic scribam.

<sup>(2)</sup> C; dans notre ms., dans A et dans B, hanc.

<sup>(3)</sup> Il y a effectivement près de Mayer un ruisseau nommé Zei, autrefois Zy, q les documents latins appellent Cia.

<sup>(4)</sup> A, B et C; magni dans notre ms

<sup>(5)</sup> A, B et C; ante dans notre ms.

egregiam prolem magnumque virum generarem, Cujus temporibus mundus tam mira videret, ut pariter mare cum terra coelumque paveret. » Haec ad verba sui comites responsa dedere: « Est regina procul, nec eam possemus habere; Non ideo tamen effectu res ista carebit, nec tam grande bonum non obmisisse decebit. Villicus iste tuus, qui vir bonus esse probatur, formosam genuit natam, quae Pila vocatur; Huic per concubitum vice reginae sociare, ut tam mirificae prolis pater efficiare.» Praebuit assensum rex, et res acceleratur, et conjuncta viro virgo subito gravidatur. Mensibus ergo novem decursis more gerendi, edidit infantem solito ritu pariendi. Mittitur ad regem, qui nuntiet hanc peperisse; rex gaudet, quae precepit, completa fuisse. Nuntius adjecit: « Quis vis puer iste vocetur (1)? » « Conveniens nomen volo, » rex ait, « ut sibi detur; Nam quia dicor Atus et mater Pila vocatur, compositum nomen Pilatus ei tribuatur! » Crevit Pilatus et fit prudens adolescens, corporis et mentis gemina virtute nitescens. Aulam regis adit, tanto laetus genitore, quem rex cum reliquis dignum reputabat honore : Laetum principium finis quandoque molestus perturbat, ceu tranquillum mare commovet aestus. Solum nutrierant (2) rex hic reginaque natum, et se prole sua gaudebat uterque beatum. Cui colludendo Pilatus se sociare coepit et in ludo puerum tractabat amare:

<sup>(1)</sup> Vocemur par erreur dans notre ms., (2) Nutrierat dans notre ms.; mais tous uisque la rime porte partout sur deux les autres ont le pluriel.

Litibus assiduis discordia multiplicatur, dum puer a puero crudeli morte necatur. Non latuit res ista diu (1), fit manifesta; rex luget, regina dolet, fit curia moesta; Vertitur in luctum domus et vicinia regis: fit cunctis onerosa piis transgressio legis. Tunc adeunt regem, cui talia verba loquuntur: « Inclyte rex, salve; tibi cuncti compatiuntur; Nil juvat exstinctum, si victurus moriatur, sed tamen a tali facto decet ut caveatur: Praesens namque malum suadet ventura timeri et monet a simili merito debere caveri. Pilatus meruit mortem; sed ne moriatur, Romam transmissus obses, numquam redimatur. » Praebuit assensum rex et, prece victus eorum, misit in exilium Pilatum more reorum. Qui, veniens Romam, pro tempore quaeque gerebat et procul a patria contraria multa ferebat. Anglorum regis natus, recta (2) ratione, obses erat Romae pro census redditione; Cui se (3) Pilatus, non absque dolo, sociavit et (4) puerum, sicut fratrem proprium, jugulavit. Quo facto cives perturbati doluerunt, et quidam punire nefas tantum voluerunt: Decretum tamen est, ut non interficiatur, ne pater illius (5) contrarius efficiatur Imperio, censumque dari solitum prohiberet, utpote vir, qui consiliis armisque valeret. Insula grandis erat, Pontus hucusque vocata, incultisque viris et inhumanis habitata,

<sup>(1)</sup> Diu a été omis dans notre ms.
(2) A, B et C; certa ou justa dans notre

<sup>(3)</sup> Cuique de notre ms. est une faute de quantité.

<sup>(4)</sup> A, B et C; nam dans notre ms. (5) A, B et C; ipsius dans notre ms.

Qui (1) sine praelato, sine judice, quaeque gerebant:
nam dominos regesque suos gladio perimebant.
Hunc populum Caesar Pilato rite regendum
committit, quia credit eum subito perimendum (2).
Missus ad hos igitur tractabat quaeque modeste,
proque minis blanditur eis et vivit honeste:
Talibus ergo modis sibi quoslibet alliciebat,
et fidos socios et amicos efficiebat.
Jamque placet cunctis, jam dignus habetur honore;
jam servant leges, nec peccant absque timore.

Auxit ei nomen locus hic, est namque vocatus Pontius a Ponto, sublimi sede locatus. Miratur Caesar, miratur curia tota quod sic barbariem convertit ad (3) sua vota.

Herodes regnum Judaeae forte tenebat illis temporibus, nec eum res ista latebat, Qualiter egisset Pilatus in hac regione, quae nunquam sine lite fuit vel seditione (4). Exemplo simili credit sua pacificari (5), si Pilatus ei dignaretur sociari.

Mittit ad hunc igitur qui sic (6) sua jussa loquatur: « Herodes, rex Judaeae, Pilate, precatur, Ut venias ad eum. » Consentit et ingrediuntur navem; sulcantes mare, Jerusalemque feruntur. Rex egressus eos suscepit (7) ipse libenter et fessos recreat, dans omnia sufficienter: Consiliumque suum Pilato rex sine teste indicat et tandem concludit rem manifeste. Conveniunt igitur equites, plebs tota vocatur,

<sup>(</sup>i) B; Hi dans A, C et notre ms.

<sup>(2)</sup> A, B et C; percundum dans notre us. donne une rime insuffisante.

<sup>(3)</sup> B et C; A et notre ms. ont in.

<sup>(4)</sup> A, B et C; proditione dans notre ms.

<sup>(5)</sup> Tous les ms. ont par une erreur évidente pacificare.

<sup>(6)</sup> Manque dans C; A, B et notre ms. ont sit.

<sup>(7)</sup> Dans notre ms. et dans A:
Egressos excepit eos rex ipse libenter.

in medio quorum consistens rex ita fatur:
a Egregii cives, hic est vir dignus honore,
quem socium facio magnum sibi junctus amore,
Et regni summam trado populumque regendum;
sed nil grande tamen jubeo sine me faciendum. »
Hoc dictum regis placuit, cunctique (1) decenter
excepere ducem, paret gens tota libenter.
Ergo Pilatus, juxta solitum sibi morem,
in se cunctorum studet inclinare favorem;
Muneribusque suis sibi quoslibet alliciebat,
et fidos socios et amicos efficiebat.

Postquam Pilatus cernit sibi cuncta subesse, incipit Herodi regi contrarius esse,
Nec sua reddit ei, nec dignum dicit (2) honore, nec tantis meritis simili respondet amore;
Sed mittens Romam quamplurima dona precatur, ut (3), si praevaleat regi, regnare sinatur.
Confestim (4) Caesar concessit cuncta petenti: nam quaevis Romae venalia sunt tribuenti.
Caesaris assensu votorum fine potitus, arripit imperium vir ad omnia prava peritus.

Heu! quantum virtutis habes mala (5) copia dandi! Per te damnantur justi florentque nefandi, Per te consequitur quidquid mens captat habere; nam vix est aliquis, qui spem non ponat in aere (6). Surripis (7) omne bonum (8), supplantas omnia jura, illicitum licitumque simul misces (9) sine cura; Tu das ecclesias, praebendas, pontificatum,

<sup>(1)</sup> B; A, C et notre ms. cunctis.

<sup>(2)</sup> B et C; ducié dans notre ms. et dans A.

<sup>(3)</sup> B; quod dans notre ms. et dans A et C.

<sup>(4)</sup> B; continuo dans notre ms. et dans A; continue dans C.

<sup>(5)</sup> Mali par erreur dans notre ms.

<sup>(6)</sup> Ces deux vers sont transposés dans B, et manquent dans notre ms. et dans A

<sup>(7)</sup> A, B, C; subruis dans notre ms.

<sup>(8)</sup> B; A, C et notre ms. ont pium.

<sup>(9)</sup> B et C; A et netre ms. ont miscens

ordine mutato laicis das presbyteratum; Regibus et ducibus cum praesulibus (1) dominaris, subdunturque tibi, quorum Deus esse probaris: Prostituis dominas, peraguntque vicem meretricis, nulli namque fidem servas nec parcis amicis.

Pellitur Herodes regno, patiens inimicum quem fidum socium verumque (2) putabat amicum. Conqueritur jus et leges in se (3) violari, et sine judicio regni sibi jura negari. Asserit econtra Pilatus, non meruisse has inimicitias, regnumque sibi tribuisse Caesareo jussu Romanos, seque paratum judicio Populi procul hunc removere reatum. Constituere diem, qua rectum discutiatur et re quisque sua, decisa lite, fruatur. Interea Dominus, qui nos reparare saluti venerat, ut per eum possemus vivere tuti, Proditus a Juda, sicut tamen esse (4) volebat, atque datus poenis vicina morte gemebat; Ouem manus hostilis, quasi culpam dissimulando, offert Pilato, ne te dedica maculando (5). Rursum Pilatus (l. Pilato?), dum nescit quid meditatur, Mittitur Herodi damnandus si videatur (6). Herodes secum reputans (7) quod conciliari vellet Pilatus, rursumque sibi famulari (8), Utpote vir prudens vitam non vult (9) dare morti

<sup>(</sup>i) A, B, C; principibus dans notre

<sup>(2)</sup> A, B, C; fidumque dans notre ms.

<sup>(3)</sup> A, B, C; justus in se leges dans notre ms.

<sup>(4)</sup> Les autres ms. ont ipse.

<sup>(5)</sup> Ces deux vers qui manquent dans lotre ms. et dans c, sont nécessaires pour e sens; mais le second est, comme on voit, ort corrompu: peut-être faut-il.lire nece

dictata; la première syllabe de dicata et la seconde de dedita sont brèves.

<sup>(6)</sup> On lit ensuite dans tous les ms., au détriment du rhythme et sans nécessité pour le sens :

Ne sine consensu regis Jhesus moriatur.

<sup>(7)</sup> A, B, C; credens dans notre ms.

<sup>(8)</sup> On lit ensuite dans A et B:
Ut domino regique suo fit verus amicus
ejus cujus erat gravis et fervens inimicus.

<sup>(9)</sup> A; vult non vitam dans notre ms.

nec Judaeorum sese conjungere sorti,
Atque remisit eum Pilato, qui reproborum
Votis ac precibus regem crucifixit eorum (1).
O(h)(2)! quantum, Rex Christe, dabit tua vita beandis, cujus mors pacem confert etiam reprobandis (3)!
Dum patitur Christus, tellus tremit atque movetur nec tamen (4) esse Deum Christum Judaea fatetur (5).
Heu! gens caeca nimis (6)! Heu! filia perditionis, quae salvatorem socium facis esse latronis!
Aegra fugis medicum, vitam moritura repellis, porrigis in potu sitienti pocula fellis.
Omnibus impletis (7), sacra quae scriptura ferebat (8), ponitur in tumulum Dominus qui cuncta regebat (9).

Post mortem Domini, cum Tito Vespasianus regnabat Romae, sed (10) neuter corpore sanus. Titus leprosus, nasus quoque Vespasiani plenus erat vespis: studioque frequenter inani Vexabant medicos, qui nil prodesse (11) valebant et sua frustrari nimis experimenta dolebant. Finitimas urbes Titus Romamque regebat, occiduae partis jus Vespasianus habebat. Audierant (12) Christum cunctum curasse dolorem et reparare suum sperabat uterque vigorem. Ergo Pilato Titus rex mandat ovanter, ut sibi mittatur Jhesus medicus properanter.

- (i) Ces deux vers qui manquent dans notre ms. et dans A, sont rejetés dans B et C, après le distique suivant.
  - (2) B et C; Heu dans notre ms.
  - (5) A; reprobatis dans notre ms.
  - (4) A; sic dans B, C et notre ms.
- (5) On lit ensuite dans B une autre version ou plutôt une répétition de ce distique:

Sol et luna fugit, tellus tremit atque movetur, hace (l. nec) sic esse Deum Christum Judaca fatetur.

- (6) Nimis manque dans notre ms.
- (7) Dans B et C expletis.
- (8) B et C; canebat dans notre ms.
- (9) Il y a ensuite dans B et C: Explete tridue, surgit coelum petiturus, inde revertetur judex in fine futurus.
- (10) A, B et C; regnations Romae, nec dans noire ms.
  - (11) Bet C; A et notre ms. ont conferre.
- (12) Bet C; Audieral dans A; Audiani dans notre ms.

Perfidus, audito sermone, timet vehementer legatosque rogat praestolari (1) patienter Per modicum tempus, donec videat quid agendum sit, super hoc regis mandato, quidve tenendum (2). Cogitat interea regi dare munera multa, ut (3) pro muneribus Christi mors esset inulta. Munera mittuntur; sed qui (4) deferre volebant, fluctibus et ventis pulsi quo non cupiebant.

Romam praetereunt et ad altera (5) regna feruntur. hispanosque legunt portus (6); tunc egrediuntur. Perque viam longam redeunt, Romam repetentes (7). et, quod (8) detulerant, argenti pondus habentes. Hoc in transcursu (9) veniunt ad Vespasianum atque viae causam referunt, cursum quoque vanum Commemorant, narrant etiam miracula Christi. et quod Pilatus damnasset eum nece tristi. Talibus auditis, stupuit (10) rex atque, furore concitus ingenti, furit, afficiturque dolore, Perque suum nasum jurat mortem meruisse auctorem necis illius, quia damna tulisse Ejus morte probat mundum; statimque recessit a naso dolor, infestans quoque (11) passio cesait. Insperata (12) salus subito praecordia gentis excitat ad laudem coelum terramque regentis; Adjiciunt regi stimulos, suaduntque petendam vindictam de Pilato cunctis metuendam. Consilio Titi rex hoc ait esse gerendum

<sup>(</sup>t) La seconde syllabe de *praestolari* est brève.

<sup>(2)</sup> A, B, C; timendum dans notre ms.

<sup>(3)</sup> A, B, C; Ceu dans notre ms.

<sup>(4)</sup> A, B, C; Munera sed quid dans notre ms.

<sup>(5)</sup> A, B, C; extera dans notre ms.

<sup>(6)</sup> A, B, C; portum dans notre ms.

<sup>(7)</sup> A, B, C; il y a dans notre ms.

Per tempus longum Bomam repetunt, redeuntes.

<sup>(8)</sup> Quae par erreur dans notre ms.

<sup>(9)</sup> B; Qui sic pergentes dans C; Et sic pergentes dans notre ms. et dans A.

<sup>(10)</sup> A, B, C; fremit dans notre ms.

<sup>(11)</sup> A et B; notre ms. et C ont et.

<sup>(12)</sup> B et C; Inspirata dans notre ms. et dans A.

pergendumque prius Romam Titoque loquendum (1). Dispositis igitur cunctis, iter aggrediuntur rex equitesque sui; cum quo pariter gradiuntur (2) Hi quos, ut dixi, Pilatus miserat ante excusare malum fraudisque pericula tantae. Dum sic res agitur, legati nuntia Titi perficiunt Hierosolymis, sermone periti. Sed dum Pilatus responsa referre moratur, et fraudes solitosque dolos secum meditatur (3); Ecce, die quadam, loca per diversa vagantes, singula lustrabant, oculis tanquam spatiantes; Vidit eos mulier. Quaerens de qua regione illuc venissent, qua causa, qua ratione, Ordine rem referunt; tunc rursus femina dixit: « Quaeritis in vanum; Pilatus eum crucifixit Coelestem medicum, qui non erat (4), ut reputatis, purus homo, sed perpetuae compos deitatis; Qui patris aeterni sancto generatus ab ore, humano generi magno compassus amore, Venit in hunc mundum, per amara piacula (5) mortis, restituens vitam miseris, tanquam leo fortis. Post triduum vivus surrexit et absque dolore coelos ascendit, coelesti dignus honore, Discipulisque dedit morbos aegris vacuare credentumque sacro baptismate membra levare. Omnibus hunc votis animi ferventer amavi et monimenta sui tribui mihi certa rogavi (6):

<sup>(1)</sup> B; dans notre ms. Et Romae fore pergendum; dans A Et Romam fore pergendum; dans C Atque Romam fore pergendum.

<sup>(2)</sup> Ces deux vers manquent dans notre ms.; mais ils se trouvent dans tous les autres.

<sup>(3)</sup> A, B, C; il y a dans notre ms.:

Et fraudes multas solitosque dolos meditatur.

<sup>(4)</sup> A, B, C; fuit dans notre ms.

<sup>(5)</sup> C'est une conjecture; il y a dans notre ms., dans A et dans C: per ameru pocula, et B a demens pericula, que repoussent également le sens et la prosodie.

<sup>(6)</sup> Il y a dans notre ms. amabam et rogabam. Les ms. B et C ajoutent après ces vers:

Saepe suis etenim dicebat se moriturum perque crucis poenas patris ad dextram rediturum.

Accipiens igitur telam, quam fronte gerebam (1). vultibus admovit (2); statim multumque stupebam: Nam, mox ut potuit faciem contingere puram, protinus impressam servavit tela figuram. Inspecta tela Christum vidisse putares; sic barbam nigram, sic lumina clara notares (3). Hanc summis studiis amplector ob ejus amorem; nam morbos omnes fugat (4) cunctumque dolorem. At (5) nunc consilium sanum non (6) despiciatis; ne, sine profectu Romam vacui redeatis, Omnibus admissis, vobiscum, si placet, ibo; sed jurate mihi quoniam secura redibo (7). » Consilium placuit (8), jurant statim mulieri quod voluit, spondentque (9) nihil debere timeri. Ergo (10) Pilato dicunt se velle redire, atque rogant quod eos a se permittat abire. Perfidus his verbis respondet (11) verba loquendo, conatur celare malum sic his referendo: « Hic, quem quaesistis, Judaeos despiciebat et contra leges Romanorum faciebat; Quem, culpa poscente gravi, nuper crucifixi; haec regi narrate meo (12), quae singula dixi. » Mox iter agressi celeri cursu rediere ad regem Titum cum praedicta muliere, Atque crucis poenas referunt medicum medicorum

(i) B; fronte tenebam dans C; forte tebelow dans notre ms. et dans A.

<sup>(2)</sup> A, B, C; admovi dans notre ms.

<sup>(3)</sup> Bet C ajoutent ces deux vers : im wihi Salvator tribuens, ait : « Hoc tibi signum monimenta mel trado; sic judico dignum. »

<sup>(</sup>f) A et B; sanat dans C; pellit dans wire ms.

<sup>[5,</sup> B; Et dans notre ms. et dans A; Sed nodo dans C.

<sup>(6)</sup> C; ne dans A, B et notre ms.

<sup>(7)</sup> On lit ensuite dans C:

Si rex crediderit natum de virgine pura,

sanus erit subito, visa quam porto figura. Le premier vers a cette variante dans B: Si rex crediderit Christum vel regna futura.

<sup>(8)</sup> B; Talibus auditis dans A. C et notre ms.

<sup>(9)</sup> C; veniat, suadentque dans notre

ms.

<sup>(10)</sup> B; Statim dans A, C et notre ms. (11) A et B; respondit dans C et notre

mg. (12) A et B; modo dans C et dans notre ms.

sustinuisse graves, curando damna suorum (1). Titus ad haec fremit atque nimis (2) crudele minatur lethum Pilato; tunc sic (3) muliercula fatur: « O Rex., ne doleas, et tristem pone querelam; nam si credideris, mox experiere medelam; Christum crede Deum, sacra de virgine natum, et (4) te curabit morbo facietque beatum. » Credere se dixit rex, inspectaque figura quam tulerat mulier, fit ei cutis undique pura; Lepra fugit subito; redduntur membra vigori, atque Dei jussu redit antiquus color ori (5). Gaudet cum populo toto (6) rex corpore sanus: auget laetitiam veniens quoque Vespasianus: Namque refert simili se curatum ratione, ut doluit de morte Dei vel perditione. Consilioque pari prodit sententia regum perdere Pilatum justo moderamine legum. Mittunt legatos Romamque venire jubetur, nec contradicit ne sic reus esse probetur; Sperat mentiri vel reges fallere posse, sed non fallit eos quos contigit omnia nosse. Vix erat ingressus Romam, cum tota vocatur curia; tunc reges perquirunt quid mereatur Proditor iste pati (7): decernitur esse necandus turpi morte nimis tradique feris lacerandus. Pilatum res non latuit, tactusque dolore,

## (1) On lit ensuite dans B:

Tunc, re deposita, cum praedicta muliere et sociia, celeri cursu Romam rediere. Continuo regl referunt quae gesta fuerunt, et sic Pliati dolus atque scelus patuerunt.

- (2) A et C; minis dans notre ms.
- (5) A, B et C; sic et dens notre ms.
- (4) B et C; Qui dans A et notre ms.
- (5) On lit après dans B et C:

Conveniunt omnes, cuncti mirantur in urbe, laudantesque Deum fit magna frequentia turbse

- (6) B; Titus dans A et C; tanto des notre ms.
- (7) A; pari dans notre ms. par us faute de copiste; Dei dans B et C.

cultello fodit (1) jugulum; manante (2) cruore Occidit infelix, et poenas anticipando perfidiae summam concludit fine nefando. Hunc tamen exstinctum non miserunt tumulari (3); sed procul a patria jusserunt praecipitari In Rhodanum (4), latuitque diu sub fluminis unda:

(i) Johannes Antiochenus dit expressément que Néron le fit mourir pour le punir de sa participation à la mort du Christ; Excerpta, p. 809, ed. de Valois; mais la supart des anciens historiens disent qu'il ne tua; Paul Orose, Adversus paganos historiarum, 1. vu, ch. 5; Freculf, Chronicon, t. II, l. 1, ch. 12, dans le Haxima bibliotheca Patrum, t. IX, p. 1143; Otto de Freising, Chronicon, I. 111, th. 13, dans Urstisius, Germaniae historici illustres, t. I, p. 60; Eusèbe, Cassiodore, Beda, Comestor, etc. Jacobus a Voragine a cherché à concilier les deux traditions: Tunc imperator ipsum (Pylaum) in carcere recipi jussit, donec sapientium consilio deliberaret, quid de eo fieri sporteret. Data est igitur in Pylatum sententia, ut morte turpissima damnaretur. Andiens hoc Pylatus cultello proprio se netavit et tali morte vitam finivit. Cognita Caesar morte Pylati dixit : Vere mortuus st morte turpissima, cui manus propria non pepercit; Legenda aurea, ch. Lui, 1.234, éd. de M. Grasse.

(2) Manenie par erreur dans notre ms.

(3) Une autre version se trouve dans la Légende dorée, loc. cit. Moli igitur inpenti alligatur et in Tyberim flumen immerptur; spiritus vero maligni et sordidi corpri maligno et sordido congaudentes et, unc in aquis, nunc in aere rapientes, miabiles inundationes in aquis movebant et igura, tempestates, tonitrua et grandi-is in aere terribiliter generabant. Qua-ropter Romani eum a Tyberis fluvio exmhentes, derisionis causa, ipsum Vienum deportaverunt et Rhodano fluvio imterserunt. C'est là même, comme le prouent toutes les Vies que nous avons pu msulter, la version la plus populaire.

(4) Les différentes versions ne s'accordent a non plus sur l'endroit du fleuve où Pi-Re sut jeté; la plupart disent, comme ce

poëme, que ce sut à Vienne. On lit même dans la Chronique d'Otto de Freising: Sunt etiam qui eum apud Viennam, urbem Galliae, in exilium trusum, ac post in Rhodanum mersum dicant. Unde hodie naves ibi periclitari ab incolis affirmantur; dans Urstisius, Germaniae historici illustres, t I, p. 60. Mais d'autres transportent le siège de la tradition en Suisse, et sans doute, pour concilier les deux versions, on a imagine un second deplacement du cadavre. Dadurch die Romer wurdent ze rat, und nament den schelmen uss dem wasser und schicktent in gan Jenff und hiessent in da warffen in ein wasser, haisset der Roden. Und do man den verflüchten schelmen in den Roden gewarf, da für der tufel mit im glich als dort, das es die von Jent nie mochtent erliden und schicktent das verflücht fass zu einer statt, genant Losen, das man in do solt vergraben; Ms. de la B. de Fribourg, no 335 (1458), fol. 130; dans M. Mone, Schauspiele des Mittelalters, t. 1, p. 59. Jacobus a Voragine, qui cherche aussi à réunir les deux traditions, ajoute au passage que nous avons cité dans la note précédente : Vienna enim dicitur quasi via Gehennae, quia erat tunc locus maledictionis, vel potius dicitur Bienna eo quod, ut dicitur, biennio sit constructa. Sed ibi nequam spiritus non defuerunt, ibidem eadem operantes, homines ergo illi, tantam infestationem daemonum non ferentes, vas illud maledictionis a se removerunt et illud sepeliendum Losannae civitatis territorio commiserunt. Une tradition contraire existait cependant à Vienne pendant le IXe siècle; il y avait à la porte du côté de Lyon une tour où l'on croyait que Pilate avait été enfermé et s'était tué. L'archeveque Adon, qui écrivait sur les lieux, s'exprime en ces termes : Pilatus qui sententiam damnationis in Christum dixerat, et ipse perpetuo exilio Viennae recluditur : tantisque ibi irrogante Cajo

sed comes huic mansit rabies quaedam furibunda: Nam naves quaecunque locum transire volebant (1), gurgitis extemplo pereuntes ima petebant. Unde Viennenses, novitate mali stupefacti, Lugdunum veniunt causam perquirere facti. Pontifices coeunt, clerus populusque vocantur (3), auxiliumque Dei (2) communi voce precantur, Ut sibi causa mali (4), Domino praestante (5), patescat. et virtute sua (6) pestis miseranda quiescat. Relliquias igitur Sanctorum quos habuerunt, in navem missas, sine remige deseruerunt. Praecedit navis, populus clerusque sequuntur, atque Deo laudes a cunctis rite canuntur; Inque locum veniens, quo perditus ille jacebat, constitit et nulla penitus se parte movebat. Postquam pontifices portum tenuere secundum, coeperunt amnis machinis lustrare profundum, Et nutu Domini mox invenere malignum: tale dedit famulis divina potentia signum. Alpibus in mediis locus est, sicut memoratur horrifer et flammas a se proferre probatur, In quem Pilatum traxerunt p(r)aecipitandum atque gehennali, sicut decet, igne cremandum (7).

langoribus coorctatus est, ut sua se transverberans manu malorum compendium mortis celeritate quaesierit; Chronicorum aetas sexta dans le Maxima bibliotheca Patrum, t. XVI, p. 787.

- rum, t. Av1, p. 787.

  (1) A, B et C; il y a dans notre ms.:

  Nam tune forte locum naves transire volebant.
- (2) Il y a dans notre ms. vocatur et pre-
- (3) B; Alque Deum coeli dans les trois
- autres ms.

  (4) Mali est oublié dans notre ms.
- (5) B et C; monstrante dans A; miserante dans notre ms.
- (6) B; Vel Domini nulu dans les trois autres ms.
- (7) On lit dans la Vie allemande de la l de Fribourg, à la suite du passage qu nous citions tout à l'heure : Do ermoch tens die von Losen nit erliden und santer in uff das gebirg [da]da häisset die Alb Do stat in dem wilden gebirg ein berg, d haisset Toritonius, do ist ein unraine pl uff, da ward der schelm ingeworffen. De selb berg ist umbfaugen mit siben hobe bergen, do litt das unrain fass Pilati noch hutt diss dags in aller tufflen name und wil man, das es gar ungehur das su und die tufel täglich an underlass bos s mit im tribend. Nous ajouterons un passa de Kornmann : Quom (sic) in reditu ex l tio Alpes Lepontinos transirem; haed mirabilia percepi et vidi. Est Mons-Fra

Vox ibi multotiens auditur daemoniorum, gaudia sunt quorum mors et poenae miserorum. His igitur gestis redierunt ad sua quique, cessavitque vetus submersio pestis iniquae (1).

tus nomine, ad lacum Lucernensem. Huc, quum Pilatus Romae sese ipsum interfeciset, Romani ejus cadaver in Tyberim proecere, ex qua subita suborta tempestas ac i Tybris omnia inundare et perdere vellet; jus cadaver a sacerdotibus in altissimos delvetiorum montes, in stagnum praedicti nontis, bannitum et exorcisatum est, ubi nlacu profundo, semper aqua exuberante, licitur esse, et summa prohibetur poena, 1e quis quidpiam injiciat ob metum et peiculum tempestatis suboriturae; De miaculis mortuorum, P. 1v, ch. 72, ed. de 614, non paginée. Voyez aussi Capelle-us, Pilati Montis historia, p. 2-11; lavius, Cosmographia de Helvetia, p. 20; Gesnerus, Descriptio Montis-Fracti uxla Lucernam, et primum chorograhica, praesertim quod ad Paludem Pishi in eo memorabilem, p. 45-67. Dans n petit traité, imprimé à la suite sous le tre de Pilati Montis in Gallia descripio, Jean du Choul dit, sans doute par une onfusion avec quelque autre tradition loale, que c'est le Mont Commène dans les yrénées, et ajoute, p. 69 : In gremio ruis jacet uda illa et quiescens polus, quam ilati Puteum vulgus nuncupat. La Léende dorée connaissait déjà ce puits: ui (les habitants de Lausanne) cum nimis raelatis infestationibus gravarentur, ipsum a cadavre de Pilate) a se removerunt et quodam puteo montibus circumsepto imerserunt, ubi adhuc relatione quorundam medam dyabolicae machinationes ebullividentur; p. 234, éd. de M. Grasse. Une stre tradition, trompée par le nom, a it de ce puits une prison :

De Rome sont torné li mesager vaillant, qui ammainent Pilate, le gloton sodolant; Re sai que lor jornées alasse acontant, Entreci qu'a Vianne sont venu maintenant. El borjois le reçoivent, grant joie en vont menant. El borjois le reçoivent, grant joie en vont menant. El borjois le reçoivent, grant joie en vont menant. El bert l'emperéer lor out fait le comant; Qué il le facent vivre longement en morant. Les justises l'ont pris, muit le vont lendengant; Assez aura mais honte des cest jor en avant. Dedauz un puis parfont, hoscur et non-volant Firent un sego ferc, destros par dedevant: Pilate i avallerent qui forment vont (i. va) plorant, An douz pertuis li hotent les douz piez maintenant,

Unes buies li ferment et el col un chargant; Tot ades li seront tot contreval pendant.

Prise de Jérusalem, B. R., no 7498<sup>5</sup> (XIVo siècle, fol. 90, ro, col. 2; et vo, col. 1:

Fu Pilate dous ans dedans le puis parfont; Li maux ligéuners le destraint et confont; Il destort ses douz peins et se(s) cheveus desront. Droit a chief de dous anz l'en ont trait contremont; Trestot avait pelu le visage et le front; Des piez est si bailliz des bufs ou il sont Qu'il n'estéut desore por tot l'avoir del mont.

(1) Le ms. A ajoute ces deux vers, qui sont évidemment du scribe : Praemla vitae (l. rite) petit scriptor sub fine laboris ; fructus raro metit agri pervéo (l. perventor?) fertillo-

Cette tradition était suivie dans les Mystères; Hérode dit de Pilate dans le Mystère de la Passion de Michel, J. 11, sc. 17:

Fils de la fille d'ung monnier, tel est-il, ne le peut nyer; et l'on trouve dans La vengence nostre seigneur Jesucrist une récapitulation sommaire de toute l'histoire. C'est Pilate qui parle lorsque l'empereur l'a fait mettre en prison:

O que je suis de vivre las!
Aussi sans cause ce n'est pas,
blen faire dev piteuse chiere.
Pere, tu roy qui m'engendras
et toy, Pilla, qui me portas,
et toy, Pillarde, me portas et toy,
estoit-ce droit que ton enfant
portast si tres haulte banlere
et si orguilleuse maniere
pius que tous autres triumphant?
Engendras fus paillardement,
d'une ribauide et d'un ribauit,
et puis nouri meschantement,
en malice, sans chasilement,
en malice, sans chasilement,
fler, orguilleux comme ung crapanit.
Et puis, quast je fus ung pou hault,
que j'eux le cueur boullant et chault,
sentant l'ardeur de ma junesse,
comme mundrier, traistre, ribault,
an fils du roy livray l'assault
et le tuay, je le confesse.
Ceux de Lyon, devans ung homme
par an a la cide de Bomme,
me baillerent a leur plaisance;
la ou je vesqui ainsi comme
je voulu, blen on mai ; en somme
g'y mis a mort ung fils de France.
Lors pour pugnir ma deffaillance,
comme jutté a non-challance,
fuz mis en l'isle de Pouthes,

Probablement, comme nous l'avons dit, l'origine de la tradition de Pilate remonte jusqu'au second ou au troisième siècle, lorsque des évangiles de toute espèce répondirent au besoin qu'éprouvaient les chrétiens de connaître, dans leurs plus grands détails, toutes les circonstances de la vie et de la mort du Christ; mais cette conjecture ne peut plus s'appuyer aujourd'hui que sur les procédés habituels de l'imagination, et l'histoire des légendes populaires. La plus ancienne version qui nous soit parvenue n'est que du XII siècle; mais on la trouve déjà reproduite presque littéralement dans plusieurs manuscrits de la même époque, qui ne se sont pas sans doute servi de source les uns aux autres (1). Il y a plus, Jacobus a Voragine parlait vers le même temps d'un livre apocryphe qui contenait tous les détails de la tradition, et un pareil titre, qui ne se donnait guère qu'à des livres saints supposés, fait croire que celui-là jouissait d'une sorte d'autorité populaire. A une version latine qui reproduirait à peu près dans les mêmes termes le récit du

la ou je fis mainte vaillauce et prins de ceulx griere vengence qui avoient tué leur prevost.
Quant en Ponthus je fus en terre et que j'en eu la seigneurie, tant de meurdres je perpetré que ce fut douleur infinie pour ceste grands tirannie, et que maint fut patibulé ; je fus par antihonomasie
Pronce Platés appellé.
Apres de Ponthos m'en allé vers Herode, le gouvernant de Judée; tant fisjollé qu'il me erre a son lieutenant; mais, comme faulx et decepvant, je pourchassé et conquesté, par devers ceulx de Romme tant, que son office luy ceté. Ainsi fus en la prevesté mauldiete, en quoy je me bouté; et par avarice et rapine mosit de trecors y acquesté de l'ung et de l'autre cousté. Ma nature y estoit encline; pourtant, present quant g'ymagine ma condicion detestable, se povrement ma vie je fine en prison, parmi la vermine, c'est blen cause raisonnable. Encor me sens-je plus coulpable du jugement faulx ot damnable, que je congroissole vertitable, que je congroissole vertitable, que je congroissole vertitable, que je congroissole vertitable, aux traistres Julfz jay prosonté.

par eulx mesmes, et tourmenté en souffrant mort et pasison. Trop mallement executé contre la divine bonté; je lui fis grant extorcion; pour ce fait me venix je frapper moy mesme a mort par desespoir, afin que l'ame du corps vuide viennent les diables la happer; el ne scauroit en eschapper, mais est a cuix sans nul remede. ICI SE TUE PHATE D'UN COUSTEAU.

fol. K. 111, éd. de Jehan Petit, s. 1. ni d.

(1) Il y a une version en prose latine conservée à la B. de Leuz, A, 1. 11, et un poëme allemand publié par M. Genthe, Deutsche dichtungen des Mittelatters, L. I, p. 351, et par M. Massmann, Deutsche Gedichte des zwolften Jahrhunderts, p. 145. La version latine conservée à la B. royale de Belgique, sous k no 10148, est la même que celle du ms. de Munich, et l'écriture semble moins ancienne. Nous en indiquerons deux autres du XIVe siècle, qui se trouvent à la B. R., no 4895, et no 376, fonds de Saint-Germain latin. Il en existe aussi une seconde

élaboration en vers allemands, qui a été

insérée dans l'Alte Passional, p. 80-89, éd.

de M. Hahn.

poeme que l'on vient de lire, nous avons préféré une traduction française inédite, qui remonte au moins au XIII siècle.

Si comme Pylates su engenres en le fille un mannier (1).

Kiconkes cha en arriere estoit rois, il estoit apris de set liberaus ars. Et avint c'uns rois estoit ki avoit a non Tyrus, et estoit nés de le dyocese de Maginise, d'un castiel c'on apieloit Leich et estoit es parties de Bauvenbierghe (2); et estoit eil rois alés cachier. Et, la viesprée, qant il ne pooit aler cachier, il estudioit en phyllosophye, selonc le coustume des rois, et connissoit l'acordanche u la temprece del air, et mesuroit le region del ciel, et regardoit les signes del ciel et le cours des estoiles et les lius et les pooirs et les tans, et estoit molt soutius. Et aperchut par sen soutil engien et vit que se il gisoit a femme en cel tans, k'il engenroit lignie ki molt venroit en avant a pluiseurs gens, en pluiseurs pais et en pluiseurs isles, et averoit signorie. Mais por chou k'il s'estoit en cachant trop eslongiés de se femme, il se hasta molt d'aprocher les visines cites de sen pais et commanda a se maisnie que se il pogient trouver femme ki fust digne de jesir avoec lui, k'il li amenaissent. Car il amoit niex a jesir, ne lui caloit a cui, que perdre les esperanches de ii grant lignie. Et si serghant, selonc le commandement de lor signeur, avironnerent la entour les lius et prisent le fille d'un nannier ki avoit non Pyla, et l'amenerent jesir avoec lor signeur, et le connut li rois cele nuit aussi com il eut se femme connute, et icele conchiut un fil de roial biaute. Qant elle l'eut porté tant ju'ele dut, [et] icele Pyla [ki] ne seut le nom del roi par lequel

<sup>(1)</sup> B. R., no 7595, fol. 404, ro, col. 2.

<sup>(2)</sup> Ce commencement est un peu corempu; on lit dans la version de Munich et le Bruxelles: Regibus olim liberalibus eruitin artibus accidit regem nomine Tyum (Cyrum dans le ms. de Lenz), Mogoniensem natione, de quodam oppido, vi-

delicet appellatione peregrina Berleich nuncupato, in partibus Babenbergensium venari. Cette croyance à l'origine germanique a été exprimée dans deux vieux vers léonins; qui donnent une autre patrie à l'itate:

Forchhemit natus est Pontius ille Pilatus, Teutonicae gentis, crucifixor omnipotentis.

ele voloit nommer sen fils, et com il deust avoir le nom de son pere, li mere prist sen non Pyla et del non de sen pere (Atus) prist tus, et l'apiela Pylatus (1). Et gant li enfes eut trois ans, elle l'envoia a Tyro son pere. Car Tyrus avoit dit (a) Pyla entrues qu'ele gisoit avoec lui que, se che fust malles u femiele, qu'ele li envoiast a nourir, et elle le fist ensi. Pvlatus si fu norris avoec un sien frere enfant, lequel li rois avoit engenré de le roine se femme, et estoient pres d'un eage entre lui et Pylate. Qant cist vinrent a age de discretion, il luitoient souvent ensamble par grant mautalent, et se combatoient, et jetoient li uns li autres de fondes (2); mais tout aussi com li fils le roine estoit plus nobles que Pylates, tout aussi estoit-il plus ables (3) et plus apiers en tous les jus de coi il juoient. Dont Pylates courechiés, plains de grant felonnie, ocist tout coiement sen frere, le fil la roine. Et qunt Tyrus seut chou, il eut grant duel, et il, molt corechies de si grant felonnnie, demanda a ses barons c'on en feroit, et li peuples commencha a crier c'on le devoit tuer, et le cief colper. Et li rois se porpensa et ne valt mie metre felonnie, mais il pensa k'il devoit treuage a(s) Romains, et l'envoia illuec en ostage; et ne voloit mie estre coupables de le mort sen fil; ains amoit miex k'il fust delivrés del treuage k'il devoit as Romains. Mais que fist encore Pylate? Il s'aconpaigna a Romme a un noble enfant, né de Franche, ki avoit non Paginus, fils Pagini, et estoit illuec aussi envoiés en ostage, et le tua tout coiement por chou que il estoit plus plains de bonnes mours et d'oneste, et plus dignes, si com lui sambloit. De coi li Romain furent molt corechié, et demanderent entre iaus le quel il feroient, u il le tueroient, u il le lairoient, et disoient : « Se cil sorvit ki a tué sen frere et occis no ostage par se felonnie, par aventure un

<sup>(1)</sup> Ce pessage est assez corrompu pour ne pas ctre intelligible sans nos corrections; voici le texte latin: Regis autem nominis ignara Pila, cum merito nomine patris filius esset vocandus, mater de nomine suo Pila et nomine patris sui Atus, indidit ei nomen Pilatus. Cet usage de donner au fils

le nom de son père est celtique et prouve que la tradition est fort ancienne.

<sup>(2)</sup> Du latin Funda, Fronde; le R m s'est introduit, au moins d'une mamière genérale, qu'à la fin du xitte siècle.

<sup>(3)</sup> Capable; du latin *Habilis*: **cette** forme s'est conservée en anglais.

tans poroit estre k'il sormonteroit nos anemis; car il ne seroit mie de legier vaincus. » Et eurent conseil et disent : « Com il soit dignes de morir, envoions l'ent, en Pontos l'isle, a cele gent ki ne pueent souffrir nul juge et soit illuecques jug[i]es; et s'il leur est ne tant ne gant fel, il rechevera chou k'il a deservi, et l'otrions. » Adont envoierent Pylate en Pontos l'isle, et fu fais juges, par le soutivete des Romains, de cele gent. Pylates, ki bien seut a quels gens il estoit envoiés, se teut et considera cele sentenche et garda se vie et sosmist toute cele gent felenesse, les uns par promesses, les autres par loiers, les autres par manaches et les autres par torment. Et por chou k'il avoit vaincue si faite gent, fu il apielés de Ponto l'isle Pontius Pylatus. Apries Herodes li jones, freres Archaelis, fix Herode le grant, ki estoit prinches, en cel tans, de Judée et de Jherusalem, oi parler de le visiute (1) et del sens de Pylate, et il estoit si malicieus, entoi (2) de chou que cil estoit malicieus; car choses samblans font volentiers joie a leur samblans, et li fist prometre dons par mesages, et li donna en son liu pooir sor Yudée et sor Jherusalem. Et en apres Pylatus abonda en molt grans richoises, et, un jor te Herodes n'en seut mot, il passa le mer, et vint a Romme, et donna tant de deniers, q'a painnes les pooit-on conter, a Tyberio, l'enpereor de Romme, et fist tant par se boisdie que toute la terre k'il tenoit de Tyberio fu toute sive propre, et le tint en pais, et, por l'amour de chou, Herodes et Pylates furent anemi ensamble jusques a cel jour et a cele eure que nostre sires fu ivrés a Pylate. Lequel Pylates vesti de vesture de porpre et 'envoia a Herode, et ensi se voloit garder k'il n'eust coupes en mort. Et Herodes crei que che fust por s'onneur et por se

ceps diebus illis Judaeae et Jerusalem, ubi audivit hominis illius industriam, versutis congaudens versutus, utpote similia similibus congaudent, invitatum (l. invitavit?) eum muneribus et internuntiis, et tradidit ei partem et vicem suam super Judaeam et Jerusalem.

<sup>(</sup>i) Savoir, Jugement; comme le vieuxrançais Vis et notre Avisé, ce mot vient ang doute du vieil-allemand Wisen, Saoir.

<sup>(2)</sup> Ce mot est évidemment corrompu; eut-être est-ce enjoi, Se réjouit; car on t dans le texte latin : Herodes ergo minor, lius Archelai, magni Herodis filii, prin-

reverenche et il le renvoia par amors a Pylate, et furent racorde ensamble Pylates et Herodes en icel jor. Et en apries Pylates kir volt servir les Yuis a gre lor bailla Jhesum tormenté et degabésr] (1) et seru es maisielles (2), et leur otroia crucesiier et nequedent savoit-il bien que li Juif li avoient livré par enviel Mais il cremi molt a courechier Tyberium Cesaire por chou k'il (l')avoit laissié crucefiier a tort et l'avoit condempné, et apparille une nef, et mist ens molt de biax dons, et prist un de ses sergans ki avoit non Adranus, et les envoia Cesaire por lui escuser de le mort Jhesum, et rouva (3) dire au serghant que, por l'onneur de chelui Cesaire et pour garder son droit, par droit jugement et par droite sentense, avoit donné et otroié as Yuis por crucefiier un homme c'on apieloit Jhesum, ki estoit encanteres, et si se faisoit roi et contredisoit a Cesaire. Cil Adranus se mist a la voie en mer, et eut les vens contraires a lui, et ariva en Galisce, la u li crestiien requierent monsignor saint Jacqueme. Et Vaspasiiens tenoit adonkes toute cele terre del roi Cesaire. Et estoit coustume illuec que si auchuns essilliés (4) arivoit en cele terre, il et ses choses estoient sougites en serviche au signeur de la terre u il arivoit. Et adonques eut Adranus molt grant peur de perdre le vie, et fu amenés devant Vaspasianus, et dist a Vaspasiano: « Sire, je sai bien que jou et mes choses sommes tien par droit et par loy; mais, Sire, par vo grasce otroiés que je m'en puisse aler sains dou cors, et tous mes avoirs vous demeure. » Vaspasianus li dist : « Ki ies-tu et d'ont viens-tu, et u

croire que l'original du français est un version en quelque autre langue, où u mot ressemblant à Exilium aurait signifié ainsi que le vieux français Essiliés, Ruiné, Volé, Naufragé. Cette conjectur trouve déjà une grande force dans le sea analogue du vieux-provençal Issilhar, Détruire, Renverser, Rendre malheureux; e l'Islandais Echill, dont la racine devai certainement exister dans les autres langues germaniques, quoique nous n'en pais sions citer aucune preuve, signifiait Pirate, Voleur.

<sup>(4)</sup> De l'islandais Gabba, Railler, Mocquer.

<sup>(2)</sup> Battu sur les joues, littéralement les mâchoires, en latin Maxillae.

<sup>(3)</sup> Du latin, Rogavit, Pria, Ordonna.

<sup>(4)</sup> C'est une traduction littérale du latin : Erat autem consuetudo, ut quicunque, hujusmodi relegationis exiléum patiens, terris aliquibus impelleretur, principibus et terrae illius incolis, rebus et servitute, subjiceretur. Ce passage est fort important; le sens du latin est loin, comme on voit, d'être satisfaisant, et l'on est amené à

7as-tu? » Adranus li respondi : « Je sui de Jherusalem, et vienc le cele part, et cuidoie aler a Romme se li vent contraire a mi ne n'eussent chi arivé. » Vaspasianus li dist: « Tu viens d'un pais i il a molt de sage gent; tu ses de mienech (1), et tunies bons nyres. Tu me saveras bien garir. » Et icil Vaspasiiens avoit l'enfanche une maniere de vers es narines c'on apieloit wespes, t de ces wespes estoit-il apielés Vespasianus, et par aventure voit il cele maladie por chou que Dex i ouvrast. Adonc li resondi Adranus: « Voirement vien ge de terre de sage gent, nais je ne sui mie myres, ne je ne te saveroie mie garir. Nequelent fu-il uns hom en no pais ki molt faisoit a honorer et, se tu 'eusses ne tant ne gant connu, che n'est mie doute k'il ne t'eust ané. » Vespasianus li respondi : « Qui est cil de cui tu paroles ant? » Adranus li respondi : « Jhesus Nazares ki fu prophetes oissans en ovre et en paroles devant Diu et devant tout le eule: lequel li Juif condampnerent, a tort, a mort par envie, ne e trouverent en lui nule cause de mort. » Vaspasianus dist: Crois-tu se cil vivoit que il me sanast? » Adranus dist : « Sire, nais plus est, je sai que, se vous le crees, [que] vous aver(e)s e grasce, et seres garis. » Vespasianus dist : « Je croi bien que il ki rescusita les mors me pora bien delivrer de ceste maladie, il velt. » Et tantost k'il dist chou les wesples (l. wespes) chaient jus de ses narines, et tout li vier; et rechut maintenant ante. Qant il senti chou, il eut molt grant joie et ne fu mie nerveillé, et dist: « Je sui certains que che fu li fils Diu ki m'a uré, et certes, au plus tost que je porai, jou en prendrai congie Cesaire, et assemblerai tous mes chevaliers, et destruirai et. ccirai tous les trahiteurs ki trahirent Diu. » Et salua Adranus se (l. ce) li dist : « Et sains et saus, et tu (l. tu et?) tes choses en reva en ten pais.

<sup>(1)</sup> Si ce mot n'est pas une corruption r méthathèse de *Mechine*, Médecine, il nt peut-être de l'allemand *Miene*, en

## Si comme Cesaire Tyberius envoia en Jherusalem por garison avoir de sen mal.

Au tans ke Cesaires Tyberius vivoit, fu une renommée c'ur mires estoit en Jherusalem, ki warissoit les gens de diverse maladies, et esperoit que cil le waresist de se meselerie, d lequele il estoit tout entrepris, et ne savoit mot que Pylates et Yuis l'eussent ensi condampné. Et dist Cesayres a un sien ser ghant prive, ki avoit a non Albanus: « Va-t-ent tost outre mei et si me salue Pylate, et li di k'il m'envoie cel mi(r)e, ki waris les gens de diverses maladies, que il me warisse aussi. » Albanu s'en ala, et passa le mer, et vint a Pylate, et le salua de pa Cesayre, et li dist k'il li envoiast Jhesum, le grant myre. Quan Pylates oi le message, si ot grant peur et demanda al message respit de respondre dusques a quatorze jors : car il ki savoi bien comment il estoit n'osa respondre au message Cesaire san le conseil de sage gent. Et entrues Albanus, loiaus message envers sen signeur, commencha a enquerir de Jhesu; mais nu ne l'en savoit rendre raison : car li Pharisiien et li maistre de Yuis avoient desfendu que nus ne parlast des fais Jhesu, po chou que leur male renommée caist. Et nequedant cil enqueroi plus argamment (1) se nus savoit nient de Jhesu, et comment ne en quel liu il le poroit trouver. Au daerrains seut il nouvieles nule chose n'est si secrée que en la fin ne soit revelée. Une femme ki avoit esté molt familiere et bien connute a Jhesu, l fu mostrée et avoit a non li femme Veronike, et estoit une noble dame et caste, et de biele conversation. Et cil li demanda mol diligamment de Jhesu, ques hom c'estoit, ne u il le poroit trouver. Et cele conmencha a gemir et a souspirer, et li dist « C'estoit mes sires et mes Dex, chius que tu vels connoistre entrues k'il conversoit en terre, fu il maintes fois en mon hostel

<sup>(1)</sup> D'une manière plus pressante; de l'allemand Arg, Méchant.

et demoroit avoec mi, et me confortoit. Mais Pylates, par envie et sans nule raison, le condampna et le conmanda a crucefiier as puans Yuis, et morut en crois et rescucita au tierch jor de mort a vie, et manga puissedi (1), et but avoec ses desciples que il molt amoit, et apres se mort conversa en terre garante jors et garante nuis. Al garantisme jor il monta es chius, et l'i virent monter cent et vint neuf gens u plus. » Quant Albanus oi ces paroles, il fu molt corechiés et dist a le femme: «Femme, en ne me dis-tu que Jhesu monta es chius? Et Pylates m'a demandé respit de respondre al mandement mon signor dusques a qatorze jors, et m'avoit promis k'il l'envoieroit a Cesayre, mon signor. » Veronique respondi : « Pylates, ki tout cest mal a fait, doute l'ire de Cesaire, et, por chou que il ne savoit respondre sans conseil de sage gent, demanda il le respit. » Albanus dist : « Je m'en retornerai sans nule esperanche, et ne porterai nul confort a men signeur, ki forment est mesiaus. Il n'avoit en autrui confort de garir de sa maladie. » Veronike li dist: « Ki espoire en Diu, il ne sera mie confondus: or ait esperanche, et il li donra chou que ses cuers desire. » Albanus (dist): « J'ai trop grant duel de chou que je ne puis nient faire de chou que mes sires mandoit. » Veronique dist: « Mes sires et mes maistres lone tans anchois k'il morust preecha se passion, et, por chou que je voloie avoir ramenbranche de lui, je pris un drap, et le portoie au poigneur por faire poindre le figure de sen viaire, que je me peusse ens reconforter; et, ensi com je portoie le drap, mes sires Jhesus acourut encontre mi et me demanda que je portoie, et je li dis, et il meisme prist le drap et la (l. le) toucha a se noble fache et le me rendi ensaignié de sen propre viaire. Dont je sai bien que se tes sires regarde douchement l'ymage, il sera aussi sains que il fu onques. » Albanus dist : « Est l'ymage tele c'om elle (l. c'on la) puist avoir por or ne por arghent? » Veronike dist: « Nenil; mais on l'aroit bien por grant desir. »

<sup>(1)</sup> Depuis ce jour.

Albanus dist: « Que ferai-je, Veronique? » Veronique li respondi: «Jou irai avoec ti, si tu vels, et porterai vir (sic) a Cesaire l'ymage. » Albanus out molt grant joie gant il oi chou, et en rendi grasces a Veron(ik)e. Et apparilla ses nes, et passa mer atout li, et vinrent en le cite de Romme par une vesprée, si com gens se hebergent, et disent k'il atenderoient dusques au matin, et s'asisent au souper, et puis alerent couchier. Albanus au matin laissa Veronique a l'ostel, et vint au lit Cesaire, et li noncha ces choses; et Cesaires ki molt estoit angoisseus de sa maladie le salua tout premiers, car il cuidoit k'il amenast Jhesum, et li fist grant joie. Adont li raconta Albanus tout ensi k'il avoit erré et dist: « Chelui Jhesum que tu desiroies a avoir (por?) ten myre, homme que Dex amoit, pur et innocent, Pylates et li Yuif le trahirent par envie, et le tormenterent malement, et le pendirent en le crois, et li metoient sus k'il estoit enchanteres, et le vainkirent par faus tiesmoins. » Cesayres dist : « Que feraije done? Je ne serai jamais garis. » Albanus dist : « Si seres, se Diu plaist. » Cesayres dist: « Je sueffre trop de dolours. » Albams li dist: « Une femme molt vaillans, Veronique a non, et ki molt fait a honorer, et ki fu anciele a chelui Jhesu, est venue avoec mi par mer, por ti aporter sante, et a un molt biel lincuel, proprement la san(b)lanche et l'ymage dou viaire chelui Jhesu, et le t'aporte[rent] a regarder: lequel se tu regardes devotement, tu seras maintenant tous sains. » Adonc conmanda Cesaires aporter l'ymage nostre Seigneur, et fist espandre parmi le voie ma(n)tiax de porpre, et lues k'il vit le sainte ymage il fu maintenant tos sains. Et Veronique benei nostre Seigneur de ses dons, et le [et le] clama saint en tous ses evres. Et icele Veron(ik)e fu remenée en sen pais a grant honeur. Et fu pris Pylates et amenés a Romme, et le conmanda Cesavres metre en buies et en siers, et jeter en prison, dusques cele eure que sentense fust rendue de quel mort il morroit. Et s'assamblerent tout li prinche de le cite et tous li peuples, et estriveent (1) c'on feroit de lui. Et entrementiers Vespasianus estoit enus prendre congie a Cesaire de destruire toute Yudée et rusalem et tous chiaus ki la habitoient, et fut apielés au conseil es prinches. Et (Pylates) fu condampnés de laide mort, et li vala on un coutiel es joies (sic), et l'estrangla on, et colpa la orge crueusement, et puis le teste toute vis, et fist molt pute fin. t gant Cesaires vit le mort Pylate, il dist: « Vraiement il est iors de tres laide mort, ne se propre mains ne l'a mie esparnié, » Car il s'estoit aidiés a tuer. Et fu loiés a une muele li ors, et fut jetés en un flueve c'on apiele Tyberium. Malvais spir et ort, ki eurent joie de si malvais cors, ravirent le cors et porterent a le fie (sic), par mi cele iave, et faisoient esmouvoir es ondes, con (l. com) che fust li mers, et a le fois le portoient es ues, et adont venoit une tempeste de tonnoiles, de gresil et l'esclistre, si que les gens en avoient grant peur. Dont li Romain urent conseil, et l'osterent de cel flueve, et, aussi com par lirrision, le jeterent en Rodano, un autre flueve ki n'a point de ons, ains va jusques en infier. Et li lius, la u on le jeta, estoit pielés lius de maleichon, et par droit i devoit-on bien jeter es maldis. Et couroit en coste une cite c'on apiele Ingemia (2) t valt autant Ingemia com voie d'ynfier. Mais les gens de cele ite ne peurent souffrir le pueur ne le destempranche de l'air le l'abitement des malvais espirs, et prisent le cors de malichon. t l'emporterent ensevelir a Losanne. Et cil autressi ne peurent offrir les assaus des dyables, ki tos dis estoient entour le cors, et e prisent et le jeterent en un puc molt parfont, tout avironné e grans montaignes, et encore, si com pluiseur racontent voit-

consondu la rivière (Vigenna) avec la ville (Vienna), et cette confusion n'a pu avoir lieu que lorsque la langue romane leur a eu donné le même nom à toutes les deux. Nous ignorons quelle est l'Ingemia de la version française; si le ms. n'était pas écrit avec beaucoup de soin, nous serions tenté de croire que le point est mal placé sur la première lettre et qu'il devrait être effacé de la troisième syllabe.

<sup>(1)</sup> Discuterent, Débattirent; de l'islanis Strid, Guerre.

<sup>(3)</sup> Voici le passage correspondant de la rision latine: Quapropter, communicato emanorum consilio, a Tiberi resumtus ivio, quasi derisionis causa, Vigennae mmissus, Rodano fluvio immergitur, quod lgenna, quasi via Gebennae nuncupatur. cus enim dicebatur maledictionis. L'aurr de cette version a, comme on voit,

on illueques aparoir très grans ordures et pueurs que li dyable i font, et cil puis si (l. ci) est voisins a une montaigne c'on apiele *Mont-Tranchie*, et por chou que c'est un des plus haus mons. En apries qant Vespasianus eut congie de Cesayre de prendre venganche de tous chiaus ki avoient destruit Jhesu par envie, il retorna en Galisce, et assambla tout son pooir, et venga Diu ensi con (l. com) vous aves oi desus (1).

(i) Comme il n'est pas question dans cette version de la vengeance de Vespasianus, il faut supposer ou que l'original n'a pas été entièrement traduit, ou que les derniers mots ont été ajoutés. Ces deux suppositions sont fort possibles toutes les deux : il est certain, par les versions latines, que cette tradition était étroitement liée avec la prise de Jérusalem, et le même ms. contient,

fol. 377, ro, col. 1, un poëme sur ce sujet, intitulé *De Vaspassien*, dont l'écriture est tout à fait semblable. Voici les premiers vers:

Signor, plaist vous oir une bonne canchon? Toute est-de vraie estoire, si com dist la leçon; N'i a mot de mencoigne ne de controvison; Jamais n'ores parier de plus tres vrai sermon. Au tans (le rol?) David et au tuns Salemon furent Juff em pris et de moit grant renon.

## LÉGENDE DE MAHOMET.

Habitués qu'ils sont aux symboles et aux apologues, les Orientaux n'attachent pas aux faits un sens matériel et purement historique: ce qu'ils cherchent dans un récit, ce n'est pas tant 'enseignement littéral du passé qu'une communication sympahique de sentiments et d'idées; pour eux l'histoire reste toujours le la poésie. Dans les ardeurs de leur enthousiasme, les disciples le Mahomet groupèrent donc autour de lui toutes les légendes jui pouvaient, en les mettant en action, exprimer d'une façon lus frappante sa sainteté et sa puissance. Tels étaient le nomre et le merveilleux de ces légendes qu'ils effrayèrent même imagination des Arabes; on ne reconnut plus à la tradition que ix sources légitimes (1), et encore les esprits, qui se piquaient e quelque bon sens, ne puisaient-ils qu'avec une réserve excesive dans cet immense dépôt de miracles et de traditions, qui 'appelle le Sonnah (2). Abou-Abdallah Mohammed, ou pour lui onner le nom sous lequel il est connu dans l'histoire littéraire, okhari, qui ne vivait cependant que dans le second siècle de

(1) Aïscha, femme de Mahomet; Abou par Bokhari, Malek, Ebn David, Termedi, Nisa et Moslim. Voyez Pococke, Specimen historicorum arabum, p. 298; Hottinger, alek.

Bibliotheca orientalis, p. 163, ct Golius,

2) Le Sonnah ou Sunna a été recueilli

Lexicon arabum, s. v. Suna.

oraïra, son ami; Abou Abbas; Ebn mar; Giàber ben Abd'allah et Anas ben

l'Hégire, nons apprend dans son livre (1) qu'il avait réuni sur Mahomet jusqu'à deux cent mille traditions, mais qu'il n'en publiait que sept mille deux cent vingt-cinq, dont l'authenticité lui paraissait incontestable. Les autres collecteurs n'eurentp as les mêmes scrupules d'exactitude; ils recueillirent à peu près indifféremment tous les faits qui se trouvaient dans la mémoire du peuple (2), et les chroniqueurs qui se multiplient si facilement dans un pays amoureux de récits, où une connaissance approfondie du passé n'est pas indispensable à l'histoire (3), imaginèrent sans doute une foule de faits nouveaux que bientôt ils ne purent plus eux-mêmes distinguer des autres.

Aussi, peut-être n'est-il pas une merveille ridicule qui n'ait été gravement attribuée à Mahomet, et il serait aussi fastidieux qu'impossible de les rapporter toutes (4). Il naît tout circoncis et sans être tenu par le cordon ombilical (5); une lumière dont l'éclat resplendit dans toute l'Arabie, sort avec lui du sein de sa mère; aussitôt il se jette à genoux, élève son regard vers le ciel et s'écrie d'une voie distincte: Dieu est grand, Dieu seul est Dieu et je suis son prophète (6). Quand il cut trois ans, deux

naissance de Mahomet, le palais de Kesri (Cosroës) trembla; quatorze de ses tour s'écroulèrent et le seu sacré des Persans. qui brûlait sans interruption depuis milk ans, s'éteignit. Dans un me. latin mon paginé, écrit probablement dans le XIIe siècle, que l'on conserve à la B. R. sous k no 3391, il y a une traduction du Koran précédée de la généalogie de Mahomet e d'une relation des merveilles de son en fance, où sa naissance est accompagne des mêmes prodiges : Cum autem anno il tota pars terrarum sterilitate damnati esset, Deus nati prophetae et nuntii su benedictione et saturitate totam replevil Posuitque ea nocte per omnem Arabiat intersticium inter masculum et ferminam quod nemo Arabum tota illa nocte transgre potuit. Omnibus et magis, (et) sortilegis, ( (h)ariolis eo die artificium suum defeci Eversa sunt eadem hora omnia solia regui ab ortu solis usque ad occasum, ut nulin staret erectum. Qua ipsa hora jecit Det praeconem per coclum et terram matum si

<sup>(1)</sup> Es-sahih, Le sincère.

<sup>(2)</sup> Aux recuells, pour ainsi dire officiels, que nous avens cités, nons ajouterons le Massabih de Hussein ben Mesud et le Mischkat de Volieddin.

<sup>(5)</sup> Hadschi Chalfa cite dans son dictionnaire bibliographique jusqu'à douze cents historieus arebes, persans et turks; M. de Hammer en a fait connaitre cent vingt qui se sent exclusivement occupés de Mahomet; Jahrbuch der Literatur, t. LXIX, p. 14-86.

<sup>(4)</sup> Un grand nombre se trouve dans la Chronique de Thabari et le poëme du Bordo.

<sup>(5)</sup> Abou'Héda, Vie de Mohammed, p. 2, éd. de M. Noël Desvergers; Pococke, Specimen historicorum arabum, p. 319-320. Cette circoncision naturelle semble une idée empruntée aux Juis qui croient qu'Adam, Joseph, Moïse et David naquirent circoncis.

<sup>(6)</sup> On a dit aussi que, le jour de la

anges lui ouvrirent la poitrine pour en enlever une tache noire, et la remplirent de lumière (1). Dans sa fuite à Médine, il soutint, suivant Gjannabi, les forces de ses compagnons en faisant jaillir un ruisseau de lait de la tête d'une brebis maigre. Venait-il à l'asseoir sous un arbre mort, les branches en reverdissaient, elon Admed ben Joseph, et se couvraient de feuilles pour le léfendre des ardeurs du soleil, et Gazali raconte que lorsqu'il it construire la première chaire, dans la septième année de 'Hégire, le palmier contre lequel il s'appuyait ordinairement our prêcher, se plaignit d'être ainsi délaissé, jusqu'à ce que lahomet l'ait apaisé par de bonnes paroles. Il est cependant leux miracles légendaires qui, malgré leur ridicule, méritent me mention particulière, parce qu'il en est question dans le loran (2), et qu'ils ont ainsi beaucoup plus d'authenticité que es autres. On doit d'abord le reconnaître; quoique dans un ecueil composé au hasard d'improvisations sans suite, et souent inspirées par les nécessités et les passions du moment, il se rouve des textes pour toutes les opinions, le Koran regarde ses érités comme trop évidentes par elles-mêmes pour avoir besoin e se légitimer par des prodiges (3), et Mahomet a déclaré plueurs fois, en termes parfaitement clairs, qu'il n'avait pas le on des miracles (4). Ainsi, par exemple, il écrivait, dans le

ticum fidelem et benedictum. Testatur et tier filium, nec in utero nec in partum, um fecisse dolorem. Au reste, si l'on rapporte aux historiens du moyen age, merveilles de ce genre avaient souvent à la naissance des hommes extraordires. Ainsi Alexandre de Bernay disait son héros:

Peure que li enfes deut de sa mere issir, emostra Dix par signes qu'il se feroit cremir : sa l'air convint musr, et la tere croissir, s firmament corier, la mer par mi rougir : les bestes tranier et les homes fremir. s'u senefiance que Dix fist esclarchir x mestrer de l'enfant qu'on devoit avenir, com grant signorie il aroit a baillir.

Romans d'Alixandre, B. R. no 6987, ro, col. 1, v. 22.

- Voyez Abou'lieda, Annales moslemici,
- ) Un des miracles les mieux attestés,

celui de l'épaule de mouton qui avertit Mahomet qu'elle était empoisonnée, doit son origine à une figure de rhétorique, ou au désir de neutraliser une circonstance très-fâcheuse pour sa religion : car il mourut des suites du poison qu'une femme julve avait mis dans une épaule de mouton pour montrer son imposture.

- (3) Si vous avez des doutes sur le livre que nous avons envoyé à notre serviteur, produisez un chapitre au moins égal à ceux qu'il renferme; Koran, soura 11, v. 21. Les Infidèles te diront: Tu n'as point été envoyé par Dieu. Réponds-leur: Il me suffit que Dieu et ceux qui connaissent le livre sacré soient mes témoins entre vous et moi; Ibidem, soura x111, v. 43.
- (4) Maracci a réuni dans son *Prodromus*, P. 11, p. 7-12, tous les passages où Maho-

chapitre intitulé Raad ou le Tonnerre : « Les infidèles disera! S'il faisait quelque miracle nous pourrions le croire. Puis ils 1 reprochaient: Tu n'es qu'un discoureur et ne te mêles que prêcher les autres (1). » Mais soit par une de ces contradictios dont sa vie fourmille, soit par la nécessité de raffermir quel qu foi chancelante, il n'en a pas moins cherché à faire croire à réalité d'un rêve (2) où il fut transporté au septième ciel et adm à voir Dieu face à face. Si le Koran dit seulement, dans la tra dition de Maracci: « Laus illi qui transtulit servum suum 2 oratorio Haram ad oratorium remotissimum (3), » un auti soura a certainement entendu ce passage dans le sens de légende populaire : « Il l'avait déjà vu dans une autre descent - près du lotus de la limite, - là où est le jardin du séjour. Le lotus était couvert d'un ombrage. — L'œil du prophète ne s détourna, ni ne s'égara un seul instant. - Il a vu la plus grand merveille de son Seigneur (4). » Le miracle de la plaine de cailloux est tellement ridicule qu'Abou'lféda a dédaigné d'e

met a reconnu qu'il n'avait pas le don des miracles, et lbidem, p. 12-22, ceux dont on a voulu tirer des conclusions contraires: les premiers sont évidemment plus clairs et plus significatifs que les autres; voyez d'Herbelot, Bibliothèque orientale, au mot ayat, et Prideaux, Life of Mahomet, p. 36.

(1) Soura XIII, v. 8. La traduction de M. Kasimirski est un peu différente. Les incrédules disent: Est-ce que par hasard Dieu ne lui aurait donné aucun pouvoir pour faire des miracles? Tu n'es donc qu'un donneur d'avis; et chaque peuple a eu un envoyé chargé de le diriger.

Le verset 27 n'est pas moins significatif: Les Infidèles disent: Il n'a reçu sans doute d'en haut aucun pouvoir de faire des miracles. Dis-leur: Dieu égare celui qu'il veut et ramène à lui ceux qui se repentent.

(2) Aïscha et Moavia eux-mêmes en conviennent, ainsi qu'Abou'lféda, ch. ix. Ce n'est au fond qu'un poëme comme le Paradis de Dante; voyez Gagnier, Vie de Mahomet, t. I, p. 252-343; Prideaux, Life of Mahomet, p. 31-40, et M. Reinaud,

Monuments arabes, turks et persans cabinet de M. le duc de Blacas, t. I p. 83-88. On peut conclure de la condu de Mahomet en cette circonstauce qu dans la dernière période de ses public tions, il autorisait, au moins par son silent les traditions qui lui attribuaient des m racles.

(3) Soura xvii, v. 1; Alcoranus, t. 1 p. 407. La traduction de M. Kasimirski bien plus favorable à la légende, mais de malheureuses additions l'ont rendue tout fait inexacte: Louange à celui qui a tran porte, pendant la nuit, son serviteur temple sacré de la Mecque au temple ele gné de Jérusalem, dont nous avons be l'enceinte pour lui faire voir nos merveille Le Koran, p. 247. Au reste, M. Weil croit pas à l'authenticité de ce verse Historich-Kritische Einleitung in d Koran, p. 65, et a montré qu'avant s'ètre posé comme fondateur d'une religie nouvelle, Mahomet lui-même considera ce prétendu voyage comme une pure visio Mohammed der Prophet, sein Lebe und seine Lehre, p. 373.

(4) Soura LIII, v. 13-18.

Her, quoiqu'il ait du être fait en présence de tout le peuple Hà Mecque, qui demandait ironiquement à Mahomet un signe sa puissance. En réponse à cet insolent défi, d'épaisses ténèles couvrirent la terre en plein midi, la lune descendit du ciel tvint faire autour de la Kaaba les sept circonvolutions qu'exé-Ment les pèlerins ordinaires; puis elle s'inclina devant Maholet, en disant: Je proteste qu'il n'y a point d'autre Dieu que ieu et que tu es Mahomet, l'apôtre de Dieu; alors elle entra ir la manche droite de son habit, sortit par la gauche, remonta a ciel, une moitié par l'orient et l'autre par l'occident, et se Forma en un globe rond au milieu du ciel (1). Un miracle si datant n'eut pas cependant un grand succès près des Infidèles, aisqu'il détermina seulement la conversion de Habib ben lalek et de quatre cent soixante-dix habitants de la Mecque; ais il n'en est pas moins attesté par une foule de témoins tulaires d'une incontestable autorité (2), et les Persans en élèbrent encore la commémoration par une fête religieuse (3). i Mahomet n'a pas voulu accréditer par des expressions ambimes une crovance absurde qu'expliquent à peine l'enthousiasme diot des premiers musulmans (4) et l'amour désordonné des rientaux pour le merveilleux, l'origine de cette tradition se rouve sans doute dans le premier verset du cinquante-quatriène soura : « Appropinguavit hora et scissa est luna (5); » on ura donné un sens littéral à une figure de rhétorique (6) et aventé l'histoire qui rendait plus coupable l'opiniâtreté des acrédules.

<sup>(1)</sup> Voyez Gagnier, Vie de Mahomet, 1, p. 183-234.

<sup>(2)</sup> Voyez Maracci, Alcoranus, t. II, 1.690.

<sup>(3)</sup> Chardin, Voyage en Perse, t. IV,

<sup>(4)</sup> Ses disciples ramassaient pieusement t avalaient ses crachats et l'eau qui avait etri à ses ablutions; quand il mourut, mar tira son sabre et jura qu'il abattrait t tête des Infidèles qui croyaient à sa bort.

<sup>(5)</sup> Maracci, Alcoranus, t. II, p. 688; la traduction de M. Kasimirski nous semble laisser ici beaucoup a desirer : L'heure approche et la lune s'est fendue.

<sup>(6)</sup> Il y a eu même des Orientaux qui l'ont pensé; voyez Beldavi dans Hottinger, Historia orientalis, p. 302; mais le Koran semble tout à fait contraire à cette opinion, car il dit immédiatement après le verset que nous venons de citer: Mais les Infidèles, à la vue d'un prodige, détournent leurs yeux et disent: C'est un enchantement impuissant.

En Occident, au contraire, on ne s'est pas contenté de faire de Mahomet un sorcier (1), un infâme libertin (2), un voleur de chameaux (3), un hérésiarque (4), un cardinal établissant une religion nouvelle pour se venger de ses collègues qui s'étaient refusés à le nommer pape (5), l'Antechrist (6) ou même une bête (7); on a imaginé aussi une foule de légendes pour rendre sa personne odieuse et sa religion méprisable (8). Une partie a

- (1) Richardus, Confusio Alcorani, et Zonaras, Compendium historiarum, t. 111, p. 127b, éd. de Bâle, 1857.
- (2) Selon Hildebert, De Mahumete, v.

Quare laudari coeptus fuit et celebrari omnis concubitus lege sacra vetitus. Dun tibi, Natura, rapnerunt in tua jura, femina quaeque parent, mas subigendo marem Et contra morem frater premit Ipse sororem, nupta soror fratri victima fit baratri; Incestat matrem sua proles, filis patrem ste quiequid libuit lege nova licult.

- ste quiequid libuit lege nova licuit.
  (3) Vincentius de Beauvais, Speculum historiale, l. xxiv, ch. 41.
- (4) Le Glossateur du droit canonique a dit qu'il avait été le chef des Nicolaïtes, suivant Bayle, Dictionnaire historique, p. 1859, note x, éd. de 1720.
- (5) Il faudra pareillement advouer que le faux prophète Mahomet a estè cardinal, puisque Benevenuto da Imola le dit expressément en ses commentaires sur Dante: Naudé, Jugement de tout ce qui a esté imprimé contre le cardinal Mazarin, p. 39. Il ne nous a pas été possible de vérifier cette singulière allégation; nous n'avons pu trouver, même dans nos dépôts publics, le commentaire italien attribué à Benvenuto d'Imola, qui fut cependant imprime à Milan en 1473, et à Venise en 1477, et nous avons inutilement cherché le passage cité par Naudé dans les extraits du commentaire latin publié par Muratori, Antiquitates Italiae, t. VI, p. 1028-1298, et dans le ms. de la B. R. 70022, qui paralt le contenir en entier.
- (6) Nous citerons entre autres Coelius Secundus, Annius de Viterbe, Hantenius de Malines, Jodoeus Clichtovaeus et Mélanchton; Cornelius Uythagius a même publié à Amsterdam, en 1666, une dissertation intitulée: Anti-Christus Mahometes, ubi, non solum per S. Scripturam ac reformatorum testimonia, verum etiam per omnes alios probandi modos et genera, plene, fuse, invicte solideque demonstratur Mahometem esse unum illum verum,

magnum, de quo in Sacris fit mentio, Anti-Christum.

- (7) Pourquoi est-ce, 6 Mahomet, que tu n'écris pas ta loi ou ton Alcoran, en latin, ou grec, ou hébreu, vu que ce sont les langues connues par tout l'empire romain et parmi tous les doctes? Il répond, mais assez froidement et à la manière des huguenots, que son Alcoran ou Institution n'est pas pour les Romains ni les doctes. à cause qu'ils ne se convertiroient point. Mais ce n'estoit pas pour cela, ains parce qu'il estoit une bête, et ne savoit rien en hébreu, grec ou latin; Génébrard, Oraison funebre de Duchâtel. Nous citons ci passage d'après M. Rebitté, Guillaum Budé, restaurateur des études grecque en France, p. 269 : car l'ouvrage d'où il l' tiré n'est indiqué ni par Niceron, ni par l Biographie universelle, et nous p'avon pu le trouver dans aucune des bibliothèque de Paris. M. Lacordaire lui-même a pu dir dans une de ses éloquentes Conférences Je viens de lire le Koran d'un bout à l'an tre; cela n'a pas été une petite pénitence je vous l'assure, car c'est un plagiat de l Bible fait par un écolier de rhétorique mais il a ajouté quelques phrases aprè C'est la plus grande preuve de la profond habileté de cet homme, d'avoir été asse puissant par sa parole sans recourir a prestige; Seconde Conférence de 9bre 184
- (8) C'est, ainsi que nous l'avons déjà d'plusieurs fois, par des faits supposés qu'le peuple exprime ses opinions. Nous le connaissons plus sans doute toutes les le gendes de Mahomet qui ont été répandur pendant le moyen âge. On conserve à l'Bibliothèque de l'Arsenal une Vie de Mahomet inédite, Hist. latine, no 105, im-folis et les anciens biographes ont attribue Étienne de Langton, qui mourut arch véque de Cantorbéry, en 1228, un ouvra intitulé De factis Mahumedis, dont on sijusqu'ici trouvé aucune trace.

ité insérée, par Hildebert, dans son poëme De Mahumete (1); mais il semble avoir recueilli sans discernement des traditions beu répandues (2). Le moine que nous publions pour la première bis, affiche au contraire des prétentions historiques; il indique les sources d'information avec un soin ordinairement bien tranger aux écrivains du moyen age, et la traduction qu'Alexandre du Pont fit de son ouvrage, environ un siècle après, prouve qu'il avait obtenu un succès véritable. Fabricius ne le connaissait point, et l'Histoire littéraire de la France se borne à en citer vingt-deux vers, et à dire : « Wautier, moine français, on ne sait de quelle maison, composa, vers le temps de la seconde croisade, une manière de poëme sur Mahomet, dont on conserve un exemplaire manuscrit à la Bibliothèque du Roi (3). » L'auteur nous apprend seulement, dans les premiers vers, qu'il s'appelait Walterius, et qu'il tenait ses renseignements d'un abbé nommé Warnerius; mais la traduction d'Alexandre du Pont nous fournit quelques autres indications moins vagues.

> S'auchuns velt oïr ou savoir la vie Mahommet, avoir En porra ichi connissanche. En la terre le roi de Franche

(i) Opera, col. 1277, éd. de Beaugen-

(2) Il se trompe grossièrement sur les laits les mieux connus; ainsi Mahomet qui naquit dans le mois d'avril 571, est contemporain, dans son poëme, de Théodose et de saint Ambroise qui vivaient à la fin du IVe siècle. Il fait de Mahomet un consul appelé Mamutius, qui devient roi de Lybie, parce qu'il dompte un taureau par les conseils d'un sorcier qui lui demande pour son salaire l'abolition de la religion chrétienne. Sa mort n'est pas moins étrange que le reste de son histoire : un jour qu'il était attaqué de son épilepsie :

... Immensus delor abstulerat sibi sensus, jamque subacta fere lingua parat fugere. Quod portendebant spumae quibus ora rigebant et male continuus flatus et oxiguus. Sie, absente mago, tenet hune dum mortis imago, accurere sues, digna repente luca;

Qui rapidus sic grex, quasi spernens quod foret hic totus in hunc properat et miserum lacerat. [rex, De Mahumete, v. 1025.

Hildebert ajoute, v. 1101 :

Ex hoc gens illa, contempta carne sulla pollutum credit, de sue quisquis edit; et quia porcorum grex regem rosite corum flota supersitito venit ab hoc edio.

Une autre tradition, recueillie par le traducteur français de Guillaume de Tripoli, explique aussi d'une façon legendaire la défense de boire du vin. Il raconte que les compagnons de Mahomet ressentirent une vive jalousie de ses rapports avec l'ermite Bachut ou Bahayra, qui lui avait appris les dogmes du christianisme, et qu'après l'avoir tué avec l'épée de son ancien disciple, ils dirent pour excuse qu'ils étalent ivres; voyez Sinner, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae bernensis, t. II, p. 289. (5) T. XII, p. 516.

Mest jadis, a Sens, en Bourgoigne. uns clers avoccques un chanoigne Ki sarrasins avoit esté; mais prise avoit crestiienté; Mahom del tout laissié avoit: car toute la gille savoit Que Mahommes fist en sa vie, le barat et la trecherie. Il fu clers quant il fu paiens, et clers apriés fu crestiiens. A son signour conta la guile. ki a un abbe de la vile, Lequel on apiéloit Gravier, le conta, et chil a Gautier Ki moignes estoit de s'abbie. Li moignes lués en versefie, Un livret en latin en fist, u Alixandres du Pont prist La matere dont il a fait cest petit romanch et estrait. Si com aferme li dis moignes, Adans avoit non li chanoignes; Li clers avoit non Diudounés, pour chou c'a Dieu s'estoit donnés. Il connissoit par escripture et Mahommet et sa nature. Comment il s'estoit demenés et ou ses linages fu nés (1).

Malgré ce nom de *Gravier*, et ces détails sur un chanoine *Adans* et un ancien mahométan appelé *Diudounés*, dont il n'es point question dans notre poëme, c'est évidemment l'origina du Roman de Mahomet, et l'on ne peut attribuer ces différence

<sup>(1)</sup> Roman de Mahomet édité par M.M. Reinaud et Francisque Michel, d'après l ms. B. R. no 7595 (XIIIe siècle).

insignifiantes qu'aux licences que se donnaient les traducteurs pendant le moyen âge. Ce Waltherius vivait donc au milieu de la France, et certainement pendant le XIIe siècle, puisque l'écriure du manuscrit 8501ª en a les caractères ordinaires, et qu'on it à la fin du poëme ces vers qui, malgré leur reproduction dans e manuscrit 328, supplément latin, appartiennent sans aucun loute au scribe (1):

> Idus adhuc julii renovantur signa triumphi; Post bis quingentos et centum circiter annos Ex quo virgineus de (P)neumate floruit alvus, Anno centeno, julii quinto die deno, Jherusalem nostris cesserunt maenia Francis.

le Waltherius ou Galterus, qui invoque le témoignage d'un abbé Warnerius, devait, comme le dit Alexandre du Pont, faire partie le son monastère, et il y eut un Warnerius, abbé de Marmoutiers, ui mourut en 1155 (2). Le moine de Marmoutiers, qui composa e Gesta consulum andegavensium (3), reconnaît s'être servi de Histoire de Marmoutiers, par un Galterus de Compiègne (4). C'est ans aucun doute celui qui fut le premier prieur de Saint-Martin n Vallée, dans un des faubourgs de Chartres (5), et souscrivit en ette qualité une chartre datée de 1131 (6), et cette circonstance ious le ferait aussi regarder comme l'auteur des Miracles de la lierge de Chartres, écrits vers le milieu du XII siècle (7), que

(6) Histoire littéraire de la France. t. XII, p. 491.

<sup>(1)</sup> Ces vers sont hexamètres et léonins, ındis que le poëme est en vers élégiaques, uns aucune consonnance systématique. (2) Annales ordinis Sancti-Benedicti,

VI, p. 552.
(3) D'Achery l'a publié sans nom d'auteur, picilegium, t. X, p. 506; mais, dans ses tes sur Pierre de Blois, Gussanville l'a tribué, d'après un ancien ms., à un moine Marmoutiers, nommé Jean.

<sup>(4)</sup> Peut-être en possédons-nous encore 1 fragment, publié par Mabillon et Rui-irt, Acta Sanctorum ordinis Sancti-enedicti, t. IX, p. 391-402, puisqu'il s'y ouve une vision de Foulques, comte Anjou, qui a été insérée textuellement

dans le Gesta consulum andegavensium. (5) Annales ordinis Sancti-Benedicti, t. VI, p. 553.

<sup>(7)</sup> L'auteur dit les avoir entendu raconter ab uno venerabili Goffrido, carnotensi episcopo et apostolicae sedis legato, in conventu nobilium personarum, et Gaufrid fut nommé évêque de Chartres en 1115 et mourut en 1138, suivant Rouillard, Parthenie, P. 11, fol. 35, ed. de Paris, 1609. Nous ne savons d'après quel renseignement Fabricius, copie sans doute par l'Histoire littéraire, à dit que les Miracles avaient été écrits après 1141.

Labbe a insérés dans le Bibliotheca nova manuscriptorum (1). A la vérité l'auteur dit au commencement : « Fratri venerando et in Christi visceribus plurimum complectendo Sancti-Venantii monacho Gauterius Cluniacensis monachus usque ad finem pondus diei et aestus constanter portare! » mais les moines changeaient assez souvent de monastère (2) et se désignaient habituellement par celui auquel ils appartenaient. Quoiqu'il en soit de cette dernière conjecture, on ne connaît, pendant le XII° siècle, malgré les travaux de Mabillon et de Martenne, aucun autre abbé, nommé Warnerius, que celui de Marmoutiers (3); l'auteur de notre poème faisait donc très-probablement partie de cette abbaye, et tout porte à y voir le Galterus de Compiègne, qui était moine de Marmoutiers et s'occupait, précisément dans le même temps, à recueillir des traditions historiques (4).

La Bibliothèque royale possède deux manuscrits de ce poème: le n° 8501ª qui, ainsi qu'on l'a vu, est daté du 15 juillet 1199, et le n° 328 du supplément latin qui semble avoir été écrit pendant le XIV° siècle. Comme les vers du scribe que nous citions tout-à-l'heure s'y trouvent également, le premier a dû lui servir de source (5); mais il y a çà et là de bonnes variantes qui ne

Tam Deum quam loca dimittunt leviter in quibus voverunt stare stabiliter.

<sup>(4)</sup> T. I, p. 680-688.

<sup>(2)</sup> Nous avons vu dans une pièce satirique, p. 134 :

<sup>(3)</sup> Il ne faut en excepter que le Warnerius homilarius, abbé de Westminster, auteur d'un Fasciculus temporum, dont les homélies ont été imprimées à Bâle en 1494, sous le titre de Jerneri abbatis deflorationes super Evangelia de tempore per anni circulum; mais il n'était pas en France et vivait certainement avant l'auteur de ce poème, puisqu'il mourut dès 1106.

<sup>(4)</sup> L'histoire littéraire a cependant conservé le nom de plusieurs autres Waltherius ou Galterus, qui vivaient en France à peu près dans le même temps; un abbé de Saint-Vast dans l'Artois, qui mourut eu 1091; un archidiacre de Châlons, qui fut évêque de 1080 à 1114; un abbé de Saint-

Martin de Laon, qui floristait vers 1148; un Gualterus de Mauritania, évêque de la même ville de 1135 à 1174, et Gualterus de Constantiis, qui fut archevêque de Rooss de 1184 à 1208; mais aucune raison d'une nature quelconque n'autorise à leur attribuer ce poême.

<sup>(5)</sup> Une singulière coıncidence nous semble même rendre le doute impossible. Le ms. 8501a appelle partout le second fils de Noë Chan, excepté la première fois qu'il en parle, où la dernière lettre est assez effacée pour ressembler à un u au moins attant qu'à un n, et le copiste du ms. 236, suppl. lat., qui écrit partout Cham, a mis précisément au même endroit Chas. Nous aurons aussi à faire remarquer un verentamètre qui a été également oublié dans les deux ms., et aucun autre oubli de co genre ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre.

permettent pas de douter de l'existence d'un autre manuscrit plus correct.

Quisquis nosse cupis patriam Machometis (1) et actus (2), otia Walterii de Machomete lege.

Sic tamen otia sunt ut et (3) esse negotia credas, ne spernas quotiens otia forte (4) legis.

Nam si vera mihi dixit Warnerius abbas, me quoque vera loqui de Machomete puta.

Si tamen addidero vel dempsero sicut et ille addidit aut dempsit, forsan, ut esse solet,

Spinam devita, botrum decerpere cura; botrus enim reficit, vulnera spina facit.

Abbas jam dictus monacho monachus mihi dixit, immo testatus est mihi multotiens,

Quod quidam cui nomen erat Paganus, honestus, clericus et Senonum magnus in ecclesia,

Secum detinuit aliquanto tempore quemdam qui Machomis patriam gestaque dixit ei.

Qui de progenie gentili natus et altus, Christi baptismum ceperat atque fidem:

Ergo se puerum dedicisse legendo professus quidquid scripturae de Machomete sonant,

Dixit eum genitum genitoribus ex idumaeis et Christi doctum legibus atque fide.

Rethor (l. Rhetor), arismeticus (l. arithmeticus), dialecticus musicus, astrologus, grammaticusque fuit. [et geometer,

Oui licet, ut liber, excelleret artibus istis, ex servis servus ortus et altus erat.

Servus erat domini cujusdam nobilis (5) atque

Machomet, et cette forme s'est conservée ams l'italien Macometto.

<sup>(2)</sup> Acta dans le ms., suppl. lat. 398, que ous désignerons désormais par B.

<sup>(3)</sup> Manque dans le ms. 8501 a, que Khadidja.

<sup>(1)</sup> Vincentius de Beauvais l'appelle aussi nous indiquerons dans la suite par A. (4) Fronte dans B.

<sup>(5)</sup> Il s'appelait Abd Jononephi; beaucoup d'historiens prétendent qu'il était déjà mort lorsque Mahomet entra au service de

castellis, opibus divitis et populo. Qui licet omnibus his et pluribus esset abundans, more tamen gentis illius et patriae, Merces mutandas, species quoque pro speciebus, longe per servos mittere suetus erat; Sed magis arbitrio Machometis quaeque fiebant; utilior reliquis, plusque fidelis erat. Illis temporibus et in illis partibus unus (1) vir fuit, egregii nominis et meriti, Conversans solus inter montana rogansque pro se, pro populo, nocte diegue Deum (2). More prophetarum gnarus praenosse futura, totus mente polo, carne retentus humo. Vicinis igitur de partibus atque remotis multi gaudebant ejus adire locum. Consilio cujus, prece, dogmate quisque refectus regrediebatur laetior ad propriam (3). Sic etiam Machomes devotus venit ad illum, recte vivendi discere dogma volens. Quo viso, Sanctus, admoto lumine mentis, intus possessum daemone novit eum, Et, cruce se signans, « Possessio daemonis, » inquit, « vas immunditiae, fraudis amice, fuge! Quid luci tenebrae, vel quae conventio Christi ad Beliał? Tecum portio nulla mihi. » His Machomes motus et scrutans intima cordis

et manuum, talem se reperire nequit;

forme de notre article indéfini.

<sup>(2)</sup> Ce moine, qui se nommait Bohaïra, selon la plupart des orientalistes, ou plutot Bahira, est appelé Bahayra par Guil-laume de Tripoli; il habitait à Bosra, dans les environs de Damas : Maçoudi dit que les chrétiens l'appelaient Sergius. Selon Ahmed ben Joseph, il reconnut la mission de Maho-

<sup>(1)</sup> C'est déja, comme on voit, l'idée et la met à une nuée qui se tenait sur sa tête pour le garantir des rayons du soleil, et au feuillage, dont se couvraient subitement les arbres, pour lui donner de l'ombre; Ga-gnier, Vie de Mahomet, t. I, p. 121. lbrahim de Haleb indique un autre moine chrétien, nommé Nestor, qui pressentit aussi l'avenir de Mahomet.

<sup>(3)</sup> Propria dans B.

Unde satis supplex humilisque requirit ab illo, quare tam graviter corripuisset eum. Sanctus ei: « Vere possessio daemonis es tu; lex sacra, sacra fides, te tribulante, ruet. Conjugium solves, corrumpes virginitatem, judicioque tuo castus adulter erit; Exlex legitimum damnabit iniquus amicum justitiae, pietas impietate cadet. Tu facies, mentis ut circumcisio non sit, ut redeat carnis, ut sacra cesset aqua, Utque loquar breviter (1), Adam veterem renovabis atque novas (2) leges ad nichilum rediges. » Tunc Machomes constanter ait se malle cremari quam pro se leges ad nichilum redigi. Vir tamen ille Dei nichilominus increpat illum aque (3) sua facie jam procul ire jubet. Abscedens Machomes et Sancti dicta revolvens, innumeras animo fertque refert(que) vices. Nam de se Sancto plusquam sibi credere coepit, et sicut mentem sic variat faciem; Jamque satis posset advertere quilibet illum, non proprii juris esse sed alterius. Daemon enim ducebat eum quocunque volebat, permissuque Dei prospera cuncta dabat. Qui, proprium tamen ad dominum de more reversus, exequitur solitum sedulus obsequium; Conservos ad se vocat; adsunt: imperat illis; illius imperiis accelerando favent. Serica cum tyriis et murice pallia tincta, plurima praeterea quae pretiosa putant, De domini sumunt thesauris atque camelos ex ipsis onerant; sic iter arripiunt.

<sup>(1)</sup> Brevius dans B.

<sup>(3)</sup> Eque dans B.

AEthiopas igitur, Persas Indosque petentes, merces mutandas mercibus instituunt. Non sic ad votum Machometis cesserat unquam. nec tantum domino proderat ante suo: Nam rediens, commissa sibi duplicata reportat; quaedam, multa magis quam triplicata refert. O(h)! divinorum scrutator judiciorum quis queat esse? Malis plus sua vota favent. Sed si credamus rationi christicolarum, quam sacra lex firmat, quam tenet alma fides, Retribuit Deus ista malis propter bona quaedam, quae quandoque mali, parva licet, faciunt. Econtra nemo tam sancte vivit ad unum, quin aliquando manu, mente vel ore cadat. Hic igitur premitur ut et hic deponat amurcam quam de peccato contrahit exul homo. Sic Job, sic Machomes (bonus hic, malus ille) fuerunt; nunc habet hic requiem, sustinet ille crucem: Taliter Antiochus, Machabaei taliter; hi nunc felices gaudent, nunc miser ille dolet. Pressuras Sancti sic omnes paene tulerunt, ut dolor iste brevis gaudia plena daret. Jam non turberis, Domino si judice, justis hic mala proveniunt, vel bona saepe malis. Divitis esto memor quem Lazarus ille rogabat, cujus lingebat ulcera lingua canum: Dives inhumanus modo tormentatur in igne, nunc Abrahae gaudet Lazarus in gremio. Sic Nero, sic Decius, Datianus, Maximianus presserunt Christi tempore membra suo, Et caput ipsorum (Christum loquor) in cruce misit gens cui promissus et cui missus erat. Ille resurrexit, ascendit, regnat et illuc membra trahit secum jugiter ipse sua.

Sic antichristos vermis qui non morietur

rodet, et Inferni flamma vorabit eos. Talibus exemplis sta firmus, cum mala justis vel bona non justis saepe venire vides: Nam, quod de Domino testatur Lectio sacra, judicium justis exeret hic patiens. Quod quia tangendum visum fuit utile, noster est intermissus ad modicum Machomes. His intermissis, redeuntes ad Machometem, texere propositum jam satagamus opus. Tempus adest quo mortuus est dominus Machometis, et sine prole manet uxor(1), et absque viro, Sed sicut domino Machomes fuit ante fidelis, sic etiam dominae subditur imperiis. Servit ei, dat consilium, procurat agenda, plus solito dominae multiplicavit opes. Postquam post domini decessum transiit annus, disponit juvenis nubere jam domina; Secretoque vocans Machometem tempore, dicit: « Sum juvenis, sexu femina, res fragilis; Possideo servos, ancillas, praedia, villas; sunt castella mihi, sunt etiam proceres; Sum viduata viro, natis et utroque parenti; ignoro prorsus qualiter ista regam (2). Ergo tu, qui consilio callere probaris, praemeditare mihi quae facienda probes. Utile consilium rogo provideas et honestum; nunquam laude carent haec duo juncta simul (3).

1) Vincentius de Beauvais l'appelait Ca-1a : les orientalistes écrivent ordinairent Chadijah, Khadigia, ou Khadidja: te dernière forme nous semble préféle; mais l'écriture des langues oriens, avec des caractères européens, pré-te, comme on sait, d'insolubles difficul-, puisque les sons primitifs ne sont pas de son intention de se marier.

les mêmes; et chacun présère l'ortographe approximative qui satisfait le moins imparfaitement son oreille.

<sup>(2)</sup> Geram dans B.

<sup>(3)</sup> Peut-être manque-t-il ici deux vers où Khadidja parlait en termes plus clairs

Sit persona decens, sapiens et strenua, sit quae non minuat nostrum nobilitate genus. Denique, ubi talis sit ut esse per omnia dignum, illum me nemo jure negare queat. » Respondit Machomes: « Operam dabo nocte dieque; forsitan inveniam qui deceat dominam. Sed, quia vix talis in multis invenietur, quod quaeris longi temporis esse reor. Non distido tamen, quia si Deus ista futura praevidit, non est cur remanere queant. » His dictis, Machomes abscedens, pervigil instat. si quoque forte modo ducere possit eam. Transierant vix octo dies cum subdolus ille, veracem simulans, praemeditatus adest. Vultum demittit (1), oculos gravat, afficit ora, mentitur facie relligionis opus. Pallidus apparet, ut quilibet hunc heremitam aut anachoretam judicet aut monachum; Talem se simulat ut dicere vera putetur, cum dominam fallet, falsa loquendo sua; Rhetoricosque suis verbis miscendo colores, cum domina tanguam Tullius alter agit. « Si juveni nubas quem nobilis ordo parentum, quem decus atque decor, strenuitasque levet, Depopulator erit rerum fortasse tuarum; vastabit villas, praedia destituet, Omnia consumet vivendo luxuriose: quae modo dives eras, ad breve pauper eris; Quodque puto gravius, te spernens, fiet adulter : unde, timens capiti, non eris ausa loqui. Qua re consilium dominae, me judice, non est nobilis et juvenis quaerere conjugium.

Sed jam de senibus tecum, puto, mente revolvis: ille vel ille senex est bonus, est sapiens; Congruit ille mihi bene, me reget et sapienter omnia disponet; nubere quaero seni. Sed non hoc quaeras, quia non sibi convenienter junguntur juyenis femina virque senex. Illa calore viget, nitida cute, corpore recto; pallidus, incurvus, sordidus, ille tremit. Illa juventutis amplexus factaque quaerit (1). Ille dolet, tussit, emungitur, excreat; illa sanior et juvenis pene nihil patitur. Auditus, gustus, olfactus, visio, tactus, integritas mentis in sene deficiunt; Sed, nisi turbetur casu, natura juventus, sensibus his sanis, laeta vigere solet. Cum sibi dissimiles ita sint juvenesque senesque, cum sene quo pacto copula stet juvenis? Non igitur juveni, qualem praediximus ante, nec cuiquam vetulo conveniat domina (2). Ut vulgare loquar, praesumo docere Mineryam; non praesumo tamen, actito jussa mihi; Et solet hoc multis contingere res alienas multotiens melius quam proprias agere. Et quod non fallat haec in me regula, nosti namque tuis semper postposui propria: Dum tibi vir vixit, me nemo fidelior illi; nemo tibi viduae me fuit utilior: Cumque tibi maneam tam commodus atque fidelis, cur dubites nostro credere consilio? Quodque loquar dominae non mentem, non gravet aures cum cupiam tibi plus quam mihi proficere. »

Illa refert: « Constat, Machomes, te vera locutum; et debere tibi credere me fateor.

Dic igitur quodcunque placet, quodcunque videtur; consilium, credo, credere non renuam (1). »

Tunc Machomes solito factus securior, illi jam reserare parans abdita cordis, ait:

« Quae modo sunt domini dominaeque fuisse probantur, ancillae, servi, praedia, prata, domus,

Villarum reditus, terrarum commoda cuncta, a puero semper nota fuere mihi.

Nullus de servis dominae sic omnia novit, nullus ei tantum commodus esse potest;

Et, nisi servili sub conditione tenerer, nobilium nulli nuberet utilius. »

Talibus auditis, ut prudens atque modesta, responsum tali temperat illa modo:

« Consilium quod das nec prorsus dico probandum, nec prorsus dico quod reprobare velim;

Nam quod de juvenum dixisti nobilitate,

ut patet in factis, nemo negare potest; Vix etenim videas cum nobilitate juventam quin sit contemptrix, prodiga, vana, procax (2).

Sic etiam constat te vera fuisse locutum,

quod senis et juvenis copula non deceat ; Et bene monstrasti disconvenientia quare

jungi non debent; id placet, idque probo. Sed quod me dicis tibi nubere convenienter,

nulla mihi ratio persuadere potest.

Si dominae servus jungatur, nemo tacebit; ridendi causas omnibus ipsa dabo.

Clamabunt omnes, simul omnes improperabunt, et dicent omnes: femina virque simul,

Quae solet esse super, nunc subjacet; et dominari quae solet, ancillae nunc gerit officium. Quodque magis timeo, quoniam magis est pudibundum, dicent me quondam succubuisse tibi; Quod si vel leviter submurmuret unus ad unum, id quoque si sciero, me puto malle mori. Est etiam procerum mihi copia, qui mihi debent temporibus certis reddere servitia; Quos pudeat servire mihi si nupsero servo; sic honor, et nostrae sic minuentur opes. Quin etiam servi, conservum despicientes, nec tua curabunt nec mea jussa segui. Sic et quae spondes ex te mihi commoda perdam. quaeque putas per te damna cavere feram. » Cautus ad haec Machomes aurem patienter habebat, cordis in arcano singula verba locans; Oreque compresso, modicum silet, ut videatur responsum magni ponderis esse suum; Inde levans oculos et (1) oris claustra resolvens: « Crede mihi, » dixit, « non nisi vera loquar : Si libertati tibi me (2) donare placebit, quae metuis poterunt nulla nocere tibi; Nobilis aut servus, tibi vel mihi nemo resistet; aut timor hos subdet, aut sociabit amor. Unde tuam nemo praesumet laedere famam, sed benedicetur nomen ubique tuum. Divitiae crescent, augmentabuntur honores, et procerum solito major erit numerus. Multiplicabuntur reditus, augebitur omne quod minus esse solet, villula, vicus, ager: Et, quod promitto si non erit, excute dentes, aut fodias oculos, aut mihi tolle caput. »

Tam magnis igitur promissis illa ligata, si proceres laudent, nubere spondet ei. Tunc Machomes gaudens exit festinus ab illa; ad proceres ambit; munera magna parat. Hunc trahit in partem, secreto postulat illum; hunc sibi promissis allicit, hunc precibus. Aurum promittit, argentum, pallia, vestes, quidquid amat mundus, quidquid habere cupit (1). Rem tamen occultat, misi qui (l. cui?) firmaverit ante quod ferat ex toto corde juvamen ei. Postquam per partes Machomes sic quemque ligavit, ut nulli retro cedere jam liceat; Consilio prudens, omnes conduxit in unum, et quo res tendat omnibus innotuit : Scilicet ut liber fiat, laudantibus illis, et per eos dominae possit habere thorum, Jamque manumisso sibi reddere non gravet illos antea quae domino debita reddiderant. O coecum virus quo turget iniqua cupido, quo semel imbutus se quoque nescit homo! Hos ita coecavit nummi species, rubor auri, quod faciunt dominam ducat ut ille suam: Cujus erant domini fiunt ob munera servi; libera supponunt colla manusque jugo. Ad dominam properant et quod Machometis ab ore audierant, illi persuadere student: « Si dominus noster, » dicunt, « tuus ille maritus, nobilis et sapiens, non moreretur adhuc, Non tibi vicinus praesumeret ullus obesse; externos etiam subderet ille tibi; Omnia curaret, disponeret omnia; nulla morderet mentem sollicitudo tuam,

<sup>(1)</sup> Polest dans B.

Sed quia mortuus est et te sine prole reliquit, atque remanserunt multa gerenda tibi, Est opus ut nubas, quia non potes absque marito pondera curarum, femina, ferre diu. Sed, vivente viro, constat quod casta fuisti; post obitum cujus haec quoque fama manet; Unde timebamus ne forte tibi statuisses, sic semper vitam ducere velle tuam. Hac igitur causa convenimus ut verearis tot vel tantorum spernere consilium. Nube viro, quia si de te non venerit haeres qui teneat terram, te moriente, tuam, Omnia quae tua sunt miserabiliter rapientur, particulamque volet quisque tenere suam. Immo, si fuerit quis fortior, omnia tollet, si quis ei contradixerit ense cadet; Et nos aut poenis aut morte peribimus omnes, si non ut servi subjiciamur ei. Quae mala jure tibi vertentur ad impietatem si, nos contemnens, nubere nolueris. » Illa refert: « Etsi non nubere proposuissem, propositum pietas vinceret et ratio; Sed constat mecum me nil proponere magnum. quod non ex vestro pendeat arbitrio; Ergo personam mihi quaerite convenientem, quae mihi, quae vobis utilis esse queat; Si tamen ille (l. illa?) mihi fuerit minus utilis, opto consilium vestrum non minus inde sequi. » Hoc verbum statim rapuere loquentis ab ore, quod procerum placitum spondeat illa sequi; Tunc quidam fortasse senex, cui credere dignum monstrabat gravitas canaque caesaries, Antiquos annos memorans et gesta priorum alloquiis dominam talibus aggreditur:

« Principio nullus servili conditioni subditus est, omnis tunc homo liber erat; sed quia primus homo peccavit transgrediendo, peccati poenae subditur omnis homo. Unde recens natus, si vivat nocte vel una, primi peccati sorde nec ipse (1) caret, Et, nisi mundetur sacri baptismatis unda, semper ei coeli janua clausa manet. Hoc quoque mundatis transgressio contulit illa, quod peccare, mori, nemo carere potest; Qui, nisi peccasset, potuisset utroque carere, et modo sub neutro posteritas gemeret; Sed sub utroque gemit, et Chau (l. Cham) contraxit ab illo quod legitur nudum non tacuisse patrem. Sed quia fortasse dominae non venit ad aures, non reor indignum si referatur (2) ei. Cum genus humanum Deus ob peccata sub undis delesset, solis octo superstitibus, Obdormisse Noe legitur; detecta pudenda ejus erant; vidit Cham sine veste patrem, Detulit ad fratres; fratres doluere, pudorem patris texerunt: nota fuere patri, Qui contristatus, Cham supposuit maledicto, et semper servum fratribus instituit. Ex hoc cepit homo causas homini dominandi; ex hoc servilis sumpsit origo caput (3). Sed quia peccavit Cham vel Chanaam modo servit; qui sequitur Japhet, Sem quoque liber erit: Nam, si quis peccat, peccati servus habetur, eque Deo natus crimina cuncta fugit; Non peccando, Dei jam filius esse docetur

<sup>(1)</sup> Ille dans B.

<sup>(2)</sup> Reseratur dans B.

<sup>(3)</sup> Il y a dans B: ex hoc servile sumpsit habers caput.

nec servus dici jure nec esse potest. Hoc Jhesus dicit et apostolus ille Johannes : hinc evvangelio non mihi quaero fidem. Hos quoniam testes constat non posse refelli, liber erit merito quisque sidelis homo. Est autem dominae servorum copia multa, inter quos unus omnibus est melior; Qui bonus et sapiens, qui strenuus atque fidelis, qui validus membris, qui specie nitidus; Digne rex posset, vel princeps quilibet esse, si non ex servis ejus origo foret. » Tunc, velut ignorans quod de Machomete loquantur, callida responsum dissimulando dedit: « Quem mihi laudatis ignoro, sed ex(h)ibeatur et fiat liber; sim sua, sitque meus. » Praesentant proceres Machometem, suscipit illa; de servo liber protinus efficitur. Tractatur de conjugio; consentit uterque, et modico lapso tempore conveniunt. Gaudia (1), prandia, fercula, pocula, vasa, ministros, pransores, cytharas, cimbala, sistra, lyras, Pallia, cortinas, aurum, lapides pretiosos, ornamenta domus, quis numerare queat? Auceps, venator non defuit; ardea, cygnus, Grus (2), pavo, mergus, adest ursus, aper, caprea. Festivos egere dies dum festa fuere; sed dolor infestat festa repente gravis: Nam Machomes morbo qui dicitur esse caducus, arreptus, dominae concidit (3) ante pedes. Membra volutat humi, decurrunt ore salivae (4);

<sup>(4)</sup> Grandia dans B.

<sup>(2)</sup> Grux dans B.

<sup>(3)</sup> Arreplus, corruit dans B.

Mahomet, t. I, p. 118; Sale, Koran, p. 469-471; Gibbon, Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, t. X, p. 118, et le silence de presque tous les (4) Malgre l'opinion de Gagnier, Vie de ecrivains orientaux (voyez entre autres

jam quasi defunctum flet domus et domina: Peneque deficiens, nimio confecta dolore, quod spes quae (1) fuerat de Machomete perit. Ad thalamum properat et claudens ostia post se, ut dare solamen nemo valeret ei. Ingeminat luctus, vestes a pectore scindit, abrumpit crines, unguibus ora secat. Interea Machomes, animo flatuque resumpto, tristitiae causas quaerit et audit eas, Et dominam quaerit, thalamos intrasse (2) docetur; praecipit ut veniat, ostia clausa vetant. Tunc per se Machomes accedit et ostia pulsat; quae pulsata diu, vix reserantur ei. Ingressus dominam solari temptat, at illa nullum solamen ex ratione capit. Blandiri dominae Machomes molitur, at illa pro blandimentis evomit opprobria; Commendat Machomes illius nobilitatem, illi de servis exprobat illa genus. At Machomes, quanquam sibi sit patientia falsa,

Abou'lféda, Annales muslemici, t. I, p. 16, éd. de Copenhague, 1794), l'épilepsie de Mahomet est désormais un fait incontestable. Non seulement Théophane, Zonare et tous les écrivains grecs l'affirment; mais il résulte d'aveux d'autant plus significatifs, que les historiens arabes ne semblent pas en avoir compris l'importance. Ainsi, selon Abou'lféda, p. 8, Harith, le père nourri-cier de Mahomet, dit à sa femme Halima, après une sorte d'attaque ou de vision qu'il eut dans sa première enfance : Je crains bien que cet enfant ne soit atteint de folie; reconduis-le dans sa famille. La traduction de Gagnier, qui cependant, comme on vient de le voir, s'éloignait de l'opinion reçue, va même jusqu'à dire, t. I, p. 15: Je crains fort que cet enfant n'ait contracté parmi les siens le mal caduc. Selon Ali Halebi, qui consulta surtout, pour la biographie qu'il nous a laissée, Ibn Ishak,

l'auteur du Sirat arrasul, Mahomet était, même avant la révélation du Koran, sujel à des accès qui finissaient par une défaillance. Après avoir été saisi d'un tremblement convulsif, ses yeux se fermaient, son visage écumait et il mugissalt comme un jeune chameau; Journal asiatique de Paris, juillet 1842, p. 109. Moslem a recueilli une tradition, fondée sur l'autorité d'Abou Hureira, qui est tout à fait sembable, et Diarbekir ajoute dans le Khamique Mahomet entendait alors un tintement semblable à celui d'une sonnette: ce qui est un des symptômes de l'épilepsie. Voyez, pour plus de détails, le Journal asiatique de Paris, juillet 1842, p. 108-112, et M. Weil, Mohammed der Prophet, p. 43-85.

- (1) Quod dans B.
- (2) Intrare dans B.

parce (1) tamen dominae sustinet opprobria, Scilicet ut longo tandem satiata furore vel sic suscipiat quae rationis erunt. Res ita provenit, dominae deferbuit ira unde sit in Machomem jam minus ipsa gravis. Laetatur Machomes, supplex accedit ad illam atque salutantem taliter alloquitur: « Si servum velles audire tuum patienter (nam Machomes dominae non nisi servus erit), Si velles, inquam (2), mihi credere, protinus omnis · ira dolorque tuo cederet ex animo. » « Dic, » inquit, « patiar tantum, si verba loquaris, si me non temptes fallere more tuo. » Respondit: « Nisi vera loguar, si fallere guaeram, linguam fallacem gutture velle suo. » Propositum praebens assensum, conditioni annuit ore, manu; protinus ille refert: « Quod me sperasti nuper tormenta tulisse, nulla fuit morbi passio, crede mihi; De coelo virtus in me descendit, et illam immensam fragilis ferre nequivit homo: Propterea cecidi spumans et membra volutans, non quia passio me laeserit ulla mali. Sed nunc mandatis praebe coelestibus aurem, quae mihi de coelo nuntius explicuit. Sicut enim Gabriel archangelus ille Mariae adventus Christi nuntius ante fuit, Sic ventura Deus reserat mihi nunc per eumdem, et pietate prius, et pietate modo. Naturalis enim primos transgressio legis infecit patres et genus omne suum; Postea, scripta Dei digito, Moysi data lex est,

quam, mandante Deo, detulit ad populum. Promisit populus Domini se jussa tenere: sed cito dissiluit transgrediendo viam. His igitur causis moriendi lege tenemur, exilium patimur tartareasque cruces. Sed Deus, has hominum poenas miserando, recepit naturam nostram, virgine matre satus (1); In cunis positus, intra praesepe locatus, contectus pannis vilibus et modicis; Esuriens panis, sitiens fons, dives egenus, praeter peccatum cuncta gerens hominis. Ex infante puer, sed et ex puero juvenescens, denique vir factus, discipulos habuit; Vitandum vitium, virtutem dixit amandam; respuit elatos, suscipiens humiles; Conjugio docuit praeferri virginitatem, de qua praeceptum non tamen ipse dedit. Conjugium castum mandavit, ut unus et una consociarentur foedere legitimo: Nam, reliquo quocunque modo se quis macularet, turpis eum dixit criminis esse reum. Omnibus impendi sincerum jussit amorem omnibus, ut capiat quod sibi quisque cupit. Hinc (2) circumcidi carnem vetuit genitalem; usque modo, dicens, ista figura fuit; Re praesente, figura vacet, baptismatis unda isti succedat; haec stet et illa cadát. Agnus, ovis, vitulus et caetera signa recedant quo sol resplendet, non habet umbra locum. Jam Pharisaeorum procul absint traditiones; lex vetus impletur, lege vigente nova.

<sup>(1)</sup> Natus dans B; mais la première syl(2) Hunc dans B. labe est longue.

Talia dum mandat constanter homo, Deus idem; saevit Judaeus et Pharisaeus ad haec. Insidiantur ei, verborum retia tendunt; se verbo Verbum fallere posse putant. Quod quia non possunt, intendunt crimina falsa, sed, nisi cum voluit, fraus nihil illa fuit. Nam contra Dominum non est sapientia; non est consilium, virtus, sermo vel ingenium. Ergo cum voluit tentus fuit; aspera lenis sustinuit, clavos, verbera, probra, crucem; In cruce defunctus, terrae mandatus, adivit Tartara; confregit, cum spoliis rediit; Discipulis visus est quadraginta diebus, Thomae palpandum praebuit ipse latus; Corporeumque cibum sumpsit, cernentibus illis, ut monstraretur vivere vera caro. Denique jussit eos totum transire per orbem et veram populis insinuare fidem, Ut credant, ut agant, ut sacro fonte laventur et salvi fiant, sin alias perient. His dictis, benedicit eis; coeloque receptus, promisso Patris munere firmat eos. Spiritus inter eos in linguis venit et igne, ut per verba fluant quos sacer urat amor. Ergo, muniti linguis et amore calentes, securi Christi nomen ubique ferunt; Unde flagella, cruces, ignes, gladios patiuntur; sed poenis illos vincere nemo potest. Quin sibi collato (1) virtutum munere reges et populos Christi supposuere jugo. O nova res! Morum mutatio tanta fiebat ut qui major erat gaudeat esse minor;

<sup>(1)</sup> Magnarum dans B.

Qui fuerat quondam nutritus deliciose, cum modico modicam pane requirat (1) aquam, Qui prius ornari pretiosa veste volebat, nunc vili sacco frigida membra tegat. Hic cibus, hic vestis, ita strinxerat illa pudenda, quod vix inter eos quis nisi castus erat. Virginis hic votum sibi fecerat; ille maritus servabat sancti foedera conjugii. Tantam christicolae tenuerunt relligionem, dum data lex noviter, dum novus ordo fuit; Sed quod habere solet noviter novus ordo statutus primitus ut (2) vigeat, inde tependo ruat; Sic quoque relligio decrevit christicolarum, ut quae summa fuit postea corruerit. Invidiae surgunt, sibi quisque requirit honorem et frater fratrem laedere non metuit. Ebrius efficitur qui sobrius esse solebat, et parcus venter solvitur ingluvie. Foedantur mentes et corpora commaculantur; virgo ruit vitio, castus adulterio. Nemo fidem Christo nec fidum (3) servat amorem; nemo tenet castum se; ruit (4) omnis homo; Et quem jam Christus cruce, sanguine, morte redemit, ut redimat rursum non morietur item. Sed tamen ex ipsa qua praeditus est pietate consilium statuit ne penitus pereat. Legis onus minuet, tollet baptisma, decemque uxores unus ducere vir poterit. Scribere mandavit Deus haec mihi per Gabrielem, caetera jussurus tempore quaeque suo. His mihi de causis Gabriele superveniente,

<sup>(1)</sup> Requirit dans B.

<sup>(2)</sup> Ut primo dans B.

<sup>(3)</sup> Promissum dans B.

<sup>(4)</sup> Sic perit dans A.

sicut vidisti, concido, spumo, tremo. Qui simul abscedit, ego, mox virtute resumpta, gratulor arcani conscius angelici. Tu quoque congaude quia femina sola mereris divinum mecum noscere consilium. » His Machomes dominam sic (1) decepisse putabat. ut quidquid dicat credere non dubitet: Sed, nihil illa putans verbis fallacius istis, conviciis illum talibus aggreditur (2). « Mendax, plene dolo, te sustinui patienter expectando diu te mihi vera loqui; Sed quia nunc video te non nisi falsa locutum contra promissum quo mihi vinctus eras, Me vix abstineo quin excruciam tibi dentes, quin oculos fodiam, quin caput ense (3) cadat. » Respondit Machomes: « Ut credas profero testem de cujus dictis sit dubitare nefas. Nos omnes scimus quod, in isto monte propinquo, est quidam magni nominis et meriti; A quo, si quisquam quae sint ventura requirat, quidquid respondet indubitanter erit. Non prece, non pretio, nullove timore moveri a vero poterit; firma columna manet: Hic tibi quae dixi si deneget, omnia membra per minimas (4) partes, annuo, tolle mihi. »

Illa rapit verbum, sanctum commendat et « illum

<sup>(1)</sup> Les deux ms. ont se, mais A indique comme variante.

<sup>(2)</sup> Ces doutes de Khadidja sur la mission ) son mari sont attestés aussi par les écrilins grecs; voyez Prideaux, Life of Mazenet, p. 8. Mais il n'est pas nécessaire de :courir aux prodiges rapportés par Abou'ida, entre autres aux anges dont les ailes ritaient Mahomet de la chaleur du soleil, sur croire qu'un jeune homme de 25 ans

n'eut pas beaucoup de peine à convaincre une femme de 40 de tout ce qu'il voulut. Au reste, les écrivains orientaux s'accordent à dire que ce ne fut que quinze ans après son mariage que Mahomet se posa comme prophète.

<sup>(3)</sup> Esse dans B.

<sup>(4)</sup> Minuas dans B; cette contraction de minutus n'est point indiquée dans la nouvelle édition de du Cange.

cras, » inquit, « dicta conditione, petam. » Laudat et hoc Machomes, et, eum de nocte requirens, cuncta refert, et post talia commemorat. « Praeteriere, puto, jam tres aut quatuor anni, ex quo sancta domus haec mihi nota fuit; Tunc mihi dixisti quod, me faciente, peribunt lex nova, sacra fides, conjugium, lavacrum. His adjunxisti quamplurima, more prophetae, antea quam veniant notificata tibi; Et, si praevidit per me Deus ista futura, ut praedixisti, res ita proveniet. Sic igitur Christi destructa lege fideque, in baratri poenas corruet omnis homo; Nam nisi qui fuerit baptismi fonte renatus ad Christi regnum nullus habebit iter. Attamen haec aliter fieri fortasse valerent. si nostris velles credere consiliis; Christicolis aliis destructis tu superesses, et templum tecum (1), discipulique tui; Et, miserante Deo, modico de semine posset Christi cultorum surgere magna seges. » Sanctus ad haec: « Jura te non evertere templum, quodque mihi parcas discipulisque meis, Et faciam quaecunque voles, tantummodo non sint adversus Domini jussa sacramque fidem. » Et Machomes: « Christo contraria multa videntur quae dispensanter (2) saepe licet fieri. » Sanctus ait: « Sic est; dic quod placet, impleo; tantum servetur semen christicolae populi.» Juravit Machomes et subdidit : « Est mihi conjunx excellens fama, divitiis, genere;

<sup>(1)</sup> Solimae templum dans A.

<sup>(2)</sup> Par une dispense; ce mot manque dans la nouvelle édition de du Cange.

Qua nubente, mihi venerunt prospera cuncta, sed cito turbavit gaudia nostra dolor: Improvisus enim morbus mihi contigit, et me seminecem stravit ante pedes dominae. Illa repentino casu turbata, simulque tota domus, flentes unguibus ora secant. Sic jacui similis defuncto pene per horam et, rursus sumpto flamine, convalui, Et, satagens moestos solari, dissimulabam, affirmans passum me nihil esse mali; Sed secreta Deus mittit mihi per Gabrielem, cujus virtutem ferre nequiret homo. His illa non dante fidem, te nomino testem, laudat, et idcirco cras tua tecta petet. Haec tibi confiteor; haec antea dicere veni quam veniat, ne tu dicta negare queas. Haec et in occulto teneas, cum venerit illa (1); quae si testeris, tuque tuique ruent; Et, quod jam dixi, sic christicolae perimentur ut jam non valeat surgere vestra fides. Tunc Sanctus, Christi plus quam sua commoda pensans, dicere promittit quae Machomes monuit. Regrediens Machomes aurorae praevenit ortum, ne quis eum videat et referat dominae. Jamque die facto, montem petit illa prophetae, nescia quod Machomes nocte fuisset ibi; Omnia narrat ei, quae sit, cur venerit; ille quae fuerat doctus a Machomete refert (2). Illa redit gaudens tanto nupsisse marito,

Nequedent jo croi vralement que li examplaires me ment, Four chou q'aida a temolgaler a Mahommet, le losengler, Que li angeles a lui venoit quant il vilains maus le prennoit, Et que loy nouvielo feroit, ki de par Din faite scroit.

<sup>)</sup> Ce vers manque dans A.

) Le bon sens d'Alexandre du Pont s'est lité contre le mensonge de l'ermite; il te v. 1158:

Loenges m'en convenra faire de lui, seione mon examplaire;

qui mundi mutet jura, jubente Deo. Jam veniam poscit; jam se peccasse fatetur quod jussis ejus improba restiterit; Jam veneratur eum; jam prorsus subditur ejus imperiis; jam se non reputat dominam. Laetatur Machomes ita se vicisse prophetam, ut per eum dominam sic sibi subdiderit; Et dicit: « Nosti tibi me non falsa locutum; certam te (1) fecit ille futura videns. Nunc igitur quid agas te doctam convenit esse : quando superveniet angelus ille mihi, Sicut jam dixi, virtutem ferre nequibo; sed tremulus, spumans, protinus ipse cadam. Tu vero statim me veste teges pretiosa, donec item redeat angelus ad superos. Si quis enim videat me talem, nescius alti consilii, morbo me cecidisse putet. » Illa refert: « Pro posse geram quaecunque jubebis; intendent in te mens, manus, os, oculi; Contra stare tibi praesumet nemo meorum, nam tua sunt melius, quam mea quae mea sunt. » Hinc simulat Machomes vultum solito graviorem, et, velut e coelo venerit, alta sonat. Sic risum vitat et verba moventia risum, ut stupeat quisquis antea nosset eum. Sub terra Machomes cameram fieri sibi fecit, in quam praeter eum nullus haberet iter. Quam Machomem conjunx ideo fecisse putabat, ut Domino posset vivere liberius. Sed vitulum niveum Machomes absconderat intus, cujus erat potus Bacchus, et esca Ceres, Oui sic doctus erat studio Machometis ut ejus

se genibus flexis sterneret ante pedes; Et persistebat in terra sicut adorans, donet surgendi signa daret Machomes (1). Contigit ut fierent illic solemnia quaedam, ad quae convenit patria tota fere: Per se magnates, per se plebs, et muliebris a maribus sexus dissociatus erat. Femineus sexus in verbis semper abundat; dixeris arcanum, vix reticere potest. Sic uxor Machomis conventu dixit in illo quae celanda sibi crediderat Machomes. Namque sui dum quaeque viri laudes memoraret, omnibus ipsa suum praeposuit Machomem, Dicens: « In vestris quidquid laudabile constat longe praecellit in Machomete meo. Quin etiam, nova si qua Deus proponit (2) agenda, angelus ille meo nuntiat ante viro; Et, quia conjugii nos castus amor facit unum, nulla putat Machomes non retegenda mihi. Unde, fidem mihi si facitis secreta tenere quae vobis dicam, mira futura loquar. » Affirmant omnes se nulla prodere causa, donec eis Machomes ipsave praecipiat.

(i) On a dit aussi que Mahomet avait habitué une colombe à voier sur son épaule et à lui becqueter l'oreille, et qu'il prétendait recevoir les ordres de Dieu par son intermédiaire; voyez Scaliger, Notae in Manilèum; Grotius, De verilate religionis christianae, l. v1, p. 102; Naudé, Coups d'état, ch. 111, p. 322, et M. Didron, Iconographie chrétienne, p. 460. Pococke, Specimen historicorum arabum, notes, p. 187, et Gibbon, Histoire de la décadence de l'Empire romain, t. X, p. 124, note 1, ont assuré qu'aucune trace de cette tradition ne se trouvait en Orient; mais on lit dans Gabriel Sionita et Jean Hesronita, Tractatus de nonnullis orien-

talibus urbibus, ch. vII, p. 21, à l'appendice du Geographia nubiensis: Summa columbarum copia inventur; quae quia sunt de genere atque stirpe ejus quae ad Mahomedis aures (ut Moslemanni nugantur) accedebat, eo pollent privilegio atque auctoritate, ut non solum eas occidere, sed aut capere aut fugare nefas esse existiment. Le silence que gardent Hildebert et Galterus prouve cependant que cette tradition n'était pas fort répandue pendant le XIIe siècle, quoique, ainsi qu'on le verra plus bas, Vincentius de Beauvais en eut connaissance dans le XIIIe.

(2) Disponit dans A.

Tunc quidquid Machomes secretum dixerat illi ipsa revelat eis, ordine quaeque suo.

Omnes mirantur, omnes hanc esse beatam dicunt, quod tanto sit sociata viro.

Finito festo, redeunt ad propria quique

atque domi referent dicta vel acta foris;
Cumque referretur quorundam plurima virtus,
virtutum Machomis mentio major erat;

Nec tamen ullus adhuc procerum secreta sciebat quae dominabus erant credita de Machome.

Quae licet illarum fidei mandata fuissent, una nocte tamen non tacuere viris: Scilicet arcanis Machomem coelestibus uti, et ventura prius noscere quam veniant; Quod lex a Christo data dura nimis, moderanda

per Machomem, Domino praecipiente, foret; Multaque praeterea quae supra diximus, aut quae (1) sunt retegenda suo tempore sive loco.

Mirantur process super his, secumque revolvant quidnam portenti talia significent.

Hi dubitant fieri tot tantaque per Machometem; hi dubitare putant de Machomete nefas.

Nam, dum respiciunt virtutes anteriores, coguntur per eas his quoque ferre fidem;

Ne vero quisquam remaneret pendulus ultra, de se dicturus ille vocatus adest.

Excipiens illum summo conventus honore surgit, et in primo dat residere loco.

Tunc Machomes causam conventus quaerit, et unus quem commendabat lingua, genus, probitas, Cygnea canities (quis enim praesumeret alter, aut sciret tanto reddere verba viro?),

<sup>(1)</sup> Alque dans B.

Hic igitur talis ac tantus, supplice voce, vultu demisso, sic reverenter ait: « O patriae custos! O spes! O gloria nostra! nos omnes servos noveris esse tuos, Nec servos durum qui te dominum patiamur, sed quos more patris corripiendo foves. Propterea quotiens audimus grandia de te, quisque velut proprio gaudet honore tuo. Quae vero de te miranda modo referuntur, extollunt coeli nomen ad alta tuum. Nam si consiliis divinis participaris et Deus arbitrio tractat agenda tuo, Angelus aut Deus es humano corpore tectus. jam tibi divinus exhibeatur honor! Jam tibi donentur thymiamata, thura crementur, ut te pacatum mundus habere queat! » Respondit Machomes: « Ne me jactare viderer. propositum fuerat ista silere mei (1); Sed quae vult per me fieri divina potestas, per me non fieri criminis esse reor. Ergo locus certus et terminus instituatur, in quo conveniant cum populo proceres, Ut referamus eis quae sit divina voluntas, qualiter infirmis parcere provideat. Longinquas igitur percurrat epistola partes, nuntia conventus, temporis atque loci. » Dictum laudatur; edictum mittitur; omnes tam Machomi(s) nomen quam nova fama movet. Conventu facto, Machomi(s) facundia captat aures et mentes, gestibus, ore, manu; Unde satis miror, si vel fuit unus in illis qui Machomis verbis nollet habere fidem.

Dixit quae supra jam me scripsisse (1) recordor; propter quod breviter sunt memoranda mihi: Quod Moyses redeat, Christo cedente, vetusque ritus agatur item, lege cadente nova; Quod sacramentum cesset baptismatis, et quod circumcidendi mos iterum redeat; Quod licite denas uxores ducere possit unus, et una decem possit habere viros. Haec postquam dixit Machomes, et caetera quae se dicere dicebat, praecipiente Deo, « Ascendamus, » ait, « montem quem cernitis illic; fortassis nobis coelica verba sonent: Sic etenim guondam Moyses de monte refertur in tabulis legem dante tulisse Deo. » Hic praetendebat Machomes verissima, verum sub specie veri decipiebat eos. Nam prius occulte montem conscenderat ipsum in quo mel multum lacque recondiderat. Montis enim culmen, qua nescio foderat arte, ut tuto liquidum quid retinere queat. Mel igitur Machomes foveae commiserat uni, altera lac tenuit dum Machomes voluit : Sic quoque cespitibus fovearum texerat ora, ut nullus fossae possit habere notam. Praeterea taurus, quem me memorasse recordor, cujus erat potus Bacchus et esca Ceres, Haud procul a foveis lactis mellisque latebat leges confictas a Machomete gerens. Huc igitur postquam Machomes, proceres populusque venerunt, Machomes quemque silere jubet. Quo facto, quasi consilium Domini, manifestat quid de mutandis legibus instituet;

Sed cum nonnullos super his dubitare videret, immo per paucos his adhibere fidem,
Sit ait: « A Domino devote signa petamus quae valeant servos certificare suos. »
Tunc, genibus flexis, sternentes corpora terrae, ex desiderio cordis ad astra volant;
Cumque rogata diu pietas divina fuisset, surgens, surgendum significat Machomes.
Post haec assumptis secum senioribus, illuc ducit eos quo mel lacque recondiderat;
Erectis igitur oculis manibusque, refertur ad Dominum tales exhibuisse preces.
« O pater omnipotens qui verbo cuncta creasti, quique creata regis, cuncta movens (1) stabilis. Qui de te genitum fecisti sumere carnem,

quique creata regis, cuncta movens (1) stabilis, qui mundo vitam mortuus ipse dedit; Quique novae legis per eum mandata dedisti, quae si quis servet vivere semper habet! Sed quia jam senuit mundus, vix illa tenere quis valet; unde prope jam perit omnis homo; Si placet ergo tibi legis mollire rigorem (quod te facturum me docuit Gabriel), Digneris praeter solitum mundo dare signum, per quod noscat in hac te sibi parte pium. » Sic prece finita, Machomes inquirere coepit, nunc hunc, nunc illum dissimulando locum; Post, tanquam casu, fossas divertit ad illas mel ubi lacque prius ipse recondiderat. Porro cespitibus, nunc hinc, nunc inde, remotis, altera fossarum mel dedit, altera lac, Quo magis indicio pietas divina placeret; dulcia mel superat, lacte quid albius est?

<sup>(1)</sup> Regis cuncia, manens stabilis dans B.

Attamen ut dubius Machomes probat ore saporem ; post illum gustant ordine quique suo (1). Tunc extollentes voces et corda manusque. grates divinis laudibus accumulant: Et Machomes, lacrymis ficta pietate profusis atque diu tonso pectore, sic loquitur: « Ecce videtis, » ait, « quanta dulcedine mundum et mundi leges conditor orbis agat; Melle figuratur quod legis amara recedant, lacte quod ut genitos nos glat ipse suos. » His dictis, rursus ita flesse refertur, ut omnes illius exemplum moverit ad lacrymas; Tunc ait: « Oremus, ut sicut montis in alto Christum discipulis jura dedisse liquet Et sicut legem Moyses in monte recepit quae fertur digito scripta fuisse Dei, Sic quoque nos scripto dignetur certificare qua genus humanum vivere lege velit. » Quo facto, Machomes tanto clamore replevit aera, quod coelos intonuisse putes; Tunc taurus quem nutrierat (quod jam memoravi), qui juxta gracili fune ligatus erat; Exilit ad vocem Machometis, vincula rumpit (2)

et domini pedibus stratus adorat eum.

(1) Pour ne pas scinder le passage de Vincentius de Beauvais, nous le donnerons ici en entier, quoique une partie ne se repporte qu'aux vers suivants: Et ut ejusdem missioni ad instar Moysi prodigia quaedam viderentur attestari, populum assignata die convocavit ad certum locum, quasi legem divinitus missam in signis et prodigiis accepturum. Tunc, eo sermocinante ad populum, columba quae in vicino erat, ad hoc ipsum fallaciter edocta, super humerum ejus advolans stetit, et in ejus aure, juxta morem solitum, grana inibi reposita comedens, quasi verba legis ei suggere simulavit. Taurus quoque, similiter ad hoc ipsum

consuctudine quadam edoctus ut de mane ejus pabulum acciperet, ad vocem ejus coram populo vanit, et quasi legis nova mandata coelitus missa, quae ipse cornibus ajus siligaverat, detulit. Sed et picerias lacte ac melle plenas, quas ipse in certis locis terrae latenter infoderat, quasi per divinam ravelationem ibidem effodi fecit, et populo, velut in signum abundantiat fautrae quam per ejusdem legis observantiam idem populus mereri juheretur, osteridis; Speculum historiale, l. xxiv, ch. 40, 6d. de Nuremberg, 1483.

(2) Ruptit dans A.

Hic igitur leges cornu gestabat utroque fictas et scriptas arte, manu Machomis. Quo viso, Machomes coepit simulare stuporem ac si non alio tempore nosset eum. Tunc propius plebs et proceres accedere jussi, sollicite (1) vitulum scriptaque prospiciunt (2). Inveniunt illic ea quae confinxerat ille astutus Machomes mente, dolo, manibus; Ut sacramentum haptismi destituatur, circumcidendi lege levante caput; Ut Christi carnis et sanguinis occidat usus et redeant aries, hircus, ovis, vitulus; Ut denas ducat uxores masculus unus. et (3) pereant casti foedera conjugii. Plurima praeterea Machomes scripsisse refertur, quae, mihi certa minus, duco tacenda magis; Multaque multotiens non est replicare necesse, quae scio saepe suis me meminisse locis. Verum quis poterit exponere sufficienter quas laudes dederunt plebs proceresque Deo? Virtutes etiam Machometis ad astra levabant, quod sibi par hominum nullus in orbe foret; Et, satis atque super tauri mirando decorem, de coelo missum quisque putabat eum. Hinc quam detulerat legis mandata probantes obsequium spondent nutibus, ore, manu. Exactis igitur solemniter octo diebus.

## (1) Sollerte dans B.

(2) Le taureau blanc comme du lait et élevé en secret se trouve aussi dans Hildebert :

Hand ablactatum, sed nunc de matre creatum surne tibl vitulum; res latest populum, Sumptum elaudemus et nutrif Rolemus ut nulli patest quod vitulus latest. Eles tauses at vere possit sine tates latere est opus arte mes; flet enim (oves Omnibus ignota, sic et de luce remota ut quid ibi flat sol neque luna sciat.

Historis Mahometis, v. 323.

Mais l'histoire est différente; celui qui parviendra à dompter ce taureau doit devenir roi de Lybie, et, grâce aux soins que Mahomet en a pris, c'est lui que le peuple reconnaît pour souverain.

(3) Ut dans B.

laetus et admirans ad sua quisque redit. Taurus cum solo solus Machomete remansit; at Machomes illum clausit ut ante fuit, Et pascebat eum dum vixit ut ante solebat; se tamen excepto nemo videbat eum, Cumque rogaretur Machomes quo taurus abisset, per quem de coelo lex nova missa foret, Ad superos illum Machomes dicebat (1) abisse, unde petisse prius ima docebat eum. Credebant quidquid Machometis ab ore sonabat ac si coelestis nuntius ille foret: Credebant igitur quia taurus ad astra regressus virtutum numero consociatus erat: Credebant Machomem terris ideo superesse. ut praesit mundo cum Deus astra regat. His ita transactis, modico post tempore, cum jam gens sua tuta satis sub Machomete foret, Insurrexerunt in eos, gens effera, Persae omnia vestantes igne, fame, gladio; Namque querebantur Idumaeos fraude tenere juris Persarum praedia, castra, domos: Quae nisi restituant, possessa minantur eorum subjicienda modis omnibus exitio. Talibus auditis, turbatur gens Idumaea, et contra Persas bella tenere (2) parant. Attamen inter eos qui consilio meliores esse videbantur, corde vel ore graves, Ante requirendum persuadent a Machomete quam contra Persas tale quid incipiant (3). Qui respondit eos non posse resistere Persis,

<sup>(</sup>i) Fingebat dans A.

en prose; ainsi on trouve dans Cicéron (3) Movere dans B.
(3) Cette tmèse d'antequam était quelquesois usitée dans la bonne latinité, même (3) Lettre quan a vita discederet; Epistolae ad familieres, l. 11, lettre 2.

credendum potius quod sibi jure petunt. Tunc quidam juvenes ingenti corde, lacertis fortibus instructi spicula dirigere, Muniri clypeis, etiam fugiendo sagittis hostes Parthorum more ferire suos, Sic aiunt Machomi : « Si sic dimittimus ista quae repetunt Persae, tollere cuncta valent : Nam, velut infirmos nos et pavidos reputantes, a modicis tendent ad potiora manum; Nostraque libertas periet; sic nostra manebunt regis Persarum subdita colla jugo; Sed Deus avertat ut vivi sic pereamus, et nostrae gentis (1) vivat ad opprobrium! Nam cur portamus pharetras, cur tela tenemus, cur tegimur clypeis, spicula cur gerimus, Si sic uxores, si sic sine sanguine terras, si sic servitio pignora cara(2) damus? Per gladios veniant, sit eis transire per hastas; mors gentem nostram vincere sola potest: Si vinci tamen est ubi non animus superatur, sed caro sola jacet, dum caput ense cadit (3). » Omnes collaudant dictum, Machomemque precantur ut contra Persas dux sit et auctor eis. Opponit Machomes aetatis tempora longa, vires consumptas corpore jam vetulo, Se bello modicum vel nullum ferre juvamen, quin magis ut senior ipse juvandus erit. Praeterea coeli dicebat abesse favorem, quo sine nil vires, nil valet ars hominum. Has propter causas dicit se bella cavere, ne quibus esse velit utilis, hic nocest.

<sup>(1)</sup> Genti dans A; ce vers est ainsi cormpu dans les deux ms., peut-être faut-il re aut nomen gentis.

<sup>(2)</sup> Nostra dans B.

<sup>(3)</sup> Dum cadit ense caput dans A.

Ad quod dum, tamquam vieti, ratione silerent, sic Machomi quemdam verba dedisse ferunt: « Quod Dominus noster Machomes excusat inire praelia, ne juvenes impediat senior: Dicimus econtra juvenum minus acta valere si non consilium dirigat illa senum; Unde necesse reor ut sis quoque corpore praesens, ut gens nostra tunm currat ad arbitrium. Praeterea scimus te tot non esse dierum. quin bene si sit opus arma movere queas; Scimus et audacem; melior te nemo fuisse creditur, haec semper fama tui maneat; Ouodque negas coelum nobis ad bella moyere, ob culpam nostri criminis esse reor; Sed constat quoniam Deus est summae pietatis, parcens peccanti (1) si bene poeniteat: Sic de flente Petro, sic de latrone beato, sic de Ma(t)thaeo pagina sancta docet. Hi peccaverunt graviter, sed poenituerunt; unde Dei pietas cuncta remisit eis: Sic et nos culpas nostras punire parati, omnia spondemus quae facienda doces; Carnem tormentis quantislibet afficiemus, extensis sursum mentibus et manibus. Sic Ninivitarum non desperamus ad instar placandam nobis, si qua sit ira Dei; Si magis hireorum, taurorum vel vitulorum victima delectat, sacrificemus et hacc; Quod cum fecerimus, qua te ratione retardes a servis dominus, a genitis genitor? Si placet, uxores, infantes, tota supellex sit commissa tibi, cum pueris sedeas,

Des modo consilium, nos praelia sustineamus; nos feriant hostes, nos feriamus eos; Si superamus eos, laus sit tua; si superemur, stultitiae nostrae deputet omnis homo! » Hoc laudant omnes; Machomes plorasse refertur quod sic quisque suum tendit ad interitum: Attamen assensum faciens, se spondet iturum; sicque datur pugnae terminus atque locus. Dicitur hoc Persis; verum nihilominus ipsi insistunt, rapiunt, excruciant, perimunt. Terminus advenit, locus insinuatur, adesse Persae non metuunt, hostis uterque ruit: Pugnant, oppugnant telis, mucronibus, hastis; sed socios Machomis bella premunt gravius. Porro cernentes Idumaei se superari a Persis bello (1), viribus et numero. Dimittunt Machomem, loculos aurumque ferentem, quae natis reddat conjugibusque suis; Ne, si forte patres perimantur sive mariti, paupertas matres opprimat et pueros : Dumque redit Machomes, quorumdam templa Deorum temporis antiqui cernit et intrat ea. In quibus argentum, loculos aurumque reponens quae sibi servanda gens sua tradiderat, Exiit accludens et signans ostia post se, et sic ad dominas tendit, et ad pueros; Tendit et ad reliquum vulgus, quod inutile bello dimissum fuerat haud procul in casulis. Ejus enim gentis mos dicitur iste fuisse, et fortassis adhuc istud enim faciunt, Ut, si quando procul vadunt (2) ad bella gerenda,

Quoique estte leçon se trouve dans préférence armis ou Persarum a copiis. leux ms., peut-être doit-on lire de (2) Vadant dans B.

ducant vel (1) portent mobile quidquid habent. Ergo, dum Machomes et vulgus inutile belli (2) stat procul, eventum nosse rei cupiens, Astute Machomes cunctis blanditur, ut aetas, ut genus, ut sensus hujus et hujus erant, Dicens: « O comites, vestri mihi cura relicta, et juvenum pietas, debilitasque senum, Et fragilis sexus monet et movet intima cordis, usibus ut vestris commoda provideam. Scitis quod nostris ad bella volentibus ire adversus Persas ut facerent vetui; Quod non fecissem, si non divinitus illud praescissem vetitum, praecipiente Deo; Et quoniam vetitum divinum praeterierunt, omnes, ut timeo, destruet ira Dei. Sed vos insontes quid poenae promeruistis, infans, mater, anus, verna, puella, senex? Ergo Deus vobis parcet; vestraeque puellae et pueri thalami foedere convenient; Taliter ut denas sibi copulet unus, et una, si libeat, denos copulet ipsa sibi; Nec tamen ille, Deo mandante, putetur adulter, nec reputetur ob hoc criminis illa rea. Cultor enim terrae, si multos seminet (l. seminat?) agro messibus e multis horrea multa replet (3); Sic et ager quando multis versatur aratris, si fecerat sterilis, fertilis efficitur. Sic gignet (4) multos multis e matribus ille; illa (5) vel ex uno semine concipiet: Nam si de tot erit natura frigidus unus,

<sup>(4)</sup> Bt dans B.

<sup>(2)</sup> Bellum dans B.

<sup>(3)</sup> Refert dans B; mais la première syllabe de replet était douteuse, même dans la bonne latinité:

Interea, quoties haustum cratera repleri Sponte sua, per seque vident succrescere vina Metamorphoseon, l. VIII, v. 680

<sup>(4)</sup> Ginnet dans A; geminet dans B.

<sup>(5)</sup> Ille dans B.

alter erit calidus et sobolem faciet; Sicque volente Deo, sine fructu nulla manebit nec sterilis metuet (1) arboris illa rogum. » Dum sic sermonem Machomes praetendit ad omnes, nuntius unus adest, solus et ipse malus; Omnibus occisis, se clamat ab hostibus unum esse reservatum tanta referre mala. Exoritur luctus; clamor tentoria replet; plorantum ad coelos tollitur usque sonus. Vir, matrona sonat, pater, infans, sponsa, maritae; flet genitor genitum, vernula flet Dominum. Tunc Machomes inquit: « Deus hoc providerat esse, non aliter decuit; parcite jam lacrymis; Quin magis oremus omnes Domini pietatem, ut nos et nostros, cunctaque nostra (2) regat, Et quibus abstraxit solatia tanta virorum vobis vel loculos reddere sustineat!» His dictis, procedit eos ad templa Deorum, in quibus ipse prius abdiderat loculos. Tunc, velut ignorans, girabat; denique, tanquam munere divino, repperit introitum. Ingrediens reperit loculos, et signa quibusque in loculis monstrant singula cujus erant. Femina quaeque sui cognoscit signa mariti et recipit juris quod patet esse sui. Inde maritantur juxta legem Machometis, et vivunt omnes ejus ad arbitrium. Plurima pax illic viguit, Machomete vigente, pacatis cunctis hostibus arte sua; Unde Deum Machomem reputabant, atque per illas partes ipsius (3) nomen erat celebre. Transactis igitur in tanta pace diebus

<sup>1)</sup> Mutuet dans B.
2) Nostraque cuncta dans A.

<sup>(5)</sup> Mius dans B.

qui vitae Machomis exstiterant spatium (1), Mortuus est Machomes et praemia digna recepit, inferni poenas, ut tenet alma fides. At sua gens credens quod spiritus ejus ad astra transisset, metuit subdere corpus humo. Instituens igitur operis mirabilis archam, intus eum posuit quammelius potuit. Nam, sicut fertur, ita vas pendere videtur, intra quod Machomis membra sepulta jacent, Ut sine subjecto (2) videatur in aere pendens, sed nec idem rapiat ulla catena super (3). Ergo, si quaeras ab eis qua non cadat arte, fallentes Machomis viribus hoc reputant. Sed vas revera circumdatur undique ferro, quadrataeque domus sistitur in medio; Et lapis est adamas per partes quattuor aedis, mensura distans inde vel inde pari; Oui vi naturae ferrum (4) sibi sic trahit aeque, ut vas ex nulla cedere (5) parte queat (6).

- (1) qui spatium vitae Machomis exstiterant dans les deux manuscrits.
  - (2) Supposito dans B.
- (3) Le tombeau suspendu en l'air de Mahomet, σημα μετεωριζομενον, se trouve aussi dans Laonicus Chalcocondyles, De rebus turcicis, l. 111, p. 66, et on lit dans Hildebert:

Sie opus elatum, solo magnete paratum, in medle steterat quod velut arous erat, Sub quo portatur Mahumet, tumuloque locatur; qui, si quia quaerat, sere paratus erat: Et quia revera tam grandia contrahat aera, in qua rex jacuit tumba levata fuit; Et sie pendebat, quod via lapidum faciebat. Historia Mahumetis, v. 1137.

C'est une tradition populaire qu'on appliquait à différents endroits; ainsi Ausone disait dans son poëme De Mosella:

Conditor hic forsan fuerit Ptolemaidos sulae Dinochares; quadro cui in fastigia cono Burgit, et ipas suas consumit Pyramis umbras, Jussus ob inocesti qui quondam foedus amoris Arsinoen pharii suspendit in aere templi: Spirat enim tecti testudine Corus Achates Afflatamque trahit ferrato crine puellam.

Idyllium x, v. 31; dans Lemaire,

Poetae latini minores, t. I,

Voyez aussi saint Augustin, De civit Dei, l. xx1, ch. 6. Selon Ruffin, Hist riae ecclesiassicae, l. 11, c'ett été dans temple de Sérapis à Alexandrie, et Casi dore, Variarum, l. 1, let. 45, racoute même chose d'une statue de Cupidon, et était suspendue dans le temple de Diane.

- (4) Feretrum dans B.
- (5) Cadere dans B; mais la premit syllabe est brève.
- (6) L'imitation d'Alexandre du Pont ( bien plus détaillés :

us detailed:
Un liusel de fier forgier font,
le cers Mahom couchier i font;
Une maisonnete voltée
font d'aymant si compassée,
K'en mi lu out le cors laisable
ni a rien ne l'ont atschlé;
En l'air sans nul loien se tient;
mais li aymans le soustient
Par sa nature seulement,
de toute partie ingaument.
Nequedent n'i atouche mie
sa gonn, n'a talent ki l'otrie;
Ains dist que Mahons par miracle
se soustient en son abitacle.
Roman de Mahomet, v. 1902.

Sic igitur Machomem divo venerantur honore, et venerabuntur dum Deus ista sinet.

Urbs ubi dicuntur Machometis membra sepulta, non sine portento Mecha vocata fuit;

Nam Machomes immunditiae totius amator moechiam docuit, moechus et ipse fuit (1).

Sic, ob praeteritos actus vel signa futura, multis imponi nomina saepe solent;

Sic est dicta *Babel* (2) quod eam qui constitueba(n)t, dum per eam vellent scandere summa poli,

His Deus indignans linguas confudit eorum, ut linguam nemo nosceret alterius.

Sic reor Aegyptus tenebrae (3) sonat, obtenebrata et ducis et populi corda futura docens.

Plenius hoc dicit Moyses, ego taedia vito; tu Moysen, si vis caetera nosse, lege.

Car cils nons MEKE velt tant dire cen cele ki fatt avoutire; Car avoutire contreuva Mahons en la ley k'il trouva, Ensi con il le demoustra.

Roman de Mahomet, v. 1958.

ville, et qu'il est peu probable que les Assyriens aient donné à leur capitale un nom qui ne pouvait leur rappeler que de fâcheux souvenirs.

(3) Le nom de l'Égypte vient sans doute du sanscrit a-kuptas, Couvert; et cette idée se retrouve dans le grec αἰγωτος, Sombre, et le nom de Chémé que les Egyptiens donnaient eux—mêmes à leur pays, et qui avait des rapports étymologiques avec l'hébreu Cham, Noir; voyez saint Jérôme, Opera, t. II, p. 189, éd. de 1699, et Champollion, L'Égypte sous les Pharaons, t. I, p. 101 et suiv.

<sup>(</sup>i) Alexandre du Pont a cherché aussi à nduire ce jeu de mots, quoique le français s'y prête point :

<sup>(3)</sup> De l'hébreu Balbel; c'est l'étymologie i plus généralement adoptée, Confusion; per Genèse, ch. x1, v. 9; mais nous rions plutôt venir ce nom de Bab Bel, let ou Palais de Bel, parce que cette idée l'ettrouve dans plusieurs autres noms de

## POÉSIES D'ABAILARD.

Personne ne prouve mieux qu'Abailard (1) la versatilité de l gloire (2). Les plus vives intelligences de son temps se pressaier au pied de sa chaire pour recueillir ses moindres paroles (3) chacun de ses livres agitait son siècle comme un combat à mai armée: les plus sayants docteurs attaquaient à l'envi et défen

(1) Pierre Abailard naquit en 1079, à Palais, près de Nantes: son père s'appelait Bérenger et sa mère Lucie; car on lit dans le calendrier du Paraclet: « XIV cal. novembris obiit Lucia, mater magistri nostri Petri.» Il mourut au prieuré de Saint-Marcel, près de Châlons, et l'épitaphe qu'on lisait autrefois sur son tombeau ne laisse aucun doute sur l'époque de sa mort: « Obiit magnus ille doctor xi cal. mail MCXLII, anno sue climaterice.)»

(2) On connaît jusqu'à six épitaphes d'Abailard, où les éloges les plus emphatiques lui étaient prodigués :

Est satis, in tumulo Petrus hic jacet Abaelardus, cui soli patuit scibile quicquid erat.

Voyez sur ces épitaphes l'Histoire littéraire de la France, t. XII, p. 102, note. Sa grande réputation lui survécut bien peu de temps, puisque Pétrarque disait dans le XIVe siècle: « Damnavit Bernardus, claraevallensis Abbas, Petrum Abaelardum, literatum quondam virum.»

(3) Quand Abailard se fut fait moine à

Saint-Denis, une députation de ses élèralla le prier de reprendre ses leçons, e lorsqu'il eut consenti à rouvrir une école Saint-Ayoul de Provins, il compta, si l' en croit plusieurs témoignages contemp rains, jusqu'à trois mille auditeurs. Il lui-même qu'ils étaient si nombreu x « Ut » locus hospitiis nec terra sufficeret alime tis; » Opera, p. 19. Pour continuer à l'e tendre, une partie ne craignit pas mei de le suivre dans la solitude où il se rei près de Nogent-sur-Seine, et la chans latine ayant pour refrain : Tors a ce nos li mestres, dans laquelle Hilarius rendit l'interprète des regrets de ses co disciples, fut composée, selon l'Histo littéraire, t. IX, p. 86, quand Ablard quitta le Paraclet pour son abbaye Saint-Gildas de Ruits. Mais évidement c'est une erreur; il ne faut, pour le rece naître, que lire le troisième couplet :

Detestandus est ille rusticus, per quem cessat a schola clericus; gravis dolor, quod quidam publicus id efficit ut cesset logicus. daient ses idées (1), et il n'est resté de tout le bruit qui se faisait autour de lui que le souvenir de l'amour qu'il avait inspiré à une jeune fille (2), et d'une mutilation qui le rendit presque aussi ridicule que digne de pitié. L'histoire de son enfance, le nom du maître qui développa son amour de la dialectique et ses premières idées métaphysiques (3), l'étendue et la profondeur

(1) Roscelin, Albericus, Lotulfus, Guillaume de Saint-Thierri, saint Norbert et saint Bernard l'attaquèrent avec beaucoup de force (voyez entre autres saint Bernard, Opera, p. 640-657); et l'on compte parmi es admirateurs Arnaldus de Brescia; Jonannes de Salisbery, qui dans son Metaloricus, l. 11, ch. x, p. 802, l'appelle Clarus loctor et admirabilis omnibus; Bérangaius de Poitiers, qui ne craignit pas d'attaquer saint Bernard lui-même de la maiière la plus vive dans une apologie insérée lans les OBwores d'Abailard (p. 302), et Pierre-le-Vénérable, qui disait dans une pitaphe, rapportée par Niceron, Mémoires our servir à l'histoire des hommes ilustres dans la république des lettres, IV, p. 19:

Gallorum Socrates, Plato maximus Hesperiarum, Noster Aristeteles, logicis quicunque fuerunt Aut par aut mellor, studiorum cognitus orbis Princeps, ingenio varius, subtilis et acer, Omnia vi superans rationis et arte loquendi Abselardus erat.

(2) L'abbé Papillon a dit avec beaucoup raison : «Quelque mérite qu'Abailard ait ı du côté de l'esprit et du côté de la ience, on parlerait moins de lui sans l'inigue galante qu'il a eue avec la belle et vante Héloïse. » C'était une femme fort traordinaire et bien plus réellement disguée qu'Abailard. Malgré l'éclat de sa ate et l'intérêt de son enfant, elle aimait eux rester la maîtresse d'Abailard que de venir son épouse : Si autem sic (coelibes) ci gentilesque vixere, quid te clericum que canonicum facere eportet? lui écrite; Abaelardi opera, p. 16. Elle va meme qu'à dire, lbidem, p. 45 : « Etsi uxoris men sanctius ac validius vide(a)tur, duls mihi semper exstitit amicae vocabua; aut, si non indigneris, concubinae scorti. » On comprend que ses contempons en aient fait le plus grand cas, et que ut Bernard lui-même, malgré la sévérité sa morale et son peu de sympathie pour ailard, n'en ait jamais parlé qu'avec un fond respect. Selon la Vie d'Abailard et d'Héloise son épouse, par dom Gervaise, elle serait morte le 17 mai 1164; mais l'inconcevable obscurité qui rend incertaines les circonstances les plus remarquables de la vie d'Abailard s'est étendue aussi sur elle : on lit dans l'épitaphe que nous citions tout-à-l'heure : « Heloissa vero (oblit) xvi cal. jun. an. MCLXIII. Creditur enim xx annis et amplius marito supervixisse, » et comme le dit l'Histoire littéraire de la France, t. XII, p. 639 : « Aucun des anciens monuments ne nous instruit ni de l'année de sa naissance, ni de celle de sa mort, ni de sa patrie, ni de son extraction. »

(3) Dans son Introduction aux Overages inédits d'Abailard, p. xl-xliii, M. Cou-sin a prétendu qu'il avait reçu des leçons de Roscelin; et cette opinion avait déjà été avancée par Othon de Freisingen, De gestis Frederici I, l. 1, ch. 47; mais le contraire a été soutenu par Salabert, Philosophia Nominalium vindicata (Paris, 1681, in-80), et par les auteurs de l'Histoire littéraire, t. IX, p, 359, et t. XII, p. 87. Malgré l'expression respectueuse dont Abailard s'est' servi en parlant de Roscelin (Ouvrages inédits, p. 471), qui était regardé comme le chef des Nominaux, dont il avait fini par soutenir les idées, cette dernière opinion nous paraît beaucoup plus vraisemblable. D'abord, quoique les détails que nous avons sur cette partie de la vie des deux philosophes soient assez circonstanciés, on ne saurait déterminer avec quelque raison l'époque à laquelle Abailard aurait pu recevoir cet enseignement, et plusieurs faits se concilient fort mal avec cette supposition. Dans l'histoire qu'il a faite de ses malheurs, Abailard nomme plusieurs mattres dont il recut directement les leçons, et Roscelin n'en fait point partie : lorsqu'il vint à Paris, il était Réaliste puisqu'il y fut d'abord disciple et commensal de Guillaume de Champeaux, et quand il eut changé de système, Roscelin fut le premier à dénoncer ses erreurs sur la Trinité à l'évêque de

## de son érudition (1), la nature et la portée de son talent (2), son

(1) Selon Schlomer, Abalard und Dulein, Leben eines Schwarmers und eines Philosophen, p. 118, Abailard avait étudié Platon dans l'original, et on lit dans l'article ABAILARD de la Biographie universelle : « Langues grecque, hébraique et latine, tout lui était facile, tout lui devint bientôt familier. » Au contraire, M. Cousin lui conteste dans son Introduction la connaissance du grec et de l'hébreu; mais ses raisons nous paraissent encore sur ce point bien peu convaincantes. D'abord, Abailard cite assez souvent des mots grecs et leur conserve leur forme véritable; il avait persuadé aux reli-gicuses du Paraclet de substituer, dans l'Oraison dominicale, panem supersubstantialem, la traduction du τον έπιουσιον de l'Église grecque, au quotidianum de l'Église latine. Sans deute il ne se serait pas plaint aussi vivement de la négligence que l'on mettait à apprendre le grec et l'hébreu (Opera, p. 263), s'il les avait lui-même ignores, et, quelque fut son outrecuidance, il n'eût pas osé, sans avoir au moins su-perficiellement étudié ces deux langues, s'occuper d'exégèse et commenter Ezéchiel. D'ailleurs, il dit dans une lettre adressée aux religieuses du Paraclet, Opera, p. 260 : « Magisterium habetis in matre (Heleisa). quae, non tantum latinae verum etiam (tum) hebraicae quum (l. cum) graecae non ex-· pers literaturae; sola hoc tempore illam trium linguarum adepta peritiam videtur (voyes aussi p. 214); » et certainement c'était à lui qu'Héloise devait la connaissance de ces langues : au moins ne peut-on admettre sans témeignages formels qu'elle les cat apprises chez les religieuses d'Argentouil, comme le dit l'Histoire littéraire, t. XII, p. 630. M. Cousin, dans son Introduction, p. xliv et suiv., a soutenu l'opinion contraire d'après plusieurs passages dont voici le plus significatif : « Quae quidem opera ipsius nullus adhue translator latinae linguae aptavit; ideoque minus natura horum nobis est cognita. » il ne s'est pas rappelé qu'au commencement du XII- siècle le texte de la plus grande partie des ouvrages d'Aristote n'existait pas en France; on ne les y connaissait que par des traductions latines, qui, ainsi que l'a montré M. Jourdain dans ses Recherches critiques sur l'age et sur l'origine des traductions latines d'Aristole, étaient fort loin d'être complètes. Abailard ne voulait pas dire autre chose, comme le prouve cette phrase que M. Cousin n'en cite pas moins à l'appui de son opinion : « Nec nos quidem quod auctoritas indeterminatum reliquit determinare praesumemus, ne forte aliis ejus operibus, quae latina non novit eloquentia, contrari reperiamur. - M. Cousin trouve encore une preuve dans cette phrase : « Sed quoniam Platonis scripta in hac arte nondum cognovit latinitas nostra, eum defendere in his quae ignoramus non praesumamus : » i déclare même, p. L, que c'est là le seu sens raisonuable de ce passage; mais nous craignons beaucoup qu'il n'ait commis ic un contre-sens qui, pour un écrivain d'une imagination moins riche, scrait fort considérable : latinitas nostra ne signific point la langue des Latins, mais notre pay d'Occident où l'on pagle latin; voyer de Cange, Glossarium, t. IV, col. u7. Plusieurs passages prouvent aussi qu'Abailan avait réellement quelque connaissance d l'hébreu; ainsi, pour n'en rapporter qu'u seul, il commence par cette phrase la lettr qu'il écrivit à Héloïse en lui envoyant le hymnes qu'il venait de composer pour Paraclet: « Ad tuarum precum instantiau soror mei Heloysa, in saeculo quondar cara, nunc in Christo carissima, hymm graece dictos, hebraice tillim (l. tehilim nominatos composui; » Ms. 10158, Bibl. d Bourgogne, fol. 81.

(2) Dom Gervaise dit dans la Vie d'A bailard et d'Héloise, t. II, p. 967 : «Ci homme sans pareil était grammairien, onteur, poëte, musicien, philosophe, théolo gien, mathématicien, astronome, juris consulte. Il jouait des instruments, savai cinq ou six langues et n'ignorait rien à l'histoire sacrée et profane. Quel est l siècle qui a produit un bomme qui se tant de choses ? » Tout en le jugeant enter trop favorablement, en sa qualité de mo nographe et d'homme d'esprit, préférant dialectique en elle-même à ses résultats M. de Rémusat le trouve décidement se dessous de sa renommée; Philosophie d'A bélard , t. II , p. 545. Selon l'Histoire li téraire, t. XII, p. 148 : « C'était un so phiste orgueilleux, un mauvais raisonness un poëte médiocre, un orateur sans force un érudit superficiel, un théologien m prouvé. » En réalité, Abailard avait un imagination active, un esprit flexible, pe caractère (1), sa moralité (2), ses croyances religieuses et ses doctrines philosophiques (3), le titre et le sujet de ses ou-

nétrant et plein de ressources; mais nulle profondeur, nullé décision et un jugement très-peu sûr; ses connaissances étaient variées et fort étendues pour son temps : son syle prolixe, boursoufflé, souvent même affecté, est toujours facile et clair, quoiqu'il manque d'élégance et de correction.

(1) Ce ne fut pas seulement dans ses opinions qu'Abailard montra une inconsistance qui pourrait ne tenir qu'à la mobilité e son esprit; sa conduite prouve une grande légèreté de caractère et un manque absolu de dignité. Après avoir choisi saint Bernard pour juge de ses doctrines et s'être engagé à souscrire à son jugement quelqu'il fût (saint Bernard, Opera, lettre ccxxxvii), il demanda une assemblée (bi pût entrer en discussion avec lui (bidem, lettres clxxxix et cxc), et quand elle fut réunie à Sens, il en appela au pape, sas lui répondre un seul mot.

sans lui répondre un seul mot. (2) Il était consciencieux et fort indépendant de toute espèce d'autorité : mais . quoique son amour de la vérité fût inconlestable, il tenait encore moins à la prouver qu'à faire montre de son talent. Presque tous ses défauts tenaient à sa vanité et à la turbulente activité de son esprit : de là cette aveugle confiance dans sa dialectique qui le faisait ressembler aux anciens sophistes; la présomptueuse frivolité avec laquelle il se jeta dans l'explication de l'Ancien et du Nouveau-Testament, sans y être préparé par de fortes études; la témérité de ses attaques contre son mattre Guillaume de Champeaux, et l'ingratitude dont il se rendit compable envers lui. Il ne craignait pas de dire à propes d'un optimisme qui r'est pas sans quelques rapports avec la principale doctrine de l'École de Hegel: Licet haec nostra opinio paucos aut nullos labeat assentatores, et plurimum dictis Sanctorum et aliquantulum a ratione dissentire videatur; » Opera, p. 1118. Il entra dans un monastère sans la moindre vocation, uniquement pour cacher sa honte; força licloise de se faire religieuse malgré elle, et poussa ses égoïstes défiances jusqu'à enger qu'elle prononcat ses vœux la prenière. Il nous semble même fort douteux qu'il l'ait réellement aimée avant de l'avoir séduite; au moins il trouvait que les occupations littéraires étaient un excellent pré-

texte pour faire l'amour, et dit impudemment : « Tanti quippe tunc nominis eram, et juventutis (il avait à peu près quarante ans !) et formae gratia praeeminebam, ut quamcunque feminarum nostro dignarer amore nullam vererer repulsam; » Opera,

(3) L'esprit d'Abailard était trop léger et trop mobile pour que l'on puisse les déterminer avec quelque certitude; les contradictions abondent dans ses ouvrages sur les questions les plus graves. Ainsi, par exemple, on lit dans saint Bernard : « Quid magis contra sidem, quam credere nolle quidquid non possis ratione attingere? Denique exponere volens illud Sapientis: Qui credit cito levis est corde; cito credere est, inquit (Abailardus), adhibere fidem ante rationem; » Opera, lettre cxc. Il a même dit: « Nec quia Deus ld dixerat, creditur; sed quia hoc sic esse convincitur, recipitur; » Opera, p. 1060 et p. 1063 : « Quid prodest locutionis integritas quam non sequitur intellectus audientis? » Ce qui ne l'empêche pas d'avancer, p. 981 : « Fides est argumentum non apparentium... argumentum est ratio quae rei dubiae fidem facit. » Il nie formellement le péché originel : « Qui enim nondum libero uti arbitrio potest, nec ullum adhuc rationis excercitium habet..., nulla est ei transgressio, nulla negligentia imputanda nec ullum omnino meritum, quo praemio vel poena dignus sit majus quam bestiis ipsis, quando in aliquo vel nocere vel juvare videntur ; » Opera, p. 592, et le mérite intrinsèque de la rédemption : « Redemptio itaque nostra est illa summa in nobis per passionem Christi dilectio quae (non) solum nos a servitute peccati liberat, sed veram nobis filiorum Dei libertatem acquirit; » Ibidem, p. 553. Il assimile le Saint-Esprit à l'ame universelle de Platon : « Bene autem Plato Spiritum sanctum animam mundi quasi vitam universitatis posuit; » Opera, p. 1014, et n'en dit pas moins dans une lettre à Héloïse ; *Ibidem*, p. 308 : « Nolo sic esse philosophus ut recalcitrem Paulo , non sic esse Aristoteles ut secludar a Christo.» Ses idées sur la moraie n'étalent pas plus satisfaisantes : il trouvait que le plus grand péché était de résister à sa propre conscience. Ainsi, il ne regardait pas le mal comme quelque chose d'absolu et de réel,

vrages (1), l'époque de leur composition, tout jusqu'à la véritable orthographe de son nom (2) est devenu un sujet de doute

mais comme une idée subjective et dépendante des sentiments de chacun; il est même allé jusqu'à dire (Opera, p. 639) que les Juifs qui firent mourir Jésus-Christ commirent une faute moins grave que s'ils lui avaient fait grâce contre leur conscience.

(1) Ces renseignements sur Abailard seraient trop incomplets, si nous ne donnions point le titre des traites qui ne se trouvent ni dans l'édition de du Chesne, ni dans les Ouvrages inédits, publiés par M. Cousin, en 1836. Scilo te ipsum dans Pezius, Thesaurus anecdotorum novissimus, t. III, P. 2, p. 626-688: Commentarius in Hexaemeron, dans Martenne, Thesaurus anecdotorum, t. V, col. 1363-1416: Dialogus inter Philosophum, Judaeum et Christianum : Berlin 1831 : Epitome theologiae christianae, Berlin, 1835, édité, comme l'ouvrage précédent, par M. Rheinwald, d'après un manuscrit de Ratisbonne (cette publication était inconnue à M. Cousin, mais il n'est pas certain que cet Epitome soit d'Abailard). Les autres ouvrages sont encore inédits, et nous n'en citons une partie que sur la foi de l'Histoire littéraire, t. XII, p. 129 et suiv.: Physica Aristotelis à l'anc. Bibl. du Mont-Saint-Michel : Scholarius au British Museum, probablement l'Introductiones parvulorum dont il est parlé dans la Dialectique; ainsi il ne serait pas exact de dire comme M. Cousin, p. xL, qu'aucun catalogue ne l'indiquait, que rien ne permettait de le soupçonner. Ethica (peut-être le Scito te ipsum) dans le cabinet de Thomas Gale; c'est sans doute de ce livre qu'un poëte anonyme, qui écrivait en 1376, disait, dans du chesne, Opera, p. 1161:

nesuic., Opera., p. 1101:

Pierre Abelard en un chapitre,
ou il parle de franc arbitre,
Nous dita sinai, en verrité,
que c'est une habilité
D'une (1. Qu'une ?) voulente raisonnable
soit de blen ou de mal premable,
Par grace est a bien faire encline
et a mal quand elle descline.

Deux volumes de Commentaires sur l'histoire sainte, B. R. nº 2543: Introductionis ad theologiam libri tertii supplementum, à la Bibl. Bodléienne, suivant Oudin, Commentarius de scriptoribus ecclesiasticis, t. 11, p. 1169: Rithmomachia suivant Le Beuf, Dissertations sur l'histoire du diocèse de Paris, t. II, p. 87; c'est sans doute une erreur, car Abailard di dans sa Dialectique, p. 182: « Cujus quidem solutionis, etsi multas ab arithmeticis solutiones audierim, nullam tamen a me praeferendam judico, quia ejus artis ignarum omnino me cognosco: » un Discours sur la Conception, conservé à la Bibliothèque des Jésuites de Bordeaux, suivant Possevin, Apparatus sacer ad scriptores ecclesiasticos, s. v. Petraus Abarlardus: enfin, l'Histoire abrégée d'Héloise et d'Abélard, 1633, in-12, lui a attribué le Romans de la Rose (!).

(2) On l'appelle Abelard, Abélard, Abeilard , Abailart , Abaillard , Abalard , Abajelard , Esbaillart , Bailard , etc. Nous avons écrit son nom Abailard, comme saint Bernard, Othon de Freisingen, Gaufrid et Robert d'Auxerre. On croit généralement qu'il était l'ainé de tous ses frères : c'est l'opinion de M. Cousin ; de Joli , Remarques critiques sur Bayle, p. 10, et de Pasquier, Recherches de la France. l. vi, ch. 17. Le passage où Abailard le dit nous semble très-suffisamment clair : « Primogenitum suum quanto cariorem habebat, tanto diligentius erudire curavit. Ego vero, quanto amplius et facilius in studio literarum profeci, tanto ardentius in eis inhaesi et in tanto earum amore illectus sum, ut militaris gloriae pompan cum haereditate et praerogativa primegenitorum meorum fratribus derelinquens, Martis curiae (l. curam?) penitus abdicarem ut Minervae gremio educarer; » Opers, p. 4. Cependant, dans le ms. fonds de Saint-Germain, no 1310, qui semble avoir été écrit pendant le XIIIe siècle, il y a plusieurs ouvrages d'Abailard, où il est appelé Petrus Abailardus junior Palatinus, a l'explication qu'en donne M. Cousin, Introduction, p. xIII, nous semble fort étrange: il dit qu'Abailard était devenu le cade parce qu'il avait cédé son droit d'ainesse à ses frères. Selon Natalis Alexander, Historia ecclesiastica saeculi XI et XII, P. III. p. 2, il eut été le cadet, et aurait même été plus jeune que ses sœurs, suivant Dupin, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, t. IX , p. 108.

sur lequel les érudits eux-mèmes professent les sentiments les plus opposés. De nos jours seulement ses œuvres philosophiques ont été publiées (1), et l'on a enfin cherché à apprécier d'une manière sérieuse et désintéressée la part qui lui appartient dans l'histoire de la philosophie et le développement de l'Humanité(2). Si son éloquent éditeur avait quelquefois substitué les pressentiments de son imagination à l'étude approfondie des faits (3), son œuvre a été reprise par un esprit plus patient et plus perspicace, qui se complaît à regarder au fond des choses pour le

- (i) Le Sic et non, le Dialectica, le Fragmentum de generibus et speciebus et le Glossae in cathegorias. Cette édition est ort suffisante, quoique M. Cousin eût pu y mettre beaucoup plus de soin : ainsi, par exemple, le Sic et non n'est publié que d'après les anciens manuscrits du Mont-Saint-Michel et de Noirmoutiers, qui sont maintenant à Avranches et à Tours, et l'on en connaît un autre à Einsieden en Suisse; il y en a deux à Cambridge, Bibl. publique, no 168, et Collège Saint-Benott, no 390 (Suivant Oudin, Supplementum de acriptoribus vel scriptis ecclesiasticia de Bellarmino omissis, p. 413), et Martenne a dit que la fin existait dans un ms. du cabinet de Charles Theyn; Voyage littéraire, p. 216.
- (2) Il faut ajouter à l'Introduction du voiume publié par M. Cousin, Martenne, Thesaurus anecdolorum, t. V, col. 1140; Tennemann, Geschichte der Philosophie, t. VIII, 1re P., p. 170; Frederick, Leina, 1827; Goldhorn, De summis principits theologiae Abaelardi, Leipsic, 1836, et surtout le spirituel ouvrage de M. de
- (3) Sans doute par un excès de confiance dans la parole d'Abailard (Opera, p. 20), il lui attribue l'application de la philosophie à la théologie; Introduction, p. 111; mais Anselme de Laon, Guillaume de Champeaux, Roscelin de Compiègne l'avaient faite avant lui; Gilbert de La Poirée et Pierre de Poitiers la faisaient dans le même temps. Peu de temps après, Albert-le-Grand la fit avec un succès bien plus véritable, et dès les premières années du XIIe siècle, Guilbert, abbé de

Nogent, attaqua cette application périlleuse, pour nous servir de l'expression de M. Cousin; voyez Venerabilis abbalis Guiberti opera, p. 203. Abailard avait dit dans l'Historia calamitatum suarum, Opera, p. 5 : « Erat autem (Guillelmus campellensis) in ea sententia de communitate universalium, ut eamdem essentialiter rem totam simul singulis suis inesse adstrueret individuis....; sic autem istam suam correxit sententiam, ut deinceps rem eamdem non essentialiter, sed individualiter diceret. » Tennemann et les autres historiens de la philosophie qui ont cité ce passage, l'ont trouvé parfaltement clair; il est évident que la seconde phrase est eliptique et qu'il faut y ajouter après fadividualiter rem totam simul singulis suis inesse individuis. M. Cousin se trompe donc étrangement en disant, p. cxvii : « Cette nouvelle théorie est en elle-même absurde et intolérable; car il est trop évident qu'une chose ne peut pas être identique à une autre par son individualité, l'individualité d'une chose étant précisément ce qui la sépare d'une autre. » L'opinion de Guillaume de Champeaux est précisement celle que M. Cousin lui-même exprime un peu plus loin : « L'identité des individus d'un même genre ne vient pas de leur essence même, car cette essence est différente en chacun d'eux, mais de certains éléments qui se retrouvent dans tous ces individus sans aucune différence. » Au reste, cette dernière erreur est trop forte pour que nous l'attribuions à M. Cousin : il l'aura prise avec différentes autres choses dans le Mémoire De Nominalium ac Realium initiis, par Meiners; dans le Commentationes Societatis scientiarum Gottingensis, t. XI, p. 30.

plaisir d'y voir n'importe quoi, et loin de se passionner d'avance pour des idées systématiques, expose ses plus curieuses découvertes avec la bonne grâce un peu détachée et sceptique d'un homme du monde qui s'amuse (1). Lors même que l'élégant et très-ingénieux ouvrage de M. de Rémusat laisserait à désirer des convictions plus dominantes et une connaissance plus exacte des doctrines contemporaines, la philosophie d'Abailard n'en serait pas moins connue et jugée d'une manière très-suffisante.

Il n'en est pas ainsi de ses poésies : la plupart paraissent perdues (2), et leur réputation (3), l'ardente activité d'Abailard, la naïveté de son imagination et ses emportements dans les choses les plus graves, son incontestable connaissance du latin (4) et sa grande habitude de le plier à tous les besoins de sa pensée, doivent donner tout d'abord une haute idée de leur valeur. Si celles qui nous sont connues justifient bien mal ces préventions favorables, il est impossible d'en rien conclure contre les autres : composées presque toutes lorsque son imagination était épuisée par ses luttes théologiques, et déjà refroidie par l'âge et par le malheur, elles roulent sur des sujets qui auraient glacé l'esprit le plus enthousiaste et le plus jeune. Il ne peut donc entrer dans notre pensée de juger le talent poétique d'Abailard sur les vers que d'heureux hasards nous ont conservés : toutes les chansons où il célébrait Héloïse ont malheureusement péri; et, quoique la popularité dont elles jouissaient ait pu tenir uniquement à la

<sup>(1)</sup> Si nous ne nous trompons, la cause première de ce livre de philosophie fut la nécessité de quelques études pour un drame historique sur Abailard qui, quoique terminé depuis longtemps et lu dans plusieurs salons, est encore inédit.

<sup>(2)</sup> La découverte que l'on a faite, il y a quatre ans, des hymnes qu'il avait composées pour l'office du Paraclet, doit empêcher de perdre toute espérance: le ms. qui les contient avait été pendant plusieurs années à la Bibliothèque royale de Paris, dont il porte encore le timbre, et personne ne s'était douté de ce qu'il contenait.

<sup>(3)</sup> Abaitard dit lui-meme: « Querum (amatoriorum) etiam carminum pieraque adhue in multis, sicut et ipse nosti, frequentantur et decantantur regionibus, ab his maxime quos vita similis oblectat; » Opera, p. 12. Les expressions d'Héloise sont eucore plus significatives: « Amatorie metro vel rhythmo composita reliquisti carmina quae, prae nimia suavitate tam dictaminis quam cantus saepius frequeatata, tuum in ore omnium nomen incessanter tenebant; » Ibidem, p. 46.

<sup>(4)</sup> Voyez ses sermons et, entre autres celui De sancio Joanne evangelista.

musique qui les accompagnait, et qu'elle ne nous soit attestée que par son propre témoignage et la parole encore plus suspecte de sa maîtresse, ce n'en est pas moins une raison suffisante pour ne pas les comprendre dans le jugement peu favorable que l'on porterait des autres. Une critique circonspecte doit reconnaître l'insuffisance des documents que l'on possède aujourd'hui, et se borner à l'appréciation partielle de quelques pièces, cachées dans des recueils peu lus en France, ou complètement médites.

Dans le quatrième livre de son *Elucidatorium ecclesiasticum*, Clichtovaeus a publié une prose, en l'honneur de la Vierge, que sur la foi de Demochares (1) et de Bellote (2) il attribue à Abailard, et du Chesne l'a réimprimée dans le recueil de ses œuvres (3), probablement d'après un autre manuscrit, puisqu'il a ajouté une strophe à l'édition de Clichtovaeus.

Mittit ad Virginem,
non quemvis angelum,
sed Fortitudinem,
suum archangelum,
amator hominis.
Fortem expediat
pro nobis nuntium,
naturae faciat
ut praejudicium
in partu virginis!
Naturam superet
natus rex gloriae,
regnet et imperet,
et zima scoriae

<sup>(1)</sup> De observatione missae, ch. 15. vat., p. 414, note 6.

<sup>(2)</sup> Ritus ecclesiae laudunensis, Obser- (3) P. 1137.

tollat de medio (1)!

Superbientium terat fastigia, colla sublimium calcans vi propria, potens in praelio!

Foras ejiciat mundanum principem, matremque faciat secum participem patris imperii!

Exi qui mitteris haec dona dicere, revela veteris velamen literae virtute nuntii.

Accede, nuntia; dic : Ave cominus ; dic: Plena gratia; dic: Tecum Dominus,

Virgo, suscipias Dei depositum, in quo perficias casta propositum, et votum teneas!

et dic : Ne timeas.

meme symam, du grec ζυμη, Ferment, voyez du Cange, Glossarium, t. VI, col. 1802, et Carpentier, Supplementum, t. III, col. 1233. E medio tollere se trouve déjà dans Térence, Phormio, act. V, scèn. vii, v. 74, et scèn. viii, v. 30: cette expression se rattache sans doute à

(1) Peut-être faut-il écrire zimam ou des croyances cosmogoniques que les anciens Scandinaves avaient conservées. Ils reconnaissaient l'Asgard, l'habitation des Ases, le ciel; le Midgard, l'habitation du milieu, la terre, et l'Utgard, la dernière habitation, le séjour des esprits malfai-

Audit et suspicit puella nuntium; credit et concipit et parit filium, sed admirabilem (1); Consiliarium humani generis et Deum fortium patremque posteris in pace stabilem. Cujus stabilitas nos reddat stabiles, ne nos labilitas humana labiles secum praecipitet; Sed dator veniae, concessa venia, per matrem gratiae, obtenta gratia, in nobis habitet! Natura premitur in partu virginis, rex regum nascitur, vim celans numinis, et rector superum (2). Qui nobis tribuat peccati veniam, reatus diluat et donet patriam in arce siderum!

<sup>)</sup> Les deux strophes correspondantes aient pas, comme on voit, seulement par le rhythme; elles l'étaient quelque-

fois aussi par le sens et par la grammaire.
(2) C'est la strophe qui ne se trouve que dans du Chesne.

Aucun caractère particulier ne distingue ce cantique ecclesiastique des autres proses du XII siècle; c'est la même facilité de style, la même richesse de rime, les mêmes jeux de mots puérils, la même vulgarité d'idées. Rien n'y rappelle l'inspiration d'un poête et ne porte l'empreinte d'une imagination réellement enthousiaste : c'est le thème inintelligent d'un moine, et non la prière, nous ne dirons pas d'un philosophe, mais d'un homme convaincu de la vérité de ses paroles (1). On ne peut pas même remarquer le soin constant avec lequel l'auteur a évité le concours des voyelles, et l'accentuation de l'avant-dernière syllabe de chaque vers (2); l'habitude du chant en avait fait une indispensable nécessité à toutes les oreilles sensibles à l'harmonie.

Martenne a publié comme l'ouvrage d'Abailard (3) un rhythme sur la sainte Trinité, que Beaugendre et Hommey avaient attribué à Hildebert. L'assertion formelle d'un vieux manuscrit de l'abbaye du Bec lui avait paru d'une incontestable autorité; mais probablement l'opinion de Beaugendre (4) s'appuyait aussi sur quelque ancien témoignage, et les deux manuscrits de la Bibliothèque royale, où se trouve ce poëme, n'en indiquent pas l'auteur (5). Les poésies ecclésiastiques de ce temps ont un caractère trop général et trop impersonnel; elles se rapprochent trop de la poésie populaire pour qu'il soit possible d'en déterminer les auteurs par les formes du style et la nature des idées. Peut-être cependant le commencement de ce rhythme convient il mieux aux subtilités habituelles de l'esprit d'Abailard qu'à l'imagination facile et abondante de Hildebert.

## A et $\Omega$ (6), magne Deus!

<sup>(1)</sup> Selon dom Gervaise, Abailard aurait composé cette prose lors de sa première retraite à Saint-Denis.

<sup>(2)</sup> Nous prenons ici le mot vers dans son acception vulgaire et non dans le sens philosophique du mot.

<sup>(3)</sup> Amplissima collectio, t. IX, col.

<sup>(4)</sup> Hildeberti opera, col. 1337.

<sup>(5)</sup> Fonds de Saint-Victor, no 557 folio 1, recto, et fonds de Saint-Germai latin, no 376, fol. 179, verso.

<sup>(6)</sup> Ce vers prouve que l'auteur de c poëme regardait, même dans la versification rhythmique, que la longue équivalait deux brèves; il faut lire pour la mesure set oo.

heli, heli, Deus meus,
Cujus virtus totum posse,
cujus sensus totum nosse,
Cujus esse summum bonum,
cujus opus quidquid bonum!
Super cuncta, subtus cuncta,
extra cuncta, intra cuncta;
Intra cuncta nec inclusus,
extra cuncta nec exclusus,
Subter cuncta nec subtractus,
super cuncta nec elatus.

Un autre passage prouve une grande habitude de la versificaon rhythmique et une certaine puissance poétique que l'on trouve dans les vers d'Abailard.

> Reus mortis non despero, sed in morte vitam quaero. Quo te placem nil praetendo, nisi fidem quam defendo. Fidem vides, banc imploro, leva fascem quo laboro. Per hoc sacrum cataplasma convalescat aegrum plasma, Extra portam jam delatum, jam foetantem tumulatum, Vitta ligat, lapis urget, sed, si jubes, hic resurget. Jube, lapis revolvetur; jube, vitta dirumpetur; Exiturus nescit moras, postquam clamas: Exi foras. In hoc salo mea ratis infestatur a piratis; Hinc assultus, inde fluctus,

1.00

hinc et inde mors et luctus; Sed tu, Bone nauta, veni; preme ventos; mare leni; Fac abscedant hi piratae: duc ad portum, saiva rate (1).

Quand on se rappelle qu'Abailard fut accusé de professer de doctrines hérétiques sur la Trinité, on ne peut s'empêcher d regarder ces quatre vers :

> Hoc est fides orthodoxa; non hic error, sive noxa; Sicut dico, sic et credo, nec in pravam partem cedo,

qui suivent une exposition très-canonique de sa croyance comme une preuve fort vraisemblable qu'il est réellemen l'auteur de ce rhythme.

Un manuscrit de la Bibliothèque royale, que personne n'ava encore remarqué, contient une autre pièce qu'il attribue Abailard (2), et ce témoignage mérite d'autant plus d'attention que la forme des caractères ne permet pas de le croire postérieu au XIIº siècle. Aussi, malgré la complète nullité des idées et l puérilité de ses recherches rhythmiques, croyons-nous devoi publier en entier cette Prière à la Vierge :

> Lux orientalis et amica Dei specialis; Aula salutaris; genitrix pacis generalis; Virgo triumphalis; persona magisterialis; Regula moralis; regina puerperialis; Femina regalis; fidei calor esrigialis (3); Foedere sponsalis, sed nulli con(n)ubialis,

<sup>(</sup>i) Cette pièce offre une particulaire fort remarquable; les vers y sont divisés en deux parties égales par une césure après n'est pas non plus indiqué dans la nouve déltion de du Cange; mais on y trouve de la sens d'Efficaciter. (2) Versus magistri Petri Abaelardi; Efficialiter avoc le sens d'Efficaciter.

Nec naturalis usus pariendo jugalis (1); Spes mea causalis; mediatris (l. mediatrix) sola vocalis; Munere pluralis largaque manu venialis; Hostia paschalis, cujus fuit alta sub alis Gloria vitalis; salvatio spiritualis; Os medicinalis; placatio subsidialis; Mentio festalis; operaria prodigialis, Dextra maritalis quam non tetigit socialis, Sed neque rivalis se miscuit officialis (Sic immortalis fuit actio spiritualis Nullaque carnalis corruptio, foeda sodalis); Flos, rosa vernalis, in fructu perpetualis, Cujus odor suavis vitiis est exitialis; Stella diurnalis; reverentia catholicalis, Mentibus humanis non est laus cujus inanis; Mons (?) rationalis et Christi collateralis; Plus quam regalis, quia non erit altera talis, Nec fuit aequalis, tam fortis et imperialis; Mater ovans regis, in cujus lumine degis, Qui dat in aure gregis divinae dogmata legis; Nobilis, insignis, memorabilis, inclyta, mitis, Strenua, sublimis et tota potenter herilis; Jure cluens prole, pariens tamen absque dolore; splendidior sole; coelesti plena decore; Fac fore me jure sine fine tuae geniturae!

tte hymne est suivie, dans le manuscrit, d'un autre poëme de atre-vingts vers, à la louange de la sainte Vierge, dont le ythme n'est pas moins recherché : comme il n'offre d'intérêt lucune espèce et que le nom de l'auteur n'y est pas expressént indiqué, nous nous bornerons à en publier le commencent :

Pauca loqui cupio, laudando Dei genitricem;

<sup>)</sup> Sans doute pour *jugo submissa* : la nouvelle édition de du Cange; mais e interprétation ne se trouve pas dans Papias donne *jugo apla*.

ipsam nempe scio reddere posse vicem;
Sed culpae velle retrahunt et pondus earum:
has, Virgo, pelle, me leviando parum,
Quatinus exprimere valeam quae sunt tibi grata,
et mala respuere sedulitate rara (l. rata).

Eva suam prolem mul(c)tavit morte severa,
quam solvit (l. solvis) molem prole salutifera.
Tu Patriarcharum fueras promissa choreis
atque Prophetarum lucidius cuneis.

Virgo concipiet parietque, refert Ysayas;
qui legit inveniet saepius haec alias.

L'Histoire littéraire de la France avait déjà fait connaître le six premiers distiques des Avis d'Abailard à son fils (1), e M. Cousin (2), M. Thomas Wright (3) et M. Dareste (4) les on publiés en entier d'après trois manuscrits différents, sans éleve aucun doute sur leur authenticité. La lecture des deux premier vers a dù faire croire d'abord qu'Abailard en était l'auteur :

Astralabi fili, vitae dulcedo paternae, doctrinae studio pauca relinquo tuae;

mais, si nous ne trompons, un examen plus réfléchi oblig bientôt de ne pas s'arrêter à une conjecture qui ne s'appuie que sur une preuve aussi légère. D'abord, rien n'était plus commune pendant le moyen âge que de donner aux préceptes moraux le forme d'une leçon paternelle (5); on croyait inspirer plus de confiance en les mettant dans la bouche d'un père éclairé pa l'expérience et animé par l'amour de ses enfants. Souvent aus on évoquait des personnages renommés pour leur sagesse, et l'on plaçait ses conseils sous l'autorité de leur nom : on composait des Enseignements d'Aristote et des Distiques de Catol

<sup>(</sup>t) T. XII, p. 434.

<sup>(2)</sup> Fragments philosophiques, t. II, p. 440, deuxième édition.

<sup>(3)</sup> Reliquiae antiquae, t. I, p. 15.

<sup>(4)</sup> Bibliothèque de l'École des charte 110 série, t. II, p. 407.

<sup>(5)</sup> Le Doctrina clericalis de Petr Alphonsi, le Castoiement d'un père son fils, etc.

Abailard avait trop profondément remué son siècle pour que sa célébrité ne lui survécût pas quelques années: quand on conservait encore le souvenir de son talent et le respect de sa parole, il se trouva un mauvais versificateur qui réunit ensemple ces deux idées et imagina les Avis d'Abailard à son fils. Des considérations de toute espèce prouvent qu'on ne doit voir lans le premier distique qu'une fiction poétique. Il serait étrange rue dans une pièce morale, au moment même où il rentrait lans un monastère (1), Abailard eût substitué au nom chrétien le son fils un surnom de fantaisie qui ne pouvait lui rappeler jue de pénibles ressouvenirs (2), et le vitae dulcedo paternae se omprend mal sous la plume d'un moine qui avait renoncé aux louceurs de la famille, et n'a pas eu un seul souvenir pour son ils dans les œuvres volumineuses qui nous sont parvenues (3). In chercherait inutilement dans ces vers quelque trace de la endresse inquiète d'un père et de l'intelligence éclairée d'un enseur : ce sont les préceptes usés d'une morale vulgaire (4) ui se suivent sans méthode, en manifestant à chaque instant esprit étroit (5) et le cœur desséché (6) d'un cénobite. Le style

Instabilis lunae stuitus mutatur ad instar; sicut sol sapiens permanet ipse sibi.

V. 21.

Filius est sapiens benedictio multa parentum.

Nous nous servons dans toutes nos citations de l'édition de M. Wright.

- (5) Sit tibl, quaeso, frequens scripturae lectio sacrae; eaetera ai qua legas, omnis practer eam.
  - V. 51.
- (6) Luxuriae nimis est mulieri grata voluptas, si plus quam fratrem diligat illa virum. Bi sna quam mater culquam sit carior axor, constat naturam cedere luxuriae.

V. 247.

Comme les autres meralistes réguliers du moyen âge, l'auteur de ces vers est d'une grossièreté pour les femmes que certainement Abailard ne se fût pas permise:

Si post conceptum pecudum satiata libido ferre mare(m) nolit, quid mulier QUID agitat?

V. 190.

Il faut sans doute supprimer le second

<sup>(4)</sup> On a prétendu qu'Abailard avait fait ; poëme lorsque, après avoir été chassé ; Reims, il alla se réfugier une seconde is à Saint-Denis.

<sup>(2)</sup> C'était Héloïse qui l'avait donné.

<sup>(3)</sup> On lit dans le nécrologe du Paraclet : cal. nov. obiit Petrus Astralabius mastri nostri Petri filius; mais l'année est mpletement inconnue, et quoique la Bioaphie universelle et plusieurs écrivains ent dit qu'il mourut dans un âge peu ancé, on ne peut tirer de cette circonsnce une nouvelle preuve à l'appui de notre inion; car, dans une lettre écrite par Hoïse à Pierre-le-Vénérable pour le rercier de lui avoir envoyé les restes Abailard, elle lui demanda un bénéfice ur son fils : « Memineritis, et amore Dei nostri, Astralabii vestri, ut aliquam ei, l a parisiensi, vel alio quolibet episcopo, sebendam acquiratis; » Abaelard: opera,

<sup>4)</sup> Ne tibi dilecti jures in verbs magistri. V. 11.

n'a point la facilité et l'espèce d'élégance qui distinguent le autres poésies d'Abailard (1), et une versification embarrassét trahit à chaque instant l'ignorante inexpérience de l'auteur. L'affectation puérile à renfermer dans chaque distique un précepte complet, ne s'explique que par l'impuissance de mettre aucun intérêt dans le fond des idées ou la servile imitation d'un poëme du même genre (2), et nous y trouverions une raison suffisante pour ne pas attribuer cette triste compilation i un homme si jaloux de son indépendance, que dans un sièch de foi religieuse il protesta audacieusement contre l'autorité di dogme lui-même, et poussa l'originalité jusqu'à l'inconsistance et la bizarrerie. D'ailleurs, tous les manuscrits diffèrent profondément les uns des autres, et l'œuvre d'une intelligence, don les plus grands ennemis ne contestaient pas la supériorité, eù été certainement trop respectée pour devenir, quelques année seulement après sa mort (3), un thème abandonné à la fantaisie des mauvais versificateurs qui la défiguraient à l'envi par de additions, des suppressions et des déplacements également déqués de raison (4). Les deux manuscrits du British Museum son les plus semblables, et cependant l'ordre des vers y est diffé

quid, ou le remplacer par quae; il y a dans l'édition de M. Cousin quid agat, qui ne forme aucun sens. Ces deux vers manquent dans le texte de M. Dareste et dans le ms. de la B. R., dont nous aurons bientôt à parler très-longuement.

- (4) Nous citerons, comme exemples d'une mauvaise latinité, tibi dilecti, v. 11: linguosa, v. 197 et 199; calus, v. 227; mais nous devons reconnaître qu'Abailard n'évitait pas toujours les barbarismes.
- (2) On connaît jusqu'à quatre traductions en vers français des Distiques de Caton, et plusieurs autres poëmes latins ont été composés sur le même plan: le Floreius, attribué par erreur à saint Bernard et traduit deux fois en français; le Moretus (1809, in-40) et le Facetus (B. R. fonds de Saint-Victor, no 444), que l'on attribue sans preuve suffisante à Jean de Garlande et à Thays, Recteur de l'Université de Paris pendant le XII° siècle Publié. souvent dans les premiers temps de l'imprimerie, il vient
- d'être réimprimé par M. Wiggert dans sa Zueyles Scherflein, p. 6-22, et il y en trois traductions en vers allemands et un en vers français par Jacques de la Hogue que nous ne connaissons que par La Croi du Maine, Bibliothèque françoise, p. 189
- (3) Selon M. Wright, le ms. Burneyer serait du XIIe ou du XIVe siècle, et le ms Cottonien paraltrait un peu plus vieux quant au ms. de Saint-Omer, on le croi de la fin du XIIe ou des premières annee du XIIIe siècle.
- (4) Les auteurs de ces préceptes morau attachaient si peu d'importance à la valeu littéraire, qu'ils ne craignaient pas de répéter presque littéralement le même vers et lui donnant un sens différent : ainsi on li dans le texte de Saint-Quer, v. 420:

In cunotis sapiens tam tempora quam loca pensat,

et v. 448:

In dandis (1. dando) saplens tam tempora quam loca (pensat

ent (1), les variantes sont nombreuses (2) et les 39 derniers vers du manuscrit Burneyen (3) manquent entièrement dans le exte de la Bibliothèque Cottonienne (4). Au lieu des 267 vers que produit cette augmentation, le manuscrit de Saint-Omer (5) n a 451, et la différence est encore bien plus grande que ne indiquent ces deux chiffres; car il y a dans le manuscrit Cotonien 92 vers qui ne s'y trouvent pas, et l'autre n'en a pas noins de 125. Le quatrième manuscrit, que jusqu'ici personne 'avait remarqué, appartient à la Bibliothèque royale (6): c'est n in-16, en parchemin, dont l'écriture a les caractères ordinaies du XIV<sup>o</sup> siècle. Il ne contient avec cette pièce que le poëme gendaire sur Mahomet, et une main, probablement du XVIIº iècle, les y attribue tous deux à Waltharius. Le texte, beauoup meilleur que celui de Saint-Omer (7), ne suit pas constamient le même ordre (8) et a reçu une nouvelle augmentation e douze vers. Quatre se retrouvent dans les deux manuscrits u British Museum:

> Quae se luxuriae gratis supponit, amica censetur; meretrix, quae pretio gerit hoc.

- 1) Les vers 127-162 de l'édition de Cousin sont les vers 191-226 dans celle M. Wright.
- 2) Elles ont été indiquées par M. Wright, liquiae antiquae, t. I, p. 15-20, et re-ées par M. Dareste, Bibliothèque de vole des charles, IIe serie, t. II, 119-420.
- 5) No 216, fol. 100, verso.
- f) Vitel. C. viu, fol. 18, recte.
- 5) No 115; il provient de l'abbaye de irmarais.
- 3) Supplément latin, no 328.
- /) Nous .indiquerons seulement les vaites qui améliorent le texte : v. 31 : nonm, lisez non; v. 49: quod possit, l. quod sil; v. 66 : hic est, l. eril; v. 68 : eminet, l. perlinet; v. 70: perpeti, puli; v. 80: vilii, l. vilium; v. 82: b, l. remque; v. 98: si qua est, l. si dans le ms. après le v. 176, et le dest; v. 138, cum, l. quem; v. 161: sont mieux rangès dans le ms.

cumque, l. cuique; v. 167 : quae mala; l. sed mala; v. 210: secus, l. sanctus; v. 216: lunc, l. lamen; v. 219: conducat amica, l. conducat amicum; v. 231: pius, l. prius; v. 242 : lunc, l. lamen; v. 280 : obruit, 1. obruitur; v. 286 : nitere. l. ulere; v. 289 : meliri, l. mentiri; v. 343 : ipse, l. iste; v. 384: largum, parcum, 1. parcum, largum; v. 403: nota, l. vota; v. 406: multa, l. multum; v. 407: aes velut, l. et velut; v. 418 : dandis, l. dando. Il y a un vers dont le sens est tout à fait différent; mais le texte de Saint-Omer est préférable : c'est le 2260 :

Bella gerant juvenes, seniores comilientur: hos quid agant illi constituisse decet. Le ms. de Paris remplace ce dernier vers par celui-ci :

hoc quid agant alli conticuisse decet.

(8) Les vers 21-22 et 23-24 sont transposés; le v. 128 du texte imprimé est rejeté dans le ms. après le v. 176, et les v. 209 212 In vitio tamen hoc ardentior illa videtur, quae praeter sordes suscipit inde nihil (1);

deux ne sont que dans le manuscrit du fonds de Burney :

Quo fuit asperior quae postea nupsit amanti, tanto gratior est ipsa futura viro (2);

et les six autres sont entièrement nouveaux :

Si non dormierit tecum tristabitur uxor; si contra sopis turpia multa dabit (3). Qualiter hanc autem censes debere vocari quae sordes etiam comparat hoc pretio (4)? Femineus coitus fructum pariendo reportat; polluitur tantum dum sodomita coit (5).

Mais en revanche il y a dans le manuscrit de Saint-Omer u distique qui lui est propre :

Maxima sobrietas, tam virtus quam medicina, cor simul et corpus conferet incolume (6).

Enfin il y a, surtout dans les deux derniers manuscrits, d vers hexamètres qui, sans être suivis de leur complément m trique, forment un sens qui ne laisse rien à désirer à la pensée (i et un littérateur aussi instruit qu'Abailard n'eût certaineme pas violé les premiers principes de la versification, en les intre duisant ainsi au milieu d'une pièce en vers élégiaques.

L'Histoire littéraire avait aussi parlé de la complainte d'Abs lard sur Dina et en avait même cité les premiers vers (8); ms M. Greith l'a trouvée en entier dans un manuscrit du Vatica et l'a publiée avec cinq autres du même genre (9): Plance

<sup>(1)</sup> V. 181-185, éd. de M. Wright. Après le v. 173 de l'imprimé, il y a huit vers intercalés, et ces quatre là sont au milieu.

<sup>(3)</sup> V. 239: ce distique commence l'interpollation dont nous parlions dans la note précédente.

<sup>(3)</sup> Ces deux vers ont été intercalés après le v. 165.

<sup>(4)</sup> Ce distique termine l'intercalation huit vers.

<sup>(5)</sup> Après le v. 175.

<sup>(6)</sup> V. 223 et 224.

<sup>· (7)</sup> V. 176, 963, 298, 377, 490 et 435.

<sup>(8)</sup> T. XII, p. 434.

<sup>(9)</sup> Spicilegium vaticanum, p. 125-1

Jacob super fikos suos; Planctus virginum Israelis (SiQ) super filia (sic) Jephtae Galaditae; Planctus Israel super Samson; Planctus David super Abner, filio (sic) Ner, quem Joab occidit (1) et Planctus David super Saul et Jonathan (2). Ces complaintes devaient sans doute leur principal mérite à la musique qu'Abailard y avait ajoutée : car la facilité de la rime était une qualité trop vulgaire pour qu'on y attachât un grand prix; et il n'y avait rien dans l'éclat des idées, dans l'éloquence ou la pureté du style (3), ni dans la forme de la versification qui les distinguat des autres chansons du XII siècle. L'intérêt du sujet aurait suffi, si, comme l'a dit M. Greith (4), Abailard y avait chanté son amour mour Héloise sous des noms symboliques; mais il ne faut qu'en parcourir une seule pour reconnaître aussitôt que ces prétenlues chansons d'amour ne sont que des cantiques religieux sur lifférents sujets empruntés à la Bible. Comme dans les proses eclésiastiques, le rhythme n'y a rien de régulier; il change plusieurs fois dans chaque pièce de mouvement et de caractère; nais, quelles que soient les modifications qu'il éprouve, toutes es strophes restent liées deux à deux par une harmonie comlète: ce sont deux véritables hémistiches rhythmiques, dont es vers correspondants sont composés d'un même nombre de yllabes, et où l'arrangement des rimes est parsaitement sem-

- (2) Cette dernière pièce n'est pas indiquée ms l'excellent ouvrage de M. Grasse, thrbuch einer Literargeschichte, t. II, 11, 20 sec. p. 67.
- (3) Ainsi, par exemple, il y a dans le lanctus Dinae:

Frustra circumcisio fecit te proselytum non volens infamiae tollere praeputium

viens aurait donné une syllabe de trop u au premier hemistiche du second vers. sus ne nous bornerions pas à cet exemple l était possible d'avoir quelque confiance ns la bonté d'une édition qui fourmille de ites grossières. Les premiers vers de tte complainte :

Abrahae proles, Israelis nata, patriarcharum sanguine clare

auraient du être imprimés comme dans l'Histoire littéraire :

Abrahae proles, Israel nata, patriarcharum sanguine clara

Quelques vers plus loin, au lieu de :

Non sic censuistis, Simeon et Levi, Simeon et Leve, in eodem facto nimls crudeles et pli à

il faut évidemment :

in boe facto nimis crudojes et pil.

(4) Spicilegium valicanum, p. 122; il dit meme, dans la page suivante, que ce sont là les chansons qui avaient rendo si célèbre le nom d'Héloïse,

<sup>(1)</sup> Nous l'avons réimprimé dans nos vésies populaires latines antérieures au He siècle, p. 174.

blable. Nous citerons, comme exemple, la seconde de ces complaintes qui est moins corrompue que les autres :

Infelices filii, patre nati misero, novo meo sceleri talis datur ultio. Cujus est flagitii tantum damnum passio? Quo peccato merui hoc feriri gladio? Joseph, decus generis, filiorum gloria, devoratus bestiis, morte ruit pessima. Simeon in vinculis mea luit crimina; post matrem et Benjamin (1), nunc amisi gaudia.

Joseph, fratrum invidia, divina pollens gratia, quae, Fili mi, praesagia fuerunt illa somnia?

Quid sol, quid luna, Fili mi, quid stellae, quid manipuli, quae mecum diu contuli gerebant in se mystici (2)?

Genèse, ch. XXXVII, v. 7 et 9. Mysisignifie Symbolique; voyez l'hymne de sai Hilaire pour le jour de l'Epiphanie; Jes refulsit omnium, str. 3; l'hymne attribu à saint Ambroise pour le jour de la Pest côte: Jam Christus astra ascendersi. Romsaeus, Opera litteraria, t. III, p. 3

<sup>(</sup>t) La aime est ici remplacée par une simple assonance; on en trouve d'assez nombreux exemples dans les poésies du moyen age; voyez nos Poésies populaires latines antérieures au XII e siècle, p. 83, not. 1, et p. 119, not. 3.

not. 1, et p. 119, not. 3.
(2) Les deux premiers vers de cette strophe font allusion aux songes de Joseph;

Posterior natu fratribus, suis (l. sed) amore prior omnibus, quem moriens mater Bennonim, pater gaudens dixit Benjamin (1). Blanditiis tuis miserum

revelabas patris sennium (l. senium); fratris mihi reddens speciem et decore matris faciem.

Pueriles naeniae super cantus omnes orbati miseriae senis erant dulces.

Informes in facie, teneri sermones, omnem eloquentiae favum transcendentes.

Duorum solatia perditorum maxima gerebas in te, Fili; pari pulchritudine repraesentans utrosque, reddebas sic me mihi.

Hinc tecum hos perdidi et plus justo tenui hanc animam, Fili mi; aetate tu parvulus, in dolore maximus, sicut matri, sic patri.

Deus cui servio,

signification hébraïque de Beneni.

<sup>(1)</sup> Benoni signifie en hébreu Fils de ma l'avant-dernière strophe une allusion à la ruleur, et Benjamin, Fils de ma droite, on enfant chéri. On retrouvera dans

## tu nos nobis facito apud te conjungi (1)!

On savait par la lettre qui précède les sermons d'Abailard qu'il avait composé un recueil d'hymnes et de séquences pour les religieuses du Paraclet (2); mais naguères encore on n'en connaissait aucun manuscrit et on le croyait perdu, lorsque M. Émile Gachet l'a retrouve dans un volume in-16; en parchemin, qui n'a que quatre-vingt-seize féuilles, de trente lignes chacune. Ce précieux manuscrit, qui contient douze pièces d'écriture différente, mais conservant toujours les caractères du XIIº ou du XIIIº siècle, appartient à la Bibliothèque de Bourgogne (3). La partie qui est d'Abailard, commence au folio 81, et ne finit qu'avec le manuscrit: elle est inscrite sous le nº 10158 dans l'Inventaire de M. Marchal, et se compose d'une lettre divisée en trois longs fragments, où il expose à Héloïse ses idées sur l'hymnologie (4), et de quatre-vingt-dix-sept hymnes dont la dernière est restée incomplète. Cette circonstance prouverait donc que nous ne possédons plus le recueil entier quand Abailard n'aurait pas dit dans sa lettre d'envoi : « His vel consimilibus vestrarum persuasionibus rationum ad scribendos per totum anni circulum hymnos animum nostrum vestrae reverentia sanctitatis compulit. » Comme toutes des hymnes sont encor inédites, on pouvait espérer y trouver enfin les données nécessaires pour une appréciation complète du talent poétique d'Abai

tiarum a me nuper precibus tuis consummento; Operia, p. 730.

<sup>(1)</sup> Pour indiquer la fin d'une tirade où d'une pièce, on laissait quelquesois le rhythme incomplet; voyez la Chronique provençale de Guilhem de Tudela, Amis et Amiles, Girar de Viane, le Doctrina christiana espagnol, l'Ecken Ausfahrt de Seppen von Eppishusen, etc. Le vers qui n'était plus lié par la rime avec aucun autre, avait même, dans plusieurs langues, un nom particulier; on l'appelait en flamand Sieeri, Queue, et en allemand Waise, Ouphelip t. voyes notre Essai philosophique sur la versification, p. 124.

<sup>(2)</sup> Libello quodam hymnorum vel sequen-

<sup>(3)</sup> Cette bibliothèque, ainsi appelée d ses anciens possesseurs, les ducs de Bour gogne, est maintenant à Bruxelles, où est forme une partie de la Bibliothèque royale

<sup>(4)</sup> M. Émile Gachet en a d'abord publi une partie à Bruxelles dans sa Notice su un manuscrit de la Bibliothèque regule M. Le Noble l'a réimprimée à peu près e même temps dans la Bibliothèque de l'É colé des charles, t. III, p. 177, et l'a don née en entier dans les Annales de phile sophée chrétienne.

ard, mais leur lecture est loin de confirmer cette espérance; l n'y a rien, ni dans la couleur du style, ni dans la nature des dées, qui les distingue des proses d'Adam de Saint-Victor et des utres hymnographes du XIIº siècle. Peut-être seulement la rersification est-elle moins irrégulière, et le style conserve-t-il nabituellement plus de naturel et de gravité; mais ces difféences sont si peu caractéristiques et les mêmes pensées se reroduisent dans toutes les pièces de ce genre avec une si consante uniformité, que nous croirions volontiers que le poëte oulait s'y cacher derrière le chrétien, et bornait toutes ses rétentions à rappeler au souvenir des fidèles les livres saints, ou d'anciens cantiques consacrés depuis longtemps au culte. Quelle que soit l'intelligence que l'on y mette, un choix de poéies nous semble un mauvais moyen de caractériser la manière l'un auteur; on préfère involontairement celles qui s'accordent lus entièrement avec le jugement que l'on en porte, et souvent e lecteur attribue ces préoccupations naturelles à une partiaité systématique. Nous citerons donc au hasard les huit prenières hymnes (1); cette apparente indifférence est ici d'autant lus à sa place que, si nous en exceptons des variétés de rhythme que nous nous réservons de faire connaître, il serait impossible le trouver dans un pareil recueil aucune raison qui déterminât les préférences légitimes (2).

I.

Universorum conditor, conditorum dispositor, universa te laudent condita, glorificent cuneta disposita!

venions de faire dans ce seul but, et l'autorisation qu'avait bien voulu nous donner le ministre de l'Intérieur belge, M. Cousin a refusé de nous en laisser prendre communication chez lui. C'est à l'obligeance de M. Émile Gachet que nous devons la copie que l'on va lire.

<sup>(1)</sup> Ce sont les seules dont la copie soit atre nos mains, mais nous en aurions fait tanscrire un plus grand nombre, si nous avions eru nécessaire.

<sup>(3)</sup> Ce manuscrit était prété à M. Cousin, waque nous sommes allé à Bruxelles pour étudier, et, malgré le voyage que nous

Instrumento non indigens. neque thema discutions, solo cuncta comples imperio; dicis: Fiant! et fiunt illico.

Auctor es praestantissimus, omnipotens nec hemulus (l. aemulus); tantum ergo quae (1) facis omnia, quantum decet facis eximia.

Cujus enim judicium non censet huic imperium (2), qui commodum scienter subtrahit, quod nec gravat tandem nec minuit?

Fit ergo mundus optimus ac perfectus in omnibus; fit pondere, mensura, numero, ne vacillet in quoquam ratio.

Opus dignum opifice, pulchrum, indissolubile, ad exemplar fit perfectissimum, instar cuncta concludens optimum.

Nec minore disponitur bonitate quam conditur; quidquid male gerit iniquitas, summa bene disponit aequitas.

S t perpes Deo gloria, ex quo sunt quae sunt omnia! ipsum cuncta per quem sunt praedicent, ipsi semper in quo sunt jubilent! Amen.

nière strophe.

rium et un q dont la queue est barrée, proposens nous semble fort suspecte.

<sup>(1)</sup> Sunt est sous-entendu; voyez la derière strophe.

(2) Il y a dans notre copie illuss impelabe de trop; mais la restitution que nou

II.

Deus, qui tuos erudis testamentorum paginis, ex eorum intelligentiae cantus nostros condis dulcedine.

Tibi sit acceptabile, nobis sic fiet utile, quod de tuis solvemus laudibus, si quod sonat intellexerimus!

Triplex intelligentia diversa praebet fercula; delitiis abundat variis sacrae mensa Scripturae fertilis.

Alunt parvos historica, pascunt adultos mystica, perfectorum fermenti studio suscipitur moralis lectio.

Illis fides astruitur, ex hac fructus colligitur, fructus hic est et consummatio quam des nobis, morum instructio.

Haec nobis, Deus, fercula tua paravit gratia, ut his nostra peregrinatio sustentetur quasi viatico.

Sit perpes Deo gloria, etc.

III.

In ortum mundi sensilis mundus intelligibilis,

coelo simul et terra condito, de divino jam prodit animo.

Coelum mox spiritalibus redimitum est civibus; haec auctorem suum laudantia matutina sunt illa sidera.

Tellus inanis, vacua, latebat aquis obsita; hac (hanc?) facies profundi gurgitis caligabat obductis tenebris.

Aqua (l. Aquam) fovens, vivificus jam incumbebat spiritus, ut hinc aquae jam tunc conciperent unde prolem nunc sacram parerent.

Mundi quoque primordia (1) lucis venustans gratia, dixit Deus: Sit lux! et facta est, a tenebris inde divisa est.

Sit perpes Deo gloria, etc.

IV.

In coeterno Dominus verbo dixit altissimus : Firmamentum sit interpositum ut dividat aquarum medium.

Dictum effectus sequitur, abyssus interciditur; jacentibus aquis inferius, suspenduntur aquae superius.

<sup>(</sup>i) Il y a dans notre copie In mundi qq; peut-être quaeque.

Quibus has aquas usibus reservat, novit Dominus; constat autem et haec et caetera nobis esse, non sibi condita.

Nostris necessitatibus providetur in omnibus; pro singulis a nobis Domino gratiarum debetur actio.

Sit perpes Deo gloria, etc.

V.

Ad laudes, die tertia!, nos ejus monent opera; congregatis inferioribus aquis, terram detexit Dominus.

Terra detecta pululat (l. pullulat) herbam, et lignum germinat; omne genus herbae producitur, omne ligni genus emittitur.

In terra terrae principem collocaturus hominem, locum Deus ornando praeparat, vitae nostrae quem usus postulat.

Recusamur in omnibus si factorem contemnimus; rationem pro cunctis exigit is qui cuncta pro nobis condidit.

Disseptat (l. Disceptat) mundus contra nos, factus, ernatus propter nos, si nos Deo non subdat (sic) gratia quibus ipse subjecit omnia. Placemus ipsum laudibus, quem irritamus actibus! Quanta laudis sit immolatio nos Psalmorum docet instructio.

Sit perpes Deo gloria, etc.

VI.

Ornarunt terram germina, nunc coelum luminaria; sole, luna, stellis depingitur, quorum multus usus cognoscitur.

Lucem distingunt, tempora sunt in signa certissima; cuncta fere terrarum commoda planetarum ministrat physica.

Haec quaque parte condita sursum, Homo, considera; esse tuam et coeli regio se fatetur horum servitio.

Sole calet in hieme qui caret ignis munere; pro nocturnae lucernae gratia pauper habet lunam et sidera.

Stratis dives eburneis, pauper jacet gramineis; hinc avium oblectant cantica, inde florum spirat flagrantia.

Impensis, Dives, nimiis domum casuram construis; falso sole pingis testudinem, falsis stellis in coeli speciem. In vera coeli camera pauper jacet pulcherrima; vero sole, veris sideribus, istam illi depinxit Dominus.

Opus magis eximium est naturae quam hominum; quod nec labor nec sumptus praeparat, nec vetustas solvendo dissipat.

Ministrat homo diviti, angelus autem pauperi, ut hinc quoque constet coelestia quam sint nobis a Deo subdita.

Sit perpes Deo gloria, etc.

VII.

Ornatis luce partibus mundi superioribus, loca restat ornandum infima. ex his (1) quibus lux est jam condita.

Educunt aquae reptile, producunt et volatile; uno jussu pisces et volucres prodierunt in suas species.

Simul et cete grandia et parva fiunt ostrea, uno grypho momento maximus profectus (I. profertus) est et passer modicus.

<sup>(1)</sup> Ex qui se trouve dans le manuscrit est certainement une faute de copie.

Dixit : Δικαιως (1)! facta sunt; mandavit et creata sunt; magna simul complet et modica; cui sunt aeque cuncta facilia.

Sit perpes Deo gloria, etc.

## VIII.

Laus instat sextae feriae, pro qua debentur aliae, qua formatur homo novissimus, praeparatis ei jam omnibus.

Hac in luce terrestria creantur animantia; omne terrae de terra reptile, omne genus profertur bestiae.

Fit omnium novissimus homo qui praesit omnibus: ad hunc cuncta spectabant terminum, tanquam finem cunctorum unicum.

Summus creator omnium, in quo summa stat operum! In hoc omnis expletur termino consilii divini ratio!

Hoc unum plasma nobile, in quo resplendit, Domine, illud tuae decus imaginis et gloria similitudinis!

<sup>(1)</sup> Il y a dans le manuscrit διγηω ou trouve d'ailleurs sa raison dans la Genése; (1) if y d units to manuscrit or, no ou frouve u amours sa raison dans la tienese; διχαιως; le κ avait à peu près le son du x, et la diphthongue ai se rapproche en français du son de l'ε long. Cette leçon ότι καλον.

Vir primum, inde femina de costa viri condita postquam viro sopor immittitur, sacramentum quo magnum geritur.

Dantur his animantia in potestate caetera; potiuntur pro tabernaculis paradisi terris (1) gratissimis.

Sit perpes Deo gloria, etc.

A la dixième hymne le rhythme change, tous les vers ont douze syllabes (2); puis trois vers de dix syllabes s'entrelacent avec un de huit (3); plus loin, ils en ont tous également huit (4); ailleurs, la consonnance devient intérieure (5), et dans une autre partie du recueil, les quatre lignes qui composent la strophe ont, chacune, une mesure différente (6). Un fait d'autant plus remarquable qu'il n'existe pas encore, même dans la poésie française du XIII<sup>a</sup> siècle, c'est que les vers de dix syllabes ont constamment une césure après la quatrième, et l'on trouve déjà un artifice qu'employèrent aussi les poètes qui écrivaient en langue vulgaire: quelquefois, pour marquer la fin du rhythme, la consonnance, qui formait le caractère le plus sensible de la versification, était entièrement supprimée (7).

- (4) Il y a dans notre copie tpre; il faut un substantif de deux syllabes qui commence par une consonne et s'accorde avec gratissimis.
- (2) Voici la dernière strophe qui se reproduit à la fin de toutes les hymnes dont le rhythme est le même :
- Perenni Domino perpes sit gioria! ex quo sunt, per quem sunt, in quo sunt omnia, ex quo sunt Pater et per quem sunt fillus, in quo sunt Patris et Filli Spiritus.
- (3) Nous citerons encore la strophe qui termine toutes les hymnes semblables, et nous continuerons à donner ce paradigme dans les notes suivantes:
- In excelsis sit Deo gioria, pacis in terra foedera, quam super his voces angelicae decantasse noscuntur hodie !
- (4) Deo Patri cum Fillo, cum Spiritu paraclito, ut est una substantia, sic et una sit gloria!
- (5) Pax in terris, in excelsis sit gloris, sit(que?) summa regi summo, Patri, Verbo, Spiritsi, per saecula!
- (6) Deo Patri gioria ,
  Filio salus , et victoria
  Christo Domini , par honor
  per saccula sit Spiritui!
- (7) Voyez p. 438, note 1.

A ces poésies rhythmiques il faut ajouter (1) un distique léonin qui termine la seconde lettre d'Abailard à Héloise :

Vive, vale, vivantque tuae, valeantque sorores, vivite, sed, Christo quaeso, mei memores (2)!

et un distique:

Arbiter hic ambos reges conjunxit amore, et tenet illustris stemma ab utroque decus.

composé selon les auteurs du Gallia christiana (3) en l'honneur d'Alphonse de Goulaine, seigneur de Bretagne, à qui, pour reconnaître le service qu'il leur avait rendu en rétablissant la paix entre eux, Philippe I, roi de France, et Guillaume II, roi d'Angleterre, auraient accordé le droit de réunir leurs armoiries dans son écusson. Mais le fait qui aurait donné lieu à ce distique est lui-même fort suspect: les armoiries ne devinrent héréditaires que plus tard, et ce fut à une époque encore plus récente que l'on en écartela de différentes sur le même écusson (4). Enfin plusieurs écrivains ont prétendu qu'Abailard avait composé des vers en langue vulgaire (5); mais, quelle que soit

Il est d'ailleurs fort probable qu'un homme aussi lettré qu'Abailard n'eût pas fait une longue du pronom *Hic*.

<sup>(1)</sup> Peut-être Abailard avait-il composé aussi des vers philosophiques; car il dit en parlant des premiers temps de ses amours avec Héloïse: « lta negligentem et tepidum lectio tunc habebat, ut jam nihil ex ingenio, sed ex usu cuncta proferrem, nec jam nisi recitator pristinorum essem inventorum; et, si qua invenire liceret carmina, essent amatoria, non philosophiae secreta; Opera, »
12. Nous croyons cependant que la virgule serait mieux placée après liceret.

<sup>(2)</sup> Abaclardi opera, p. 57.

<sup>(3)</sup> T. VII, p. 595.

<sup>(4)</sup> Si nous avions trouvé ces armes du seigneur de Goulaine dans quelque armorial, nous aurions pu prouver l'erreur d'une manière positive: mais il suffit sans doute de rappeler que ce fut Louis VII qui prit le premier une fleur de lys dans son sceau, et que la première mention des armes d'Angleterre se trouve dans le récit de la réception de Geoffroi d'Anjou, comme chevalier du Bain, que le moine de Marmoutiers nous a laissé dans sa Chronique.

<sup>(5)</sup> C'était l'opinion de Dubos, et on lit dans l'Histoire littéraire, t. 1X, p. 173 : « Abélard fut un des premiers poêtes qui travaillèrent à décrasser et embellir notre poésie. » La même assertion sans preuve se retrouve, t. XII, p. 135, et M. Le Noble a prétendu dans la Bibliothèque de l'École des chartes, t. III, p. 173, que les Bénédictins avaient prouvé dans le t. IX, p. 210 (il n'y en est pas question), que les chansons d'Abailard étaient en langue romane. Enfin M. Cousin a écrit dans son Introduction, p. 11 : « Il faisait en tangue vulgaire des chansons qui amusaient les écoliers et les dames. » Lacombe a même dit par une erreur qu'explique facilement l'opinion de M. Greith : Quelques écrivains ont cru que l'Italie possédait des fragments de ses poésies françoises; Dictionnaire du vieux langage françois, Supplément, p. xv.

l'autorité qui leur appartienne, il est impossible de ne pas refuser son assentiment à une opinion dénuée de tout autre espèce de preuve que la popularité dont paraissent avoir joui les poésies inspirées par l'amour d'Héloïse. « Cum me ad temporales olim voluptates expeteres, — dit-elle elle-même dans sa première lettre à Abailard, - crebris me epistolis visitabas. frequenti carmine tuam in ore omnium Heloissam ponebas. Me plateae omnes, me domus singulae resonabant. » On sait que le goût de la musique était assez développé (1) pour rendre populaires des chansons dont les paroles n'étaient pas généralement comprises. Nous n'en citerons qu'un exemple : saint Martin était un des saints les plus universellement honorés en France et en Allemagne, et dans un temps où les habitants de ces deux pays parlaient des idiomes entièrement différents, Thomas cantipratensis disait dans son Bonum universale de apibus : « Cantus turpissimus de beato Martino, plenus luxuriosis plausibus, per diversas terras Galliae et Teutoniae promulgatus (2). » La facilité d'Abailard à composer des vers latins. l'érudition de sa maîtresse et le dédain que, comme les autres savants du XIIº siècle, il devait ressentir pour les lanzues vulgaires (3), ne nous paraissent laisser aucun doute sur 'idiome dont il s'est servi. Peut-être même ne fallait-il que lire evec attention la lettre d'Héloise pour être persuadé que les poésies érotiques d'Abailard étaient en latin comme les autres : I v en avait, à ce qu'il semble, de métriques et de rhythmiques, imatorio metro vel hythmo composita, et des vers métriques ne pouvaient être écrits dans une langue sans quantité, où toute spèce de mètre était impossible.

<sup>(1)</sup> Héloïse dit dans la lettre que nous itions tout à l'heure: Duo autem, fateor, ibi specialiter inerant, quibus feminarum uarumlibet animos statim allicere poteras, ictandi videlicet et cantandi gratia; Ope4, p. 46.
(2) P. 436, éd. de Colvener.

<sup>(3)</sup> Selon la Biographie universelle, t. l, p. 18, et M. Le Roux de Lincy, Chants historiques français, Part. I, p. v1, Abailard aurait même dit qu'il ne pouvait souffrir les jargons vulgaires; mais nous n'avons pu découvrir ce passage.

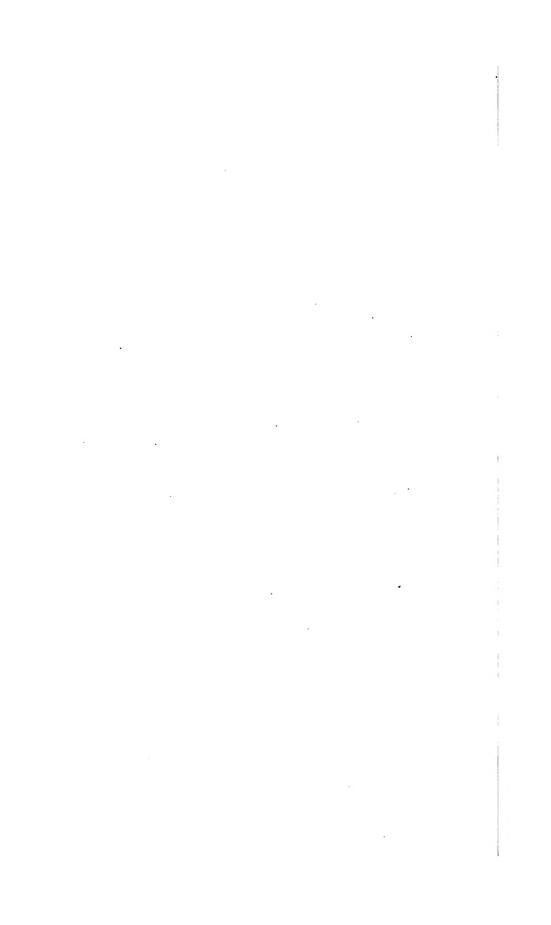

## ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 10, l. 12: prouve, lisez: prouvent.

Page 12 : Le sujet asses bizarre de ce ptit poëme n'était pas cependant personnei i l'auteur. Prudentius disait déjà :

Ales diei nuntius lucem propinquam praecinit; nos, excitator mentium, jam Christus ad vitam vocat.

Vox ists qua strepunt aves stantes sub ipso culmine, paulo antequam lux smicet, nostri figura est judicis.

Cathemerinen liber, poem. 1, dans le Bibliotheca maxima Patrum, t. V, p. 998.

Un passage de saint Eucherius, Formuierum spiritatium liber, ch. 5, est enwre plus significatif: Galli momine desimantur praedicatores sancti qui, inter temebras vitae praesentis, student venturam lucem praedicando quasi cantando nuntiare; tans le Bibliotheca maxima Patrum, l. VI, p. 872.

Page 15., note 1, ajoutez : Peut-étre, au lou de titulantes, faut-il lire triturantes, ar il y a dans un vieux rhythme fatitalé Christus ad Sacerdoies :

Vos estis in area boves triturantes, prudentes a palea grana separantes.

Dans Naogeorgus, Sylva carminum in nostri temporis carruptelas, p. 25.

Page 32, note 1, 1.6: numerari, lisez: regnare.

Page 33, note B, ajoute: Le témoignage positif de Naogeorgus (Kirchmeyer) prouve que cet usage existait encore au commenement du XVIe siècle:

Ligneus in cunis puer hinc imponitur arae, Quem circum saltant lacti pueri atque puellae, Ludiera cantantes in laudem earmina Christi; Versibna alternis succurrunt organa templi.

Regni papistici l. 17, p. 132, éd. de Bále, 1553. Quelquesois même les prières du culte étaient chantées dans les églises sur des airs boussons: l'air Que ne vous requinquezvous, Vietlle; que ne vous requinquezvous donc? est noté dans plusieurs missels au-dessus du Magnisical; Neuré, Querela ad Gassendum, p. 53.

Page 5t, ajoutez: M. Engelhardt a imprime dans son ouvrage sur Herrad von Landsperg, cinq autres Noëls latins extraits du Hortus delictorum; nous reproduirons ici le premier, qui nous semble le plus curieux; Herrad von Landsperg und ihr Werk, p. 132:

Bece venit ex Sion, qui castiget Babylon, et conculcet Gabaon, et exterminet Amon i Eloi eleison!

De Sion exivit lex quam diotavit regam rex, in Judaes mansit fex, et in Gentibus est lex: baptizata gaudet plobs.

Natus est in Betleem qui regat Hierusalem, donans illis vitae spem, et conservans genus Sem donaturus tandem rem.

Natus (l. Nata?) est ex virgo (l. virga) nux, de Maria vera lux, ex Aegypto nobis dux, cujus virga fuit crux; illis salus, nobis plus.

Cocklit in veilus ros; natus est ex virgo (1. virga) flos; virgo peperit, non mos; visitavit verbum os; carno (1. caro) factum prepter nos.

Gaudet asimus et bos; laudet Dominum (l. Deum) omne os; quis periit chace inter angelos et nos; quis Deus est quod nos!

Page 70, note, ajoutez: M. Giles, qui s'occupe depuis plusieurs années d'une édition des œuvres de saint Thomas Becket, où il a recueilli tous les decuments qui peuvent éclairer son histoire, n'a, si nous en croyons les annonces de son livre, rien trouvé qui détruise ou confirme notre conjecture. Quodqu'il soit parvenu à rêunir treize biographies contemporaines, le travail de Gervasias de Chiohester s'est jusque ici dérobé à toutes ses recherches. Au reste, le martyre de saint Thomas Becket était un sujet qui devint trop populaire pour qu'on attache aucune importance à des conjectures basées sur des renseignements aussi vagues. Warton a publié dans son History of the english poetry, t. I, p. 19, éd. de M. Price, un extrait d'une Vie en vers angleis, qui remonte à la fin du XIIe siècle, et on lit dans une partie du poème de Garnier de Pont-Sainte-Maxence, qui ne se trouve pas dans l'édition de M. Bekker:

Tut cel autre romauns c'un ad fet del martyr, clere u laf, muine u dame, muit les l oi mentir;. me le veir ne le piela ne les i oi furmir; mes ci porreis le veir et tut le plein ofr; misterati de vertie pur pendre u pur murir.

> B. R. Suppl. français, no 2636, fol. 3, vo, v. 11.

Page 71, notes, col. 1, l. 1 : Guernes de Saint - Maxent, lisez : Garnier de Pont-Sainte - Maxence.

Page 82, note 5, ajoutez: Quelquefois Gigantes avait aussi par métaphere la signification de Fort, Brave, comme dans le dernier couplet de la page 281. Ce n'est pas Richard de Laci que Garnier de Pont-Sainte-Maxence accuse d'avoir le plus contribué à l'assassinat de saint Thomas, mais Rogiers del Punt et Randulf del Broc:

Rogiers del Punt, l'evesque, les aveit conveies, e a fere le mal les a mult enticies : « Par Thomas est il regnes trubler e enpeiries ; s'il esteit mort, » co dist, « tut serreit apelaies.» De quant qu'il (en) ferunt prent sur sei les [les]

B. R. Suppl. fr., no 2636, fol. 84, vo, v. 26.

E dan Randulf del Broc fu en(cun)tr(e) els alez; el chastel les aveit cunduls e osteles: les cirges funt esteindre, c'un i ot alumes; lur cunsells tute nuis unt tenus e menes.

Ibidem, fol. 85, ro, v. 21.

Page 83, note 1, ajoutez: Condidit itaque (Brutus) civitatem ibidem, eamque Trojam novam vocavit: et hoc nomine multis postmodum temporibus appellata tandem per corruptionem vocabuli Trinovantum dicta fuit; Galfredus de Monmouth, Historiae regum Britanniae 1. 1, ch. 19, p. 21, éd. de M. Giles.

Page 88, str. 4, note, ajoutez : Cette circonstance est mentionnée aussi dans le poème de Garnier :

Mes si esteit soverte cele robe cheurine ,

e dosus e desus, de menue vermine k'a grans torches (l)ert partut e a traînc, Ibidem, fol. 96, ve, v. 1f, et v. 18: Mes cele grant vermine dunt il esteit purpris le covra plasurs aas e les nuis e les dis.

Page 93, note 2, ajoutez : Au commencement du XVIIe siècle, on traduisit encore en allemand la Cène de saint Cyprien; au moins nous avons trouvé cette indication dans un ouvrage de bibliographie : Letzner, Coena Cypriani Mauri episcopi ad Lotharium, regem Franciae, verteutschet, in teutsche Reimen gefasset und in unterschiedliche Capitel getheilet; Hildesheim, 1601, in-10. Ce titre prouve que le ms. de la B. R. no 5134, dont nous avons parlé dans nos Poésies populaires latines, antérieures au XIII siècle, p. 194, n'est pas le seul qui contienne la version de Hrabanus Maurus. Le nom de Johel avait sans doute une signification mythique, car on lit dans les Annales de Piacenza, à l'année 1474: Quem (infantem) in contemptum D. N. J. C. mactabant (Judaei) atrociter, et hausto sanguine suis in azymis vescentes, foetore, quo redolent, christiano se cruore praeservant : huncque appellant Joel, id est Jubilaeum; dans Muratori, Rerum italicarum scriptores, t. XX, col. 946.

Page 125, note, ajoutez: La leçon du ms. B. R. fonds français, no 7011<sup>7</sup> (XIVo siècle), fol. 221, est aussi différente:

C(h)artula nostra tibi portat, Dilecte, salutes; multa videbis ibi si non hace dona refutes.

Page 151, ajoutez en note : Le médecia Morellus a dit dans son Commentaire sur la bulle de Grégoire IX : Lutetiam vocari civitatem scientiarum quod jam a multis saeculis disciplinae et scientiae in illo docerentur,..... eo tempore (vers 1231) gradus fuisse introductos Baccalaureorum, Licentiatorum et Doctorum sive Magistrorum. Mais, comme le pape Grégoire IX n'avait aucune sorte d'action sur l'Université de Paris, un pareil témoignage, donné plusieurs siècles après, ne mérite évidemment aucune confiance, quoiqu'il ait sans doute servi de base première à l'opinion de Mosheim, Institutio historiae ecclesiasticae, siècle XIII, P. u. ch. 1, par. 4. Dès les premières années du IXe siècle, on trouve le titre de Grammaticae doctor, dans Alcuin; Opera, t. II. p. 451. La Chronique de Radulphus Glaber, l. v, ch. 1, prouve que le nom de Baccalarius était déjà aussi usité en 1045 (dam du Chesne, Historiae Francorum scriptores, t. IV, p. 51), et on lit dans Orderic

Vital, qui naquit en 1075 et mourut peu après 1142 : Heliae candidam jusserunt tusicam indui, pro qua candidus Bacularis solitus est ab illis nuncupari; Historia ecclesiastica, l. x, p. 785. Quant au titre de Doctor scholasticus, Galterus de Saint-Victor, qui écrivait vers 1180, le donne à Abailard, Pierre Lombard, Porretanus, etc.; dans du Boulay, Historia Universitatis parisiensis, t. II, p. 682. Selon Camille Borel: Tunc temporis (circa 1150) Jureconsulti primum Doctores promoti et magistrorum pomen a Doctoribus fuit separatum : Tractatus de magistratibus, 1. 1, ch. 8. Petrus, évêque d'Orvieto (? Urbevetanus), fixe à peu près au même temps l'institution régulière des grades académiques : Postquam D. Petrus Lombardi, parisiensis episcopus (circa 1151) librum Sententiarum edidit, extunc certissime scias, Fili, gradus in dictis libris studentibus incepisse Baccalariando scilicet et Doctorando aliquos, secundum pompam literarum saecularisem, quod omnino alicubi non fiebat; Dialogus subcoelestis hierarchiae, prologue, ch. v : la phrase que nous avons soulignée indique même que les grades existaient auparavant pour les lettres profanes. Cette date était acceptée par du Boulay : Igitur Gratianus, seu Gratiani opera Eugenius (le pape Eugène III) hosce juris civilis gradus Baccalariatus, Licentiatus et Doctoratus instituit Bononiae. Quod exemplum imitatus Petrus Lombardus, eosdem quoque Parisiis instituisse dicitur in theologica disciplina, quorum ante ipsum nulla mentio fuerat; t. II, p. 256: Antony a Wood la regardait aussi comme la plus probable; Historia et antiquitates Universitatis oxoniensis, l. 1, p. 24. Quoiqu'il en soit, le pape Alexandre III adressa en 1159 une bulle à l'Académie de Bologne, commençant ainsi : Alexander... venerabili fratri Girardo episcopo et dilectis filiis canonicis bononiensis Ecclesiae et legis Doctoribus caeterisque magistris Bononiae commorantibus. Selon la Chronique d'Onuphrius, Innocent III, qui fut nommé pape en 1198, aurait gagné à l'Université de Paris le titre de docteur en théologie; dans Naudé, De antiquitate scholae medicae parisiensis, p. 24. Il dit dans une lettre de 1207 (dans Itter, De gradibus academicis, ch. 1v, par. 24) qu'Étienne de Langton y profita assez de ses études, ut meruerit esse Doctor, non solum in liberalibus facultatibus, verum et in theologicis disciplinis, et adressa la bulle qu'il accordait à l'Univer-

sité de Paris : Doctoribus sacrae paginae, decretalium et liberalium artium.

Page 192, note 1, ajoutez: On lit sur une feuille de parchemin, écrite pendant le XIVe siècle, qui sert de couverture à un livre de la B. de Karlsruhe: Maxime flendi sunt, quorum poena non tantum semper durat, sed... augetur: et horum tria genera tangam.— Secundo sunt, qui post se mala externa relinquunt ad hoo, ut caeteros ad consimilia excitarent, ut qui novas choreas, novum abusum vestimentorum, cantilenas inveniunt, et hujusmodi; dans M. Mone, Schauspiele des Mittelalters, t. II, p. 81.

Page 193, note 6, ajoutez : Il en était de même à Paderborn, dès la fin du Xo siècle : Ludusque fuit omnibus insudare versibus et dictaminibus, jocundisque cantibus; *Meinworci Vita*, dans M. Maitland, *The dark ages*, p. 141.

Page 213, note 1, ajoutez : Lors de la réception des élèves dans les Universités allemandes, on chantait encore naguères une sorte de chanson attribuée à Luther :

Salvete, candidi Hospites;

conviviumque, sospites, quod apparatu divite hospes paravit, sumite. Mos est cibnu magnatibus condire morionibus: nos, dum jocamur crassius, bonis studemus moribus. Lignum fricamus horridum, crassum dolamus rusdeum, curvum quod est hoe flectimus crassum quod est deponimus. Beatus iste sordidus, altis spectandus cornibus, ut sit novus scholasticus providerit de sumptibus. Interea dum ludiero tempus datis spectanolo; frontem severam ponite; frontem severam ponite; frontem severam sumite.

Dans Moreau, l'École de Salerne, prolég., p. 41.

Nous ajouterons, malgré sa licence, un autre chant très-populaire en Allemagne, parmi les étudiants, que Paulus Olearius citait déjà dans son De fide concubinarum in sacerdotes, qui fut imprimé dans les premières années du XVIe siècle:

Pertransivit clericus
durch einen grünen Waldt;
invenit tib stantem
ein Megdlein wol gestalt.
Salve, mi puella;
Gott grüss dich, Megdlein fein;
dico tibl were,
du must mein Bule sein.
Noto, lieber Herre;
Ihr treibt mit mir den Spott,
si vultis me amare
so halt äch euwer Gebott.

lpss tulit camisiam, die Beyn die waren weise. Fecerunt mirabilis, da niemand nicht umb weise. Und de das Bpiel gespielet war ambo surrexerunt, da gieng ein jegliche seinen Weg ei aunquam revenerunt.

Episiolae obscurorum eirorum, t. 11, p. 134, ed. de Franciort, de 1500 (inconnue aux biblie-

graphes).

Une autre chauson, probablement de la fin du XIVe siècle, par laquelle les étudiants demandaient aux dignitaires de l'Université ce qu'il leur fallait pour fêter le carnaval, nous a été conservée dans un ms. de la B.

de Strasbourg , E , 60 , fel. 61 :

Venite, Studentes!
Adits canentes
vicinas domui;
clerum reverentes,
munera petentes
simus, ut monui!
Hio stat praepositus,
mire coelificus,
cuncits veneratus:
adest scolaribus
mite munificus,
clero bene gratus.

Quam digne petenda
nobis reverenda
hujus clementa!
Perstat extollenda,
verum excolenda
sis providentis!
Date nobis, date;
largae nobis, latae
houisant tortellae!
Dantibus sio grate
grates sint relatae
si mellitae crapeliae (sio).

Il paraît même, par les indications du ms., que cette chanson était chantée alternativement par un chœur de jeunes garçons et de jeunes filles.

Pàge 321, note 1, ajoutez : La légende de l'arbre de la croix se trouve aussi dans le Mystère de la Nativité de N. S. Jésus-Christ, publié par M. Jubinal; Mystères inédits du XVe siècle, t. II, p. 17.

Page 340, note 2, sjoutez : Bans le Mystère de la Passion , conservé à Danaueschingen , que M. Mone a publié dans le Schauspiele des Mittelaliers , t. 11, p. 183-380, Pilate s'oppose aussi avec force à la mort du Christ , tant qu'il me craint pas de se compromettre :

Ich vind kein ursach in disem man, da mit ieh inn getöten kan.

P. 268, et p. 304:

Ich bin unschuldig an discent blüt, nwer gesatzte in hie töten tüt; Ich wil nit schuldig sin daran, wan er ist ein gerechter man. Page 344. note 4. notetez : La c

Page 341, note 1, ajoutez : La croyance de Pilate à la divinité du Christ n'a jamais été plus vivement exprimée que dans us roman encore inédit, dont, par conséquent, nous croyons devoir donner ici le passage principal :

cipal:

Qunt Cosar fu mors Augustes, al fa Cosar Tyberius

De Rome empereres et sire, et si frans fu an cel empire,

Bé tant simples, et tant humains, et si amoit tant les Romains,
C'onques ne les voit correcter

rant c'une fois g'il li avint
c'une novele a sa cort vint,
Tex con Pilates il manda,

cii qi Jerusalem garda.

Par son séel et par escrit

il a mandé de Jhesu Crist:
Les miracles qe il felsoit,

et, s'il blen dire il osoit,

Li plasor le tienent por Deu,
por salvement et por lor preu.

Car tant de miracles felsoit

qe il plus de la gent disoit

Qe Dez estoit il voiremant:

ear il felsoit apertemant

Les sors oky, les mus parier,

et les contres sordre et aler.

Les avagles ranluminolt

et les fore del san rasenoit;

Les pendares reconfortoit

et les oers mors reaucisoit.

Calendre, Des empereors de Rome, B. R. fonds de Cangé, 73, foi. 351, vo, col. 2, v. 17.

Page 349, v. 93 : Mittitur, lisez : mittitur. Page 350, v. 3 : Votis, lisez : votis.

## TABLE DES MATIÈRES.

```
Question de dialectique, p. 9.
Problème d'arithmétique, p. 11.
Pourquoi l'on met des coqs sur le clocher des églises, p. 12.
Prose contre les Turks, p. 28.
Poésies religieuses et morales, p. 43.
Chant sur la Nativité du Christ, p. 43.
Autre, p. 46.
Autre, p. 47.
Autre, p. 48.
Autre, p. 49.
Autre, p. 50.
Chant pour le jour de Pâques, p. 52.
Autre, p. 52.
Chant sur la sainte Trinité, p. 53.
Chant pour la fête de saint Nicolas, p. 54.
Chant des Pèlerins, p. 56.
Epttre farcie pour la fête de saint Jean, p. 58.
Vie rhythmique de saint Chef, p. 61.
Poëme sur saint Thomas Becket, p. 70.
Cène de Johel, p. 93.
Hymne sur la vanité et la misère du monde, p. 102.
Des misères de la vie humaine, p. 108.
Chant sur le jugement dernier, p. 122.
Du mépris du monde, p. 125. -
Autre, p. 127.
Des diverses classes d'hommes, p. 128.
Lamentation sur la décadence de la foi, p. 136.
Satire de Gautier de Châtillon sur l'état du monde, p. 144.
```

Satire contre les prélats, par Gautier de Châtillon, p. 160.

Satire de Pierre des Vignes sur les désordres du corps ecclésiastique, p. 163.

Introduction, page 1.

Satire de saint Thomas Becket contre les Symoniaques, page 177.

Chanson contre le mariage, p. 179.

Poésies profanes, p. 189.

Chanson bachique, p. 202.

Autre, p. 204.

Autre, p. 205.

Autre, p. 206.

Chanson de Codrus Urceus pour la fête de saint Martin, p. 208.

Chanson sur le retour du printemps, p. 213.

Chanson satirique sur l'abbé de Glocester, p. 214.

Chanson en l'honneur d'un prélat, par Conrad Marner, p. 220.

Chanson contre les Juifs, p. 222.

Chanson érotique, p. 222.

Autre, p. 224.

Autre, p. 226.

Autre, p. 228.

Autre, p. 230.

Autre, p. 232.

Autre, p. 234.

Autre, p. 235.

Autre, p. 237.

Chant pour la conversion de l'Angleterre, p. 237.

Chant pour la réception d'un roi, p. 238.

Chant sur la victoire remportée par les Pisans, en 1088, p. 239.

Chant sur la mort de Lanfranc, p. 251.

Chant sur la conquête de Jérusalem, p. 255.

Chant funèbre sur la mort de Charles-le-Bon, comte de Flandres, p. 260.

Autre, p. 266.

Autre, p. 268.

Complainte sur la vengeance de la mort de Charles-le-Bon, comte de Flandres n. 270.

Appel des Bretons aux armes, p. 275.

Chant sur l'enlèvement de Waldemar II, roi de Danemark, p. 277.

Chant sur la mort de Pierre de Gaveston, p. 282.

Chanson sur le Cid, p. 284.

Légendes de Pilate et de Judas Ischariote, p. 315.

Légende de Mahomet, p. 369.

Poésies d'Abailard, p. 416.

Corrections et additions, p. 451.

Evreux, Imprimerie de Louis TAVERNIER et Cie.

• i ÷ .

- | 

\* , • •

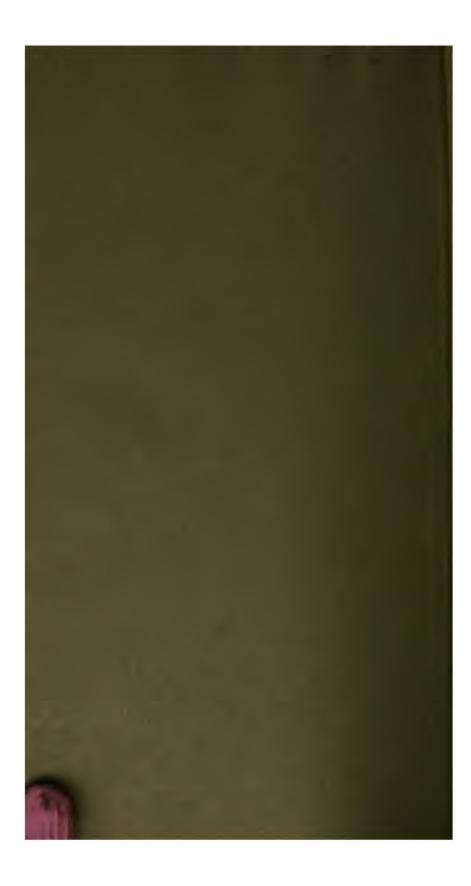

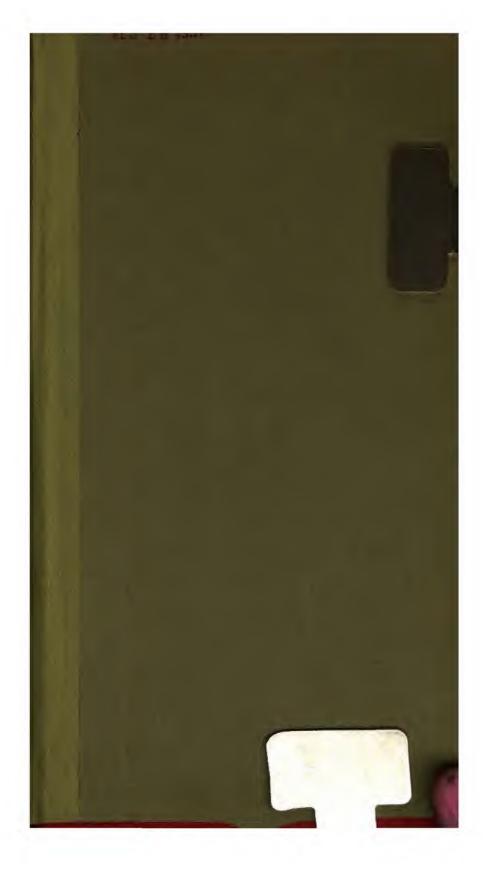

